

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>





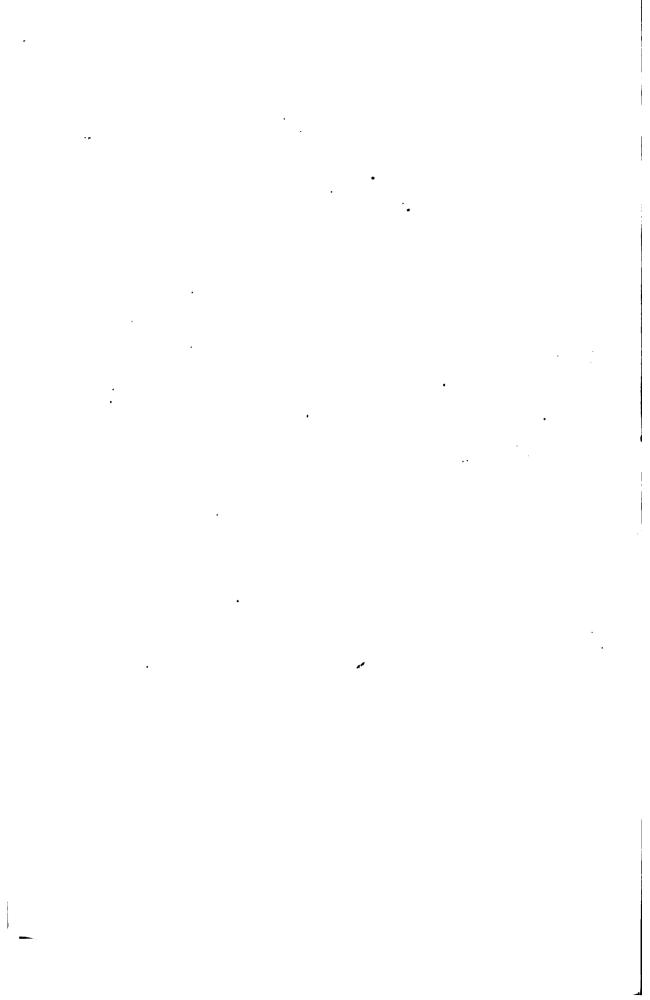

Géographie pittoresque et monumentale de la France

LA FRANCE DU SUD-OUEST

2/2 = - 3

# GÉOGRAPHIE PITTORESQUE ET MONUMENTALE DE LA FRANCE

# La France du Sud-Ouest

PAR

CH. BROSSARD

YVR 4

Ouvrage honoré de souscriptions du Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, de la Ville de Paris, etc. contenant 160 gravures en couleurs et 353 en noir avec 17 cartes départementales.

E. FLAMMARION, ÉDITEUR

PARIS. 26, RUE RACINE. PARIS

1903

# PRÉFACE

ANS ce quatrième volume de la Géographie pittoresque et monumentale de la France, nous passons en revue le POI-TOU, l'AUNIS, la SAINTONGE, l'ANGOUMOIS, le LIMOU-SIN, la GUYENNE, la GASCOGNE et le BÉARN, soit huit de nos anciennes provinces, dans lesquelles dix-sept départements actuels ont été découpés.

Le vaste espace qu'ils occupent s'étend, d'une part, au N., de la rive gauche de la Loire, sans y comprendre toutefois les départements directement arrosés par ce fleuve, jusqu'à la frontière pyrénéenne, au S. et d'autre part, du rivage de l'océan Atlantique, à l'O., jusqu'au pied des monts d'Auvergne et des Cévennes à l'E. Quatre grandes îles de la côte y sont comprises : Noirmoutier, Yeu, Ré et Oléron. Outre deux plages de premier ordre, Royan et Biarritz, on y trouve toutes les plages desservies par les lignes de chemins de fer de l'État et du Médoc, quelques autres par les chemins de fer du Midi: les Sables-d'Olonne, Fouras, Soulac-les-Bains, Arcachon, etc. Des stations thermales, qui occupent le premier rang parmi les plus célèbres de la France, y figurent également : Dax, Cauterets, Luchon, Bagnères-de-Bigorre, Luz-St-Sauveur, etc. Enfin, sans parler de Bordeaux, la vraie capitale du Sud-Ouest, que de villes intéressantes on y rencontre! Au point de vue historique ou artistique, c'est Poitiers, la Rochelle, Saintes, Limoges, Périgueux, Cahors, Montauban, Bayonne, etc.; au point de vue de la situation, c'est Pau, Angoulème, etc. D'autres villes secondaires attirent encore les touristes à divers points de vue : c'est Uzerche, Chauvigny, Thouars, Parthenay, Sarlat, Saint-Émilion, Figeac, Bozouls, Varen, Saint-Antonin, etc.

Faut-il maintenant énumérer les châteaux, encore debout ou simplement en ruines, qui jalonnent cette contrée? La liste en est longue et brillante, puisqu'elle comprend: Bressuire, Oyron, Saint-Loup-sur-Thouet, l'Ebeaupinay, Tiffauges, Talmont, Pouzauges, Chalucet, la Rochefoucauld, Rochechouart, Turenne, Cadillac, Villandraut, Roquetaillade, Najac, Bruniquel, Biron, Gavaudun, Assier, Bonaguil, etc. Quant aux cloîtres, il suffit de citer ceux de Moissac, l'un des plus beaux de la France, Cadouin, Larroumieu, Flaran, etc. On ne peut passer sous silence les abbayes de Charroux, de Nouaillé, de Ligugé, de Fenioux, d'Obasine, de Conques, etc.

Cette longue et sèche nomenclature en dit déjà beaucoup sur les richesses d'art de la région, qui possède en outre la plus belle église de style byzantin existant sur notre sol : Saint-Front de Périgueux et d'admirables églises que revendique l'art roman le plus pur : N.-D.-la-Grande, de Poitiers, St-Savin, la cathédrale d'Angoulème, les églises d'Avy, d'Echillais, d'Echebrune, de Gensac-la-Pallud, du Dorat, de Beaulieu, d'Hagetmau, et c., etc.

Au point de vue géologique, il est difficile de trouver des aspects plus variés, puisque nous allons parcourir le Marais tout à la fois vendéen et poitevin, les Causses avec leurs

gousses si curieux comme celui de Padirac, la région des Landes avec ses étangs et ses forêts, les sites étranges de Rocamadour et de Montpellier-le-Vieux, le plateau élevé d'Aubrac, la chaîne des Pyrénées, dont il est supersu de vanter les merveilles, comme le cirque de Gavarnie, les lacs glacés, etc.

Au point de vue hydrographique, c'est le bassin de la Garonne dont la description

Garonne dont la description occupe ici la plus grande place; viennent ensuite les petits bassins côtiers de l'Océan et enfin les bassins supérieurs de quelques affluents de la rive gauche de la Loire, notamment celui de la Vienne, dont la vallée est si pittoresque.

Pour les illustrations de ce volume, la place la plus large a été consacrée, comme par le passé, aux monuments historiques dont l'ensemble a été représenté, accompagné souvent de parties ou de détails à plus grande échelle.

La partie simplement pittoresque n'a pas été négligée : nous avons tenu à donner quelques vues de vallées (celle du Lot entre autres), dont l'aspect présente des particularités saillantes. Nous avons fait figurer encore un grand nombre de vieilles maisons, d'époques et de styles différents, quelques types et costumes enfin pour compléter la physionomie de certaines régions où la tyrannie de la mode n'a pas encore fait trop de victimes.

NÉRAC. - Ruines du Château de Nazareth.

Comme on le voit, nous avons tout tenté pour rendre ce volume digne de ses aînés. Si nous avons réussi, ce résultat est dû, pour la plus grande part, à tous les collaborateurs qui ont bien voulu nous faire parvenir d'intéressants documents photographiques. Qu'ils reçoivent ici l'expression sincère de notre gratitude.

CH. BROSBARD.

POITOU — AUNIS — SAINTONGE

ANGOUMOIS — LIMOUSIN

GUYENNE — GASCOGNE — BÉARN

vienne vienne

possède des dolmens à Blanzay (près Epanvillers); à Charroux (2); à Saint-Saviol (2), dont celui de la Pierre Pèse, d'une longueur de 7 m. 50); à Usson-du Poitou (3) et des menhirs à Availles Limouzine (Pierre Fade); à la Chapelle Bâton (ha Pierre Folle et la Grande-Borne); à Châtain (mégalithe appelé le Bénitier des Sorciers). L'arrondissement de Loudun possède à Arcay, outre de nombreux tumuli, 3 dolmens dont celui de Pierre-du-Marais; au Bouchet, le dolmen de la Maison-Neure; à Mouterre-Silly ceux d'Ainsai et de Chassaigne; un dolmen à Roiffé; à Saint-Laon, un demi-dolmen, deux dolmens en ruines et les dolmens de Chanterault et de Pierre-de-Vert; à Chalais, le menhir brisé de Nouzilli, un autre menhir à Ternay et à Bournand, la belle allée converte de la Pierre-Folle, longue de 17 m., le monument mégalithique le plus important du Poitou. On voit encore une

### POITIERS - Temple St Jean Façade O.

allée converte et un demi-dolmen à Saint Léger de Montbrillais, dans le même arrondissement. Daos celui de Montmorillon, on trouve des dolmens à Adriers, à Gouex (la Buissière), à Lathus, près de Marchain, à Mazerolles (dolmen du Pout), à Monssac (demi-dolmen), à St-Pierre de Maillé, à Salles en Tonlon, à Sillars (plusieurs), au Vigean et un monument mégalithique près de Chiron, à Plaisance. L'arrondissement de Poitiers, enfin, possède, à Audillé, plusieurs groupes de dolmens ruinés (un demeure entier), à Aslonnes, un beau dolmen et le cromlech de Laveiré; les dolmens de Liaignes à Champigny le Sec; dans la vallée de la Clonère, à Château Larcher, des tombelles avec et sans dolmens sur les plateaux de Thorus et d'Arlet, à Frozes, le dolmen de la Pierre Levie-de Bellefuye et de Malrault; à Nouaillé, deux dolmens renversés; à Poitiers, le dolmen de la Pierre-Levie-de Bellefuye et de Malrault; à Nouaillé, deux dolmens renversés; à Poitiers, le dolmen de la Pierre-Levie-de Bourdellière, dont la lable inclinère ne repose plus que sur trois supports, au Rochereau, un dolmen, amsi qu'à 8t Georges dolmen d'Aillé), a Saint Cyr, le mentur de la Bourdellière, tout en grès et élevé de 3 m ; à Cassé enfin, une allée converte.

Comme on le voit par la longue énumération qui précède, cette région fut entièrement

occupée par les peuplades primitives qui précédèrent la venue des Gaulois La capitale de ces derniers était Limonum (Poitiers), cité importante avant la conquête romaine et qui devint plus tard Pictarium, du nom de ses habitants les Pictari ou Pictones Comme les autres peuples de la Gaule, les Pictares fournirent un contingent de troupes à Vercingétorix, lors de la lutte suprème contre César. Après la chute d'Alesia, ils restèrent fidèles aux Romains et purent jouir des bienfaits de la civilisation. Poitiers eut des arènes, un aqueduc, dont quatre arcs se voient encore à Parigné, y amena l'eau de Fontaine-le Comte, de la Rénière et du Cimeau. Vouneul-sous-Biard, à 1°O. de Poitiers, possède aussi quelques restes de l'aqueduc de Fleury. Les vesliges de camps romains

### POITIERS. - Temple St-Jean. Ensemble S. E.

se rencontrent à Château Garnier, à Genouillé (La Châtre-au-Talent), à Mauprevoir (la Gannerie), à Saint Martin la-Rivière (Bonneuil) et à St Martin Lars (la Bergerie, avec 2 enceintes). Parmi les ruines les plus intéressantes, citons celles d'Herbord à Sanxay, déconvertes en 1881 par le Père C. de la Croix et recouvrant une surface d'environ 16 hectares; elles consistent en un temple, en thermes et en un théâtre situé sur la rive d. de la Vonne. Citons encore des ruines au gué de Sciaux, sur la Gartempe, à Antigny; des restes de villas romaines à Chenevelles (Normandon) et à Mairé (la Motte Delaunay), de temple romain à Nouaillé; d'autres débris à Chaunay (Tassay-Servant), à Nalliers et à St-Pierre-les Églises (Montafilant). Des sépultures gallo-romaines existent encore à Béthines et à Cenon, où l'on remarque un pan de mur gaulois. On voit dans le parc du château de Clairvaux à Scorbé, deux colonnes milliaires; on en trouve également au château du Fou à Vouneuil-sur-Vienne.

Le christianisme y fut peèché au m's. Saint Hulaire devint un des premiers évêques de Poitiers (550 à 568). C'est a Ligugé que fut établi en 561, par Saint-Martin, le premier monastère de tout l'Occident. Charlemagne en fonda un autre à Charroux en 785. Au xi's

!

MENNE 7

s'élevèrent ceux de Fontaine le-Comte, de Nouaillé, de 8t Benoît, de 8t-Savin Citons encore l'abbaye de l'Étoile, à Archigny, fondé en 1124, l'abbaye estercienne du Pin a Bérnges (1156), les abbayes de Moreaux a Champagné-St-Hilaire et de la Merci-Dieu a la Roche-Posay, élevés vers le milieu du xir s., l'abbaye cistercienne de Valence a Couhé (1225), celle de la Réau à St Martin-Lars (xiir s.), le prieuré N.-D. du Château, a Loudun (xv' s.), etc.

Lors de l'invasion des Barbares, la ville de Pottiers fut une des résidences favorites

des rois wisigoths qui avaient conquis la plus grande partie du S, et de l'O, de la Gaule. C'est de là que partit Alaric en 507 pour combattre Clovis, qui avait passé la Vienne au gué du Pas-de-la-Biche, près de Lussac-les-Châteaux, Clovis vainquit à Vouillé Alaric, qui resta parmi les morts : il poursuivit ses guerriers jusqu'à Bordeaux et à Toulouse, Avec la protection des évêques il commanda bientôt à une grande partie de la Gaule. A sa mort, un de ses fils, Childebert, eut Poitiers en apanage, qu'il ne garda pas longtemps, car en 558 Clotaire s'en empara, Quelques années auparavant, sa femme, la pieuse Radegonde, y avait fondé un monastère fameux où elle fut ensevelie à sa mort, survenue en 587, par les soins de Grégoire de Tours. A la mort de Clotaire, Poitiers passa aux mains de Caribert, puis de Chilpéric.

En 752, les Arabes mattres de l'Espagne franchirent les Pyrénées, prenant et saccageant les villes les plus importantes. Ils venaient de s'emparer du Poitoulorsque Charles Martel marcha contre eux. Pen-

POITIERS. — Palais de Justice, Salle des Pas Perdus Vue exterieure,

dant une semaine, les deux armées restèrent en présence, épiant leurs mouvements réciproques. Au matin du huitième jour, la cavalerie musulmane s'élança contre les Francs qui ne purent être entamés. Les Arabes furent défaits à Moussais-la-Bataille et un grand nombre des leurs resta sur le champ de bataille. On leur prit un butin énorme. Cette victoire permit à la monarchie franque de respirer

Sous les Carlovingieus, Poitiers fit partie du royaume d'Aquitaine, reconstitué par Charlemagne en faveur de son fils Louis, qui venait de naître (778). Des comtes amo-

• POITIEUS. - Église Notre Dame la Grande, Façade O.

to VIENNE

vibles administrérent d'abord ce royaume; mais, après la signature du capitulaire de Quierzy (Aisne), arrachée au faible Charles le Chauve, les seigneurs surent se rendre

> indépendants. Le Poitou ent des comtes, puis des dues héréditaires. Un des plus connus parmi ces seigneurs. Guillaume Fier-à-Bras, eut des démèlés avec Rugues Capet, dont if ne voulait pas reconnaître l'autorité. Le fils de Guillaume Fier-à-Bras augmenta l'héritage paternel, institua des écoles et mérita le surnom de Grand. Quant au fils de Guillaume le Grand, sa conduite et ses aventures lui acquirent une autre renommée. Avec le fils de ce dernier se termina la dynastie des ducs d'Aquitaine. Après son abdication en faveur de l'ainée de ses filles. Eléonore, le Poitou avec l'Aquitaine furent apportés en dot a Louis-le-Jenne, qui l'épousa, Malheureusement le divorce entre les époux, suivi du mariage d'Éléonore avec le comte d'Anjou, Henri Plantagenet, héritier de la couronne d'Angleterre, fit passences riches provinces sous le sceptre anglais. Éléonore agrandit Poitiers qu'elle affectionnait et se plut à l'embellir. Le Poitou demeura aux mains de Richard Cour-de-Lion et de Jean-sans-Terre, successears d'Henri Plantagenet. jusqu'en 1204, époque à laquelle Philippe Auguste le confisqua avec toutes ses possessions françaises. pour venger l'assassinat d'Arthur de Bretagne or-

1

POITIERS. - Porte d'une maison rue du Marche)

donné par Jean-saus-Terre. Un fils de Louis VIII le reçut en apanage, Alphonse, dit de Poitiers, qui dul combattre un de ses vassaux révoltes, Ilugues de Lusignan, Après la mort d'Alphonse (1271) le Poitou fit retour a la couronne De 1503 à 1516, il passa

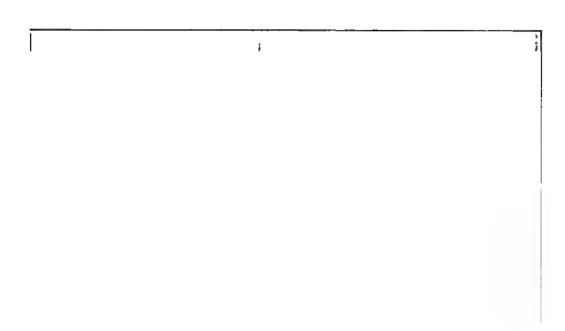



POUTERS. — Égt se de Montierneuf. Abside.

aux mains de Philippe le Long, fils de Philippe le Bel, qui, devenu roi, le raffacha de nouveau au royannae.

La guerre de Cent ans fut surtout désastreuse pour la région qui nous occupe. En 1556, le roi d'Aoglèterre débarquait en France à Calais, et son fils le Prince Noir dévastait les provinces du centre. Jean le Bon marcha contre le Prince Noir qui commandait une armée de 10000 hommes. L'armée française comptait 50000 combattants divisés en trois corps, les deux premiers avaient à leur tête le Dauphin et le due d'Orléans, frère du roi; Jean commandait le troisième. L'armée anglaise occupait un colean accessible seulement par un sentier étoit bordé de baies, derrière lesquelles étaient disposés les chariots dissimulant les archers. Au premier choc, les deux premiers corps pris de panique

### SANXAY. - Ruines du Théâtre romain à Herbord.

s'enfuient; le Prince Noir fait charger par sa cavalerie le corps commandé par le roi Jean, dont les hommes avaient mis pied à terre. Bravement le roi de France se jette dans la mélée, ayant à ses côtés son tits Philippe, âgé de 14 aus, qui l'avertissait de l'approche d'un ennemi. Malgré des prodiges de valeur personnelle, il fallut se rendre La bataille qui s'était livrée à Nouaillé laissait l'armée française anéantie; le nombre des prisonniers dépassa celui des vainqueurs. Le roi Jean fut emmené à Bordeaux, puis en Angleterre où il fut retenu jusqu'à la signature du honteux traité de Brétigny (1550), qui remettait le Poitou sous la domination anglaise. Il fallut toute l'habileté et la vaillance de Duguesclin, secondé d'ailleurs par les habitants de Poitiers, pour reprendre cette ville aux Anglais (1572) avec la province entière qui fut donnée en apanage au duc de Berry

Après le traité de Troyes (1426) qui laissait presque toute la France au roi d'Angleterre Henri V, Charles VII dut se reurer à Poitiers avec le Parlement et l'Université. Son

LUSIGNAN. L'glise Cocher et Abside

 $T_{\rm c} \ 1 \nu_{\rm c} = 2, \qquad \qquad \text{Tri Nie ii.}$ 

royaume devenu bien petit, diminuait tous les jours sous l'effort des Auglais, qui venaient mettre le siège devant Oriéans (1928). Jeanne d'Arc parut alors. Elle vint à Poitiers où la cour du Parlement l'examina. La France connut alors des jours meilleurs. Orléans fut repris et Charles VII sacré à Reims. En 1455, les Auglais ne possédaient plus en France que Calais et quelques places secondaires.

La tranquillité de la région ne fut troublée qu'à l'époque des guerres de religion. La Réforme compta de nombreux adeptes à Poitiers où Calvin prêcha lui-même sa doctrine. Prise par les hugnenots, cette ville fut reprise quelque temps après par les catholiques (1562). Coligny vint en 4569 l'assièger vainement; le bombardement qu'il lui fit subir

### JAZENEUH. - Église, Portad O.

dura sept semames. Le duc d'Anjou l'attaqua ensuite à Moncontour et le battit. La paix revint avec l'avènement de Henri IV au trône de France.

C'est au xvir siècle que se place l'histoire de la possession des religieuses Ursulines; le procès d'Urbain Grandier (1655-1654), qui fut brûlé sur la petite place de Loudun, eut alors un triste retentissement dans toute la France.

En fait, depuis le règne de Henri IV jusqu'à nos jours, le Poitou n'a vu se dérouler sur son territoire aucun événement important. A peine peut-on signaler une conspiration ourdie à Thomars et a Saumur contre la Restauration par le général Berton et qui eut son dénouement à Poitiers. Le général et ses complices y furent jugés et condamnés à mort. L'exécution eut heu le 17 octobre 1822.

# Géologie - Topographie

Dans son ensemble, le département de la Vienne se compose d'une suite de plateaux tantôt ondulés et tantôt mamelonnés dont la pente générale est orientée du S au N.,

JAZENTUR Égle L'edel ( 5-0),

suivant la direction des principaux cours d'eau et notamment du plus important, la Vienne. Des vallées sinueuses, profondément entaillées, comme celle du Clain, par exemple, se sont frayé un passage à travers ces plateaux. Des étangs de peu d'étendue se rencontrent surtout dans les arrondissements de Civray et de Montmorillon, A l'E, de Poitiers, vers le Blanc, on trouve des terres incultes reconvertes de genéts et de

terres inculles reconvertes de genêts et de bruyères. Au N. la vallée de la Dive est marécageuse. Partout ailleurs les plateaux sont nus ou entrecoupés de taillis et de forêts.

Le point culminant du département, 255 m., se trouve au Signal-de-Trun, entre la Franche Doire, affluent de d. de la Grande Blourde et la Petite Blourde. La cole la plus basse, 55 m., se retrouve en deux endroits : au confluent de la Creuse avec la Vienne et à la sortie de la Dive du Nord du département.

La nature du sol est assez variée dans toute l'étendue du département. Dans la partie septentrionale, on rencontre le terrain cectacé (Inffeat) qui occupe l'arrondissement de Loudun et qui se poursuit jusque vers Châtellerault; on trouve dans ce dernier des grès verts. surfout dans le canton de Lencloitre. Aux environs de Poitiers et notamment dans les cantons de Neuville et de St-Julien Lars, le sol relève du terrain *jurassique* (callovien). dont les calcaires demi-durs fournissent une belle pierre de taille blanche, en gros blocs. La pierre à chaux se trouve dans le terrain jurassique, dans le crétacé au-dessous du tuffeau et dans les terrains éocènes, qui occupent aussi une grande étendue dans le département : ces trois terrains produisent encore des marnes et du sable, des argilesdes grès, dans l'éocène et le crétacé, du silex et de la meulière dans l'éocène. Enfin au S. et à l'E, de l'arrondissement de Montmorillon. vers la limite de la Haute Vienne, on rencontre la roche granitique.

# Hydrographie

LIGUGÉ, - Eglise Portail O

La presque totalité des eaux du département s'écoule vers la Loire, La Sèvre Viortaise réclame

une portion du cantou de Lusignan et la Charcate la presque totalité des cantons de Civray et de Charcoux.

La Loire ne touche pas le département. Son point le plus rapproché, son confluent avec la Vienne, est à 6 kilom environ à vol d'oisean de l'extrême pointe N. de l'arrondissement de London. C'est par son affluent, la Vienne, qu'elle recueille les eaux du département.

SAINT MAIREET | Ligher Proceedible No.

La Vienne, qui a sa source au Mont Audouze (954 m.) dans la Corrèze, a traversé, outre ce département, ceux de la Haute-Vienne et de la Charente, quand elle pénètre par 124 m. dans celui auquel elle a prêté son nom et où son cours est d'environ 116 kilom, sur une longueur totale de 575. Elle descend presque en ligne droite du S-au N., baignant Availles-Limouzine, puis l'Isle-Jourdain. De cette dernière ville jusqu'à Lussac-les-Châteaux, son cours est extrémement pittoresque : son lit est embarrassé de rocs et d'ilots de verdure. A partir de Lussac, elle coule au N.-N.-O., passe au pied de Chauvigny, vieux bourg féodal, un des plus curieux du Poitou. Au delà, sa rive g. est accompagnée de collines qui la dominent de 50 m-environ jusqu'un peu en amont de Bonneuit-Matours où sa rive d. longe le pied d'autres collines qui la surptombent de la même hauteur. En

### SAINT-MAURICE. - Église, Portail N.

amont de son confluent avec le Clain à Cenon, sa vallée s'élargit; elle gogne Dangé, qu'elle laisse sur sa rive d. et quitte le département pour celui d'Indre-et-Loire, après s'être grossie de la Creuse au Bec-des-Eaux.

Ses affluents sont, en dehors d'un ruisseau qui lui amène à d. les eaux de la forêt de Plessac et d'un autre ruisseau à g. où se déversent quelques étangs au N.-E. de Pressac : — (rive d.) la Grande Blourde, qui naît en Charente, s'augmente de nombreux ruisseaux, traverse un petit étang en amont de Luchapt, reçoit (rive g.) le déversoir de l'étang des Forges, (rive d.) l'Ysop, boit (rive d.) la Franche Doire et, se rapprochant insensiblement de la Vienne, s'y perd à 5 kilom, en amont de Lussac-les-Châteaux; — (rive d.) la Petite Blourde, qui a sa source à la limite de la Haute-Vienne, s'accroît de quelques ruisseaux et vient se jeter dans la Vienne au point même où finit la Grande Blourde; — (rive g.) la Dire centrale; — (rive g.) le Clain, né en Charente, tout près de Confolens, qui s'infléchit vers l'O., en un cours sinueux, décrit un arc de cercle dont le sommet est vers Poitiers et vient tomber dans la Vienne en amont de Châtellerault, après avoir arrosé Gençay, la Villedieu, Poitiers, et laissé Saint-Georges à 1 kilom, de sa

rive d.; cette jolie rivière, profondément encaissée, aux caux claires, reçoit successivement : (rive g.) le Payroux, qui traverse l'étang de Combourg et reçoit le trop-plein d'étangs moins importants; (rive g.) la Dive du Sud, qui décrit de nombreux méandres, arrose Couhé et recueille (rive d.) la Bouleure, rivière non moins sinueuse, avant de tomber dans le Clain; (rive g.) la Vonne, sinueuse comme les précédents cours d'eau et comme tous les affluents du Clain, qui a sa source dans le département des Deux-Sèvres, coule dans le vallon où ont été découvertes les ruines romaines d'Herbord, passe au pied de la colline qui porte Lusignan, se grossit (rive g.) du Palais où tombe (rive g.) la Rhume, et gagne le Clain à Vivonne; (rive d.) la Clouère, née à la limite du département, au S. O. d'Availles, baigne Gençay, laisse sur sa rive d. le plateau de Thorus couvert de monuments mégalithiques, recueille des fontaines importantes et gagne le Clain à 4 kilom, en aval de Vivonne; (rive d.) le Miosson; (rive g.) la Boivre, qui a sa source à la limite du département des Deux-Sèvres, coule dans une étroite vallée, contourne Poitiers à l'O., où elle rejoint le Clain; (rive g.) l'Auzances dont la source avoisine celle de la Vonne dans le département des Deux-Sèvres, qui se grossit (rive g.) de la Vendeloigne et arrose Vouillé; (rive g.) la Pallue; - (rive d.) l'Auson, qui recueille par sa rive d. quelques petits affluents; — (rive g.) l'Envigne, qui baigne Lencloître et tombe à Châtellerault dans la Vienne près de la Manufacture nationale d'armes; — (rive d.) la Creuse, charmante rivière aux eaux claires, qui n'appartient que par sa rive g. et pendant 40 kilom, au département; elle vient du département auguel elle a donné son nom et traverse ceux de l'Indre et d'Indre-et-Loire avant de toucher celui de la Vienne, dans lequel elle s'augmente (rive g.) d'un fort affluent, la Gartempe; cette rivière, dont la largeur moyenne dans le département est de 50 m. environ, vient de la Creuse, traverse le département de la Haute-Vienne, pénètre dans celui de la Vienne au S. de Montmorillon, coule parallèlement à la Vienne, traverse Montmorillon, St-Savin, où l'on admire l'un des plus beaux monuments du xie s. que l'on puisse rencontrer en France, son église, fort bien restaurée; se grossit (rive d.) de l'Anglin, dont le cours atteint à peine 6 kilom. dans le département; mais cette dernière rivière a (rive g.) deux tributaires qui traversent l'arrondissement de Montmorillon : la Benaize et le Salleron. La Benaize, qui a sa source dans la Haute-Vienne, s'augmente (rive g.) de l'Asse et du ruisseau de Narablon, arrose la Trimouille et recueille encore (rive d.) le ruisseau de Corchon avant de passer dans le département de l'Indre; le Salleron, qui coule entre la Benaize et la Gartempe, est aussi originaire de la Haute-Vienne; il sépare quelque temps le département de la Haute-Vienne de celui de la Vienne, se rapproche de la Benaize comme pour s'y jeter, s'en éloigne bientôt à la hauteur de la Trimouille, oblique légèrement au N.-N.-O. et quitte le département, ne s'étant guère accru que de quelques ruisseaux.

En dehors du département, la Vienne reçoit encore : (rive g.) la Veude, grossie (rive g.) du Mable; (rive g.) le Négron qui naît à l'E. de Loudun; (rive g.) par le Thouet, la Dive du Nord, rivière abondante dont la source est au S. O. de Mirebeau, qui quitte un instant le département, puis y rentre aussitôt pour baigner Moncontour, où elle boit (rive d.) la rivière de Sauves, traverse une région marécageuse où lui parvient (rive d.) la Briaude, coule ensuite canalisée depuis Pas-de-Jeu jusqu'à son confluent avec le Thouet, en amont duquel elle se gonfle encore (rive d.) de la Petite Maine accrue (rive g.) de la Barouse qui arrose les Trois-Moutiers, chef-lieu de canton aux environs duquel abondent les monuments mégalithiques.

La Charente n'appartient au département que par le demi-cercle qu'elle décrit dans l'arrondissement de Civray; le fleuve a sa source dans le département de la Haute-Vienne, au S.-O. de Rochechouart; il passe ensuite dans le département auquel il a

donné son nom, puis par 155 m., dans celui de la Vienne où son cours, fort sinueux, atteint une quarantaine de kilom. Elle y reçoit (rive d.) le *Transon* qui sert un instant de limite commune aux deux départements de la Charente et de la Vienne, laisse Charroux à 1500 m. de sa rive d. et, au moment de quitter le département, recueille (rive g.) la *Sonnette*.

La Sèvre Niortaise, qui ne touche pas même le département, n'y reçoit aucun affluent; mais les eaux recueillies sur les plateaux de Rouillé et de Saint-Sauvant, au S.-O. de Lusignan, vont former les sources de Pamproux, l'une des deux branches de cette limpide rivière.

Étangs. Marais. Si les étangs sont nombreux, surtout dans les arrondissements de Civray et de Montmorillon, en revanche, ils n'ont tous qu'une surface insignifiante. On compte environ 900 hectares pour la totalité de leur superficie.

On ne trouve de marais que dans les vallées de la Dive du Nord et de son affluent la Briande.

Eaux minérales. On compte dans le département un certain nombre de sources ferrugineuses ou sulfureuses qui ne sont pas exploitées. Dans la première catégorie, nous citerons celles de Lhommaizé et de Saint-Cyr; dans la seconde celles de Saint-Cyr, Saint-Genest et de Vendeuvre-du-Poitou. On trouve encore des sources minérales à la Trimouille; celles dites d'Availles-Limouzine, froides, chlorurées sodiques, jaillissent en réalité à Abzac (Charente).

Les seules sources exploitées sont celles de la Roche-Posay, au nombre de 5, alcalines et salines, d'une température de 11°5. Elles jaillissent à 11 kilom, au S. de la ville et sont exploitées depuis 1898. On les utilise pour les usages interne et externe. En 1899, l'établissement a reçu 218 baigneurs et a expédié 5000 litres d'eau.

## Climat

Le département tout entier est rangé sous l'influence du climat girondin, dont le propre est d'être tempéré. La moyenne de la température annuelle est de 12°, supérieure à celle de Paris, mais inférieure à celle de Bordeaux, ce qui s'explique aisément, d'une part, par l'éloignement plus grand de l'Océan et d'autre part par l'altitude moyenne de la Vienne dépassant celle de la Gironde.

La hauteur moyenne annuelle de la pluie est inférieure à la moyenne annuelle de la France; elle n'est que de 0 m. 60. A Poitiers, cette moyenne s'élève même à 0 m. 68. Les vents dominants sont ceux du S. O. et de l'O.

On compte dans le département cinq postes d'observations udométriques et anémométriques, où sont faites également des observations de toute nature; les postes se trouvent à Poitiers, Buxeuil, Lussac-les-Châteaux, Châtellerault et Montmorillon.

Il existe en outre 8 postes d'observations hydrométriques, dont 5 sur la Vienne, à Availles-Limouzine, Lussac-les-Châteaux et Châtellerault: 2 sur le Clain, à Poitiers et Vivonne: 2 sur la Creuse à La Roche-Posay et Buxeuil et 1 sur la Gartempe, à Montmorillon. Ces postes annoncent les crues des rivières et préviennent en cas d'inondation.

# Divisions administratives

ÉTENDUE: 697.057 hectares Cadastre). Population (1901): 556.065 habitants.

|             |               | Arrondissements | Cantons | Communes   |
|-------------|---------------|-----------------|---------|------------|
|             | : Poitiers    |                 | 10      | 87         |
|             | Chatellerault | 1               | 6       | 51         |
| Sous-       | Civray        | 1               | 5       | <b>4</b> 5 |
| Préfectures | Châtellerault | 1               | 4       | 57         |
|             | Montmorillon  | 1               | 6       | 60         |
|             | То            | tal 5 Tola      | l 51 T  | otal 500   |

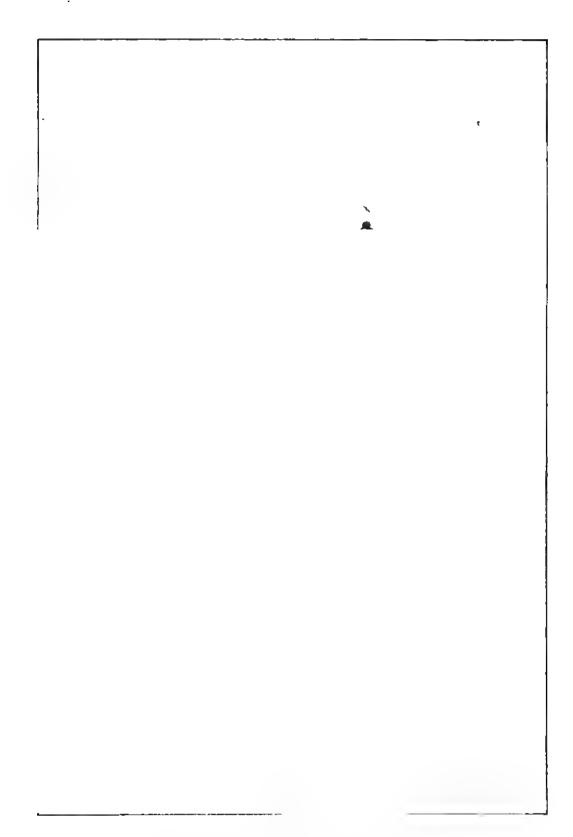

34

#### LISTE DES CANTONS

Poitiers . . . Lusignan, Mirebeau, Neuville, Poitiers N., Poitiers S., Saint-Georges, Saint-Julien-l'Ars, la Villedieu, Vivonne, Vouillé.

Châtellerault. Châtellerault, Dangé, Leigné-sur-Usseau, Lencloitre, Pleumartin, Vouneuil-sur-Vienne.

Civray. . . . Availles-Limouzine, Charroux, Civray, Couhé, Gençay.

Loudun . . . Loudun, Moncontour, Monts-sur-Guesnes, les Trois-Moûtiers.

Montmorillon : Chauvigny, l'Isle-Jourdain, Lussac-les-Châteaux, Montmorillon, Saint-Savin, la Trimouille.

CULTES. Culte catholique. Évéché: Poitiers, érigé dans le m<sup>\*</sup> s., suffragant de Bordeaux, réuni momentanément à la province de Bourges en 1790. Ce diocèse comprend les deux départements de la Vienne et des Deux-Sèvres et compte 60 cures, 574 succursales et 97 vicariats rétribués par l'État. Poitiers possède un séminaire diocésain. Le département possède un certain nombre de communautés religieuses d'hommes, s'occupant d'enseignement, de prédication et d'études (abbaye de Ligugé); l'une d'elles a sa maison-mère à Poitiers. Les communautés religieuses de femmes, nombreuses, sont vouées à la vie contemplative, à l'enseignement et aux œuvres charitables; plusieurs ont également leur maison-mère dans le département. Citons parmi les pèlerinages ceux de N.-D.-des-Clefs et de Ste-Radegonde à Poitiers, de St-Martin à Ligugé, de Ste-Croix à Migné, de St B. J. Labre à Marçay et du Sacré-Cœur à Béruges.

Culte protestant. On compte plus de 4000 protestants rattachés aux différentes confessions. Le département de la Vienne ressortit au consistoire de Lusignan, qui fait partie de la 5° circonscription synodale pour le culte réformé. L'église de Lusignan a des annexes à Celle-l'Evescault et à Coulombiers. Neuville est le siège d'une église de la Société évangélique de France qui compte plusieurs annexes ou sections dans le département. Rouillé est également le siège d'une Église évangélique libre avec 1 temple et des adhérents à Poitiers.

Culte israélite. Le nombre des adhérents à ce culte est nul.

ARMÉE. Ce département ressortit à la 9° région militaire qui comprend 5 départements et 8 subdivisions de région, dont 2, celles de Poitiers et de Châtellerault, lui appartiennent. Les troupes qui en dépendent font partie du 9° corps d'armée dont le chef-lieu est Tours. La garnison de Châtellerault comprend la P. C. d'un régiment d'infanterie; celle de Poitiers un régiment d'infanterie et deux régiments d'artillerie. Le département ressortit à la 9° légion de Gendarmerie.

JUSTICE. Le département ressortit à la Cour d'appel de Poitiers. Il existe 1 Tribunal de 1º Instance à Poitiers (où se tient la Cour d'assises), à Châtellerault, à Civray, à Loudun et à Montmorillon. En outre, on trouve 1 Tribunal de commerce à Poitiers et à Châtellerault, 1 Conseil de Prud'hommes à Poitiers et à Châtellerault et 1 Justice de Paix dans chacun des 51 cantons.

INSTRUCTION PUBLIQUE. Le département ressortit à l'Académie de Poitiers, qui comprend 8 départements : Vienne, Charente, Charente-Inférieure, Indre, Indre-et-Loire, Deux-Sèvres, Vendée, Haute-Vienne.

L'enseignement supérieur comprend, à l'Université de Poitiers, une Faculté de droit, très importante, une Faculté des sciences, une Faculté des lettres et une École préparatoire de médecine et de pharmacie. En 1901 l'Université de Poitiers a compté 800 étudiants.

L'enseignement secondaire comprend, pour les garçons, un lycée à Poitiers, un collège communal à Châtellerault, Civray et Loudun; un petit séminaire à Montmorillon, des établissements libres à Poitiers (8).

L'enseignement primaire recrute ses professeurs à l'école normale d'instituteurs (avec école annexe) et à l'école normale d'institutrices (avec école annexe) de Poitiers. Il existe à Poitiers 2 écoles primaires supérieures, l'une pour les garçons et l'autre pour les filles. Il y a des cours complémentaires pour garçons à Chauvigny, Montmorillon et Neuville, et pour filles à Châtellerault et Poitiers. On trouve des pensionnats primaires à Châtellerault, Loudun, Lusignan, Montmorillon et Poitiers.

Dans un autre ordre d'idées signalons l'École de dessin et d'architecture de Poitiers.

Le département ressortit encore à l'arrondissement minéralogique de Poitiers, sous-arrondissement de Tours (Division du Centre), à la 4 région agricole (O.); à la 24 conservation forestière (Niort); à la 44 Inspection des Ponts et Chaussées.

# Agriculture

La nature très variée du sol dans le département de la Vienne fait qu'il présente des différences importantes au point de vue de la fertilité. La culture a fait certainement de grands progrès dans ces dernières années : mais elle pourrait encore être améliorée, même en sol ingrat. L'arrondissement le plus fertile et le mieux cultivé est celui de Civray, où le châtaignier atteint de belles proportions. L'arrondissement de Poitiers produit surtout des céréales, du vin et des légumes : celui de Châtellerault, du chanvre, des légumes et des fruits, particulièrement dans le canton de Lencloitre : celui de Loudun, de l'orge et du vin blanc estimé (canton des Trois-Moûtiers) ; enfin, dans celui de Montmorillon, on trouve encore une surface considérable occupée par des brandes ou terres incultes. Voici le tableau de la statistique agricole pour les céréales en 1899 :

| Cultures | Su      | rface    | Product   | lion             | Cultures | Sui    | face    | Product                  | lion            |
|----------|---------|----------|-----------|------------------|----------|--------|---------|--------------------------|-----------------|
| Froment  | 109.250 | hectare= | 2.129.990 | h <b>e</b> ctol. | Sarrasin | 770 h  | ectares | 8.900 ]                  | he <b>ctol.</b> |
| Méteil   | 5.250   | 10       | 67.620    | *                | Avoine.  | 81.450 | n       | $\boldsymbol{2.015.650}$ | •               |
| Seigle   | 6.810   | 19       | 157.290   |                  | Maïs     | 1.110  | ,,      | 12.520                   | -               |
| Orge     | 22.150  | •        | 504.670   |                  |          |        |         |                          |                 |

La même année, la pomme de terre a occupé 25950 hectares et fourni un rendement de 1 280 510 quintaux. La culture du topinambour progresse. Voici maintenant le tableau de la production fourragère :

|                |          |        | Quintaux  |                                      |        | Quintaux  |
|----------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------|--------|-----------|
| Danielan (     | Trèfle   | 17.950 | 790.020   | Betteraves fourragères               | 9.500  | 1.501.470 |
| Prairies       | Luzerne  | 25.610 | 1.155.520 | Betteraves fourragères Prés naturels | 51.980 | 1.245.280 |
| artificienes ( | Sainfoin | 25.920 | 980.590   | Herbages                             | 250    | 6.650     |

Les cultures industrielles sont peu importantes et ne comprennent que le colza et le chanvre. Le colza a occupé une surface de 250 hectares et produit 5910 hectolitres de graines. Quant au chanvre, le rendement a été de 4897 quintaux en filasse et de 5976 en graine pour une surface de 850 hectares.

La vigne occupait en 1899 une surface de 16550 hectares dont 6176 plantés en cépages américains. De 1876 à 1899, le phyllovera a anéanti 27125 hectares: 10420 hectares résistent encore aujourd'hui. Avant l'apparition de la maladie, un hectare de vigne valait de 5000 à 5000 fr.: aujourd'hui une vigne greffée de 4 à 5 ans vant de 5000 à 8000 fr. l'hectare: le vin blanc valant autrefois de 10 à 15 fr. l'hectol., se paye aujourd'hui de 25 à 50 fr.: le vin rouge de même, vendu de 20 à 25 fr., est colé de 40 à 45 francs l'hectolitre. Le vin blanc le plus estimé est celui du canton des Trois-Moùtiers (Roiffé, Saix); le meilleur vin rouge est celui de l'arrondissement de Poitiers (Bonnes, Champigny-le-Sec, Dissais, Jaulnay, St-Georges: celui de Chauvigny, dans l'arrondissement de Montmorillon, est également réputé. La pépinière de Montlonis, qui avait beaucoup contribué à la reconstitution du vignoble, a été supprimée. Il reste encore quelques vignes d'essai et des écoles de greffage (10 en 1899). La récolte de cette même année en vin s'est élevée à 676 550 hectolitres. Les arbres fruitiers les plus répandus sont le noyer, le châtaignier et l'amandier. La production fruitière s'est élevée à 16 970 quintaux de noix, 9600 de châtaignes, 40,580 de prunes et 15 550 de pommes à cidre ayant fourni 12,568 hectolitres de cidre.

La Vienne produit en dehors des légumes ordinaires, des choux à haute tige et des potirons. Sur environ 85000 hectares de bois et de forêts que renferme le département, on compte 6225 hect. 80 a. de forêts domaniales, dont 5214 hect. 71 a. aménagés en futaie et le reste en taillis sous futaie. Les établissements publics n'en possèdent que 295 hect. 40 a. traités en taillis sous futaie. Les produits de 1890 ont été de 168451 fr. pour les forêts domaniales et de 9628 fr. pour celles des établissements publics. L'État a effectué, la même année, 185 hectares de plantations en chênes et résineux. Citons, parmi les forêts les plus étendues, celles de Moulière

(5455 hect.), de Châteilerault (1500 hect.), de Vomile-St-Ihlanc (1482 hect.), de St-Sauvant (670 hect.), de Marcuil (610 hect.), etc. Les forêts sont peuplees de sanghers, de renards, de blancaux, de chats sauvages, de putors et de foumes, mais en petit nombre.

Aucun essai de piscientture n'a été pratique en 1899

La même année, on comptat 51420 animaux d'espèce chevaline, 6600 d'espèce mulassière, 14670 d'espèce asine. Sur 147580 animaux d'espèce bovine, il y avait 45120 bienfs de travad et 40850 à l'engrais; en outre, 52520 vaches ont produit 500860 hectolitres de lait. Les races domi-

nantes sont les races limousme. anglaise, bretonne, mancelle et surese. La race ovine va en diminuant: on ne complait que 525-670 représentants, ayant fourni, pour 221000 animaux tendus, 7470 quantoux de laine. L'espèce poreme, où domine la race craonnaise, comptait 89 660 sujets. Enfin. l'espece caprine avait 28550 représentants. Le lait des chèvres sert à faire une espèce de petit fromage en forme de bonde appelé. - chabichou - et fort estime dans le pays. La volaille forme une ressource considérable ; surtout les ores et les dindes qui sont particulièrement recherchees.

Ajoutons en outre que 15260 ruches ont produit 65870 kil. de miel et 15480 kil. de cire. L'enseignement agricole est fournt par un professeur départemental d'agriculture et comporte des champs d'experiences ét de démonstration, ainsi qu'un laboratoire d'analyses agricoles. Chacun des arrondissements de Châtellerault et de Civray possède, en outre, une chaire speciale d'agriculture.

### Industrie

La Vienne n'est pas un département industriel. A part la manuMONTMORILLON. - Chapelle sépulcrale dite Octogone.

facture d'armes de Châtellerault, on ne pourrait mentionner aucun établissement important.

industries extractives. On trouve dans le departement plusieurs gisements de fer et de manganèse inexploités. En 1899 on comptait 102 carrières souterraines, dont 57 exploitées d'une manière continue, ont occupé 251 ouvriers et 45, en ont occupe 81 d'une manière temporaire. En outre, il y avait 892 carrières à ciel ouvert, dont 215 à travail continu out occupé 781 ouvriers, et 677, exploitées temporairement, en ont occupe 1245. La production de toutes ces carrières s'est elevée à 52500 m. c. pour les carrières sonterraines, et a 597500 m. c. pour celles à ciel ouvert, le tout d'une valeur de 1990750 fr. Les carrières de pierre de taille du Poitou sont renommées. Les principales se trouvent à Migné-les-Lourdines, 51-Julieu-l'Ars, Jardres, etc. Près de Mirebeau se trouve un gisement de falon. La pierre à chaux se trouve en abondance dans

l'arrondissement de Montmorillon. Outre les fours à chaux assez nombreux, on compte plusieurs tuileries, briqueteries, poteries et fabriques de tuyaux de drainage.

INDUSTRIES AGRICOLES. Au premier rang se trouve la minoterie ; on compte, en effet, près de 900 moulins à cau ou mus par le vent. Citons, en outre, les brasseries de Châtellerault, Montmorillon et Poitiers, les distilleries et les vinaigreries de Châtellerault, Jaulnay, Migné. Mirebeau, Neuville, Poitiers; un nombre considérable d'huileries disséminées un peu partout : la fabrique de gluten de Ligugé; les macarons renommés de Montmorillon. L'industrie du bois est surtout représentée par les scieries mécaniques de Châtellerault, Jaulnay et Poitiers, l'usine à parquets et moulures de Chauvigny.

INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES. En dehors de la manufacture de Châtellerault, ces industries sont presque nulles. En 1899, on ne comptait dans le département que 5 fonderies de seconde fusion disposant de 7 cubilots. Elles ont produit 520 T. de fonte d'une valeur approximative de 117000 fr. Les plus importantes se trouvent à Montmorillon qui fabrique, en outre, ainsi que Loudun, des machines agricoles. Citons encore de petites forges à Luchapt et à Verrières. La coutellerie est centralisée dans les deux bourgs de Cenon et de Naintré, qui comptent 5 usines fort importantes sur les bords du Clain. Cette industrie, qui remonte au xiv s., très florissante au xvin s., a abandonné Châtellerault, qui n'est plus guère qu'un centre pour la vente. Les principales usines sont celles du Prieuré de Cenon, de Chezelles et de Domine.

La manufacture d'armes de Châtellerault ne date que de 1815; son importance est toute récente. Elle comporte un outillage très perfectionné. Elle est seule en France à produire l'arme blanche; on y fabrique, en outre, les armes à feu. Le nombre des ouvriers employés y est fort variable. Il a quelquefois atteint 5500.

INDUSTRIES CHIMIQUES. Elles ne comprennent que les fabriques de bougies, cierges et chandelles de Châtellerault. Loudun, Mirebeau et Poitiers.

INDUSTRIES TEXTILES. La laine est filée à Marnay, le chanvre à Ligugé. La passementerie, le tulle et les dentelles occupent quelques bras à Loudun; les serges et les gros draps proviennent de Civray. Château-Larcher, Couhé, Lusignan, Poitiers, La Roche-Posay, Saulgé, La Trimouille et Vivonne. Lussac-les-Châteaux possède une corderie.

INDUSTRIES DIVERSES. Une des plus importantes est la préparation des peaux d'oies et de chevreaux à Poitiers. Il existe des tanneries à Verrières et au Vigean; des mégisseries à Chauvigny et à Civray. Enfin, Bonneuil-Matours, Iteuil et Vouneuil-sous-Biard possèdent des papeteries importantes.

En 1899, on comptait 616 établissements possédant 927 chaudières ou récipients à vapeur et développant une force totale de 6561 chevaux-vapeur dont 204 inactifs.

## Commerce

Le département importe de la houille, en provenance des bassins du centre, du nord de la France et de l'Angleterre, des articles d'épicerie et des denrées coloniales, des matières premières, des modes et nouveautés, des meubles, de la librairie, des articles de luxe, des animaux de boucherie, etc.

Il exporte des grains, des vins et liqueurs, des légumes et des fruits, des bêtes de somme, des bestiaux (pour l'approvisionnement de Paris, le département a occupé le 4° rang de la région O.), des pierres de taille et des pierres meulières, de la coutellerie, des peaux ouvrées.

Poitiers possède une Chambre de commerce dont la circonscription embrasse tout le département de la Vienne. Parmi les 126 succursales de la Banque de France, cette ville a occupé le 76 rang pour l'ensemble de ses opérations.

Ajoutons que, sur les 60 kilom, des trois rivières navigables du département, le trafic est nul. Le bateau à vapeur mis à flot en 1882, en amont du barrage de Châtellerault, sur la Vienne, n'est utilisé que pour le transport des voyageurs entre Châtellerault et Cenon et seulement dans la belle saison.

# Voies de communication

| 1                                           |                                         | kıl.   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| kil.                                        | Rivières navigables                     |        |
| Chemins de fer (voie normale) 574,000       | Vienne (du confluent avec la Creuse     |        |
| <ul> <li>(voie étroite) 52,000  </li> </ul> |                                         | 54,080 |
| Routes nationales                           | Creuse derniers kilom, du cours)        | 8,000  |
| Chemins vicinaux de grande comme. 5.976.070 | Dive-du-Nord (de Pas-de-Jeu à la sortie |        |
| ordinaires 5.452,244                        |                                         | 17,000 |

OITIERS, passible cité bourgeoise, occupe une situation très pittoresque sur un plateau rocheux dont les pentes, fort raides, s'inchnent au S, à l'E., et au N., vers la rive g. du Clain, à l'O. vers la
rive d. de son affluent, la Boivre, qui le rejoint au N. de la ville.
A part un istime étroit au S. O. que franchit, en tunnel, la voie ferrée de Paris a Bordeaux, la capitale du Poitou est complètement
entouree par ces deux rivières, au delà desquelles s'etendent les
faubourgs. Le promontoire sur lequel la ville est assise fait partie
géologiquement du détroit jurassique reliant le bassin de Paris a
celui du Sud-Ouest. C'est par ce seud, resserre entre les terres gra-

nitiques de la Vendée et du Limousia, que passèrent les armées ayant Paris pour objectif ou cherchant à attemdre les provinces méridionales. Ainsi se trouvent expliqués tous les faits memorables de l'instoire qui se sont déroutés à Poitiers ou dans ses environs immédiats.

Poitiers est une des villes les plus intéressantes de la France; ses monuments religieux, ses musées, ses vieux hôtels et ses maisons anciennes retiennent l'attention du touriste et de l'archeologue, qui aiment à parcourir ses rues ctroîtes, tortueuses, montantes, à contempler de la terrasse de Biossac la johe vallée du Clain, au bord duquel sont amarrées des barques nombreuses. Jadis la profonde rivière aux caux claires serpentait à travers des prairies, aujourd'hu; remplacées sur la rive g. par des jardins fleuristes et potagers, divisés à l'infini et d'où émergent de pelits chalets rudimentaires dont les toits coupent la verdure. Le terrain se refève sur la rive d. et l'on y découvre de grands établissements infiliaires, des couvents et des casernes. Outre une ligne circulaire de boulevards bien ombragés, quelques perces nécessitées par le passage de lignes de tramways y ont répandu un peu d'air et de lumière autour des anciens monuments ou bien ont fourni l'emplacement nécessaire à l'erection ou à l'agrandissement de monuments modernes.

Le plus vieux monument de Poitiers est le Dolmen de la Pierre-Levée, au faubourg St-Saturnin. Signalons ensuite les quatre Area de Parigné, seuls restes de l'Aqueduc romais (mr.s.), à 2 kilom. S.-O. de la ville, sur la route de Bordeaux. Un monument du vit s., l'Hypogée martyrium, a été découvert en 1879 sur les hauteurs des Dunes, sur la rive d. du Ciain, nu-dessus de la Pierre-Levee A l'époque romaine Poitiers ent des Arènes dont les restes sont enclavés dans une propriete privée, des Thermes sur l'emplacement desquels on édifia au xi s. l'église St-Germain. Le Temple St-Jean ou Buptistère (174 s.) est l'un des édifices chrétiens les plus vieux de la France, sinon le plus vieux: comme son nom l'indique, il servatt aux baptèmes par immersion, et l'on voit encore la piscine où l'on plongeait les neophytes. L'édifice porte la trace visible de ses divers exhaussements et des transformations subies. Parmi les monuments religieux, outre l'église St-Germain. un autre a des parties remontant au xr s., l'église de Montierneuf, ancienne abbatiale que consacra le pape Urbain 11 en 1096, alterée au xur s.: le chœur en est d'une legéreté remarquable et comporte des arcades au pourtour. Plusieurs eglises datent du xir s.. mais un certain nombre en a eté désaffecté: nommons parmi ces dernières : St Nicolas, dont on retrouve quelques ve-tiges dans la cour d'un hôtel; Ste-Opportune, remaniée au xv' s. et dont on voit quelques restes dans la rue du même nom: St-Hdaire-la-Celle, dont quelques parties sont encastrees dans le convent des Carmélites; St-Cybur t. dont un bas-côté est conservé dans la chapelle des sœurs de la Miséricorde. Au premier rang des autres brille Notre-Dame-la-Grande, aujourd'hui complètement isolée et restaurce, mais dont la nef est affreusement peinte. La partie la plus intéressante est la façade, toute ornée de sculptures : à l'intérieur une belle fresque du xur s. orne la voûte de l'abside. St-Hilaire-le-Grand, presque entièrement restauré, dont le chœur construit au-dessus

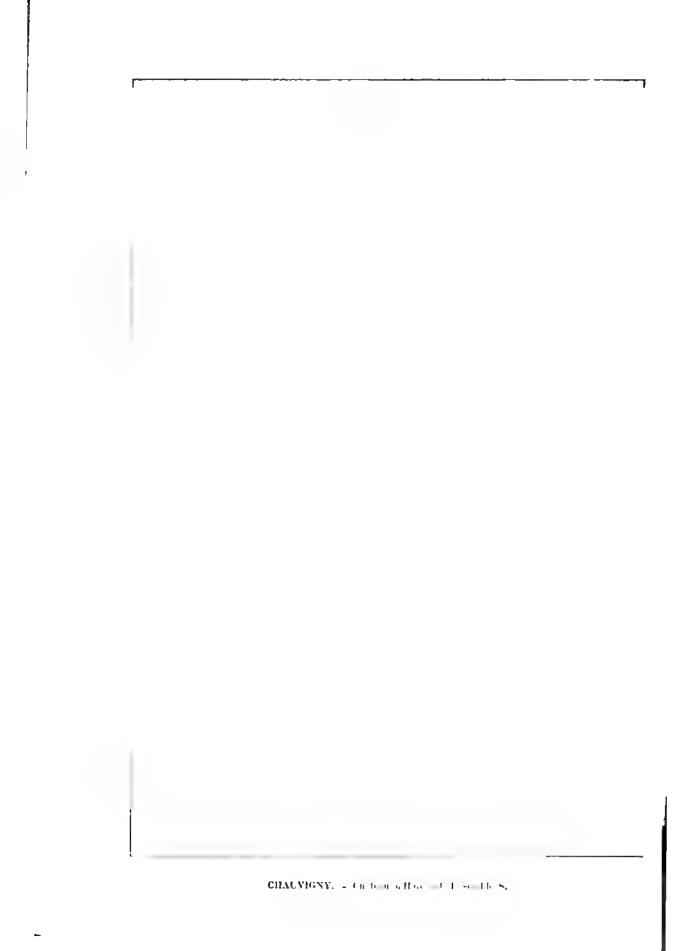

d'une espèce de crypte et le transept sont surelevés, possède une nef avec un triple collateral de chaque côte; on voit à l'interieur de curieux chapiteaux sons le clocher antique dont il ne reste qu'un faible tronçon au-dessus de la sacristie; l'abside extérieure et les absidoles sont intéressantes. Non loin de cet edifice se trouve le Cueur St-Hidaire, du xir s. egalement, qui servait de cellier au Chapitre. L'eglise ste-Badegonde a une nef du xir s. de style angevin, précèdee d'un fort beau clocher roman abritant un portail du xv s. restauré; la crypte renferme outre le tombeau de l'épouse de Clotaire l', celui des saintes Agnès et Disciole. La Cathédrale St-Pierre commencée en 1162, par Henri II, roi d'Angleterre et par sa femme Éléonore d'Aquitaine, dont le plus vieux vitrait au chevet reproduit les effigies, ne fut consacree quaprès son achèvement en 1579. La façade trahit les différentes époques de sa construction, son triple portait est orne de helles sculptures; le tympan du miheu représente le Jugement dernier; la nef intérieure est d'un grand

#### MONCONTOUR. - Chapelle du Château.

effet et les vitraux du chœur et des croisillons sont de toute beauté. De l'église St-Porchaire, il n'y a d'intéressant que la Tour restaurée en 1897; le reste de l'édifice est du xvi s.

Du vieux Château. construction militaire élevée au xii s. au confluent de la Boivre avec le Clain, remaniée au xv s., on voit encore quelques vestiges : tour isolée, parties de remparts. Au point opposé de la ville, au S.-O., on retrouve la plus grande partie des murailles avec tours et tourelles (Tour à l'Oiseau) (xv s.). La terrasse de la Promenade de Blossac s'appuie sur ces murailles au S. et à l'O. Le Palais de Justice est installé dans l'ancien Palais des ducs d'Aquitaine et des comtes de Poitiers, dont il ne reste que la Salle des Pas Perdus et le magnifique Donjon de Mauberjon que l'on devrait bien restaurer et isoler des maisons particulières qui l'enfourent. A l'extrémité de la salle des Pas Perdus on remarque les trois immenses cheminées qui en occupent toute la largeur et dont des vitraux dissimulent les conduits apparents extérieurement. L'ancien Doyenné du chapitre royal de St-Hilaire-le-Grand, qu'édifia Geoffroy d'Estissac et dont on remarque le Portail (xvi s.), est devenu l'École normale d'instituteurs. Du xvii s. Poitiers possède : la Chapelle du lycée, établi dans l'ancien collège des Jésuites et où l'on remarque un retable et des boiseries de l'époque dans la sacristie : la Chapelle du grand séminaire, qui occupe un ancien couvent de Cormétites.

Le Palais des Facultés, agrandi notamment en 1901, n'est autre que l'ancien Hôtel-Dien; au centre de la cour intérieure on y a amenage quelques arcades romanés provenant du Cloître Notre-Dame. Ce Palais renferme les bâtiments des diverses Facultés, a l'exception de l'École de Méderine établie à l'E. avec un Jardin botamque, pres de la rive g. du Claim.

Le xix s. a doté la ville de plusieurs monuments. La Prefecture date de 1865; l'Hôtel de Ville, qui occupe le fond de la Place d'Armes, centre d'animation de Pottiers, a été élevé de 1869 a 1876 Trois chapelles ont été construites dans le style du xiir s., la Chapelle du Gesa (1851-1854), la Chapelle Ste-Croix (1865) qui conserve plusieurs objets ayant appartenu a sainte Radegonde et la Chapelle de la Grand Maison. En 1875, on a également engé, sur la colline dominant la rive d. du Clain, la Chapelle et une statue dorée de N.-D. des Dunes.

Parmi les vieux hôtels ou les maisons anciennes que renforme Poitiers nous citerons particulièrement : l'Hôtel Fumey, dit encore de la Prévôte, dont on remarque les frises sculptees des fenètres et un portique ravissant sur la cour; l'Hôtel d'Elbène (xvi° 8.) fort bien décoré et qui

#### CHATELLERAULT. - Pont sur la Vienne avec Tours sur la rive g.

renserme une bette cheminée; l'Hôtel d'Aquitaine, de la même époque et remanié au xviir s., l'Hôtel Jehan Beauce (1554), l'Hôtel Berthelot (xvir s.), une maison de 1557 (R. du Marche-N.-D. 9) avec la mention: Hoc est refugium; le Logis de la Grande Barre (xvr s.) (R. de l'Arceau, 5 bis); la maison des Trois Clous (xvr s.) avec fenêtres et gargouilles curieuses; une maison (R. de la Psallette-Ste-Radegonde) avec une belle fenêtre, etc.

Signalons (R. Bourbeau, 21) un obélisque adossé à un mur portant un bas-relief effrité, représentant la Résurrection d'un enfant, miracle attribué à saint Hilaire.

Nous avons dit que la capitale du Poitou possedait des Musées intéressants. Le Musée municipal, installé à l'Hôtel de Ville, comprend trois salles ornées de toiles modernes, notamment d'Alfred de Curzon, de quelques œuvres de sculpture et des moulages, des dessins et eauxfortes, des objets gallo-romains provenant des fouilles du dolmen de la Pierre-Levée, de Sanxay, etc., des monnaies et médailles, des émaux, des meubles, de la céramique, des ivoires, etc. La Société des Antiquaires de l'Ouest a réuni dans le Temple St-Jean une collection de sarcophages mérovingiens et d'inscriptions chrétiennes, en outre elle possède un intéressant musée lupidaire, des objets de toutes sortes allant de l'époque préhistorique au xvir s., des monnaies anciennes trouvées dans la région, etc., le tout installé dans le bâtiment du moyen âge connu sous le nom

de Grandes Écoles où fut logée l'Université et dans une chapelle attenante à l'ancien Hôtel de Ville (xvº et xvmº s.). La Bibliothèque de la Société occupe le premier étage avec une salle de réunion.

Le Musée de Chiévres, ainsi nommé du nom du donateur, est installé dans l'Hôtel (xv° et xv1° s.) qu'il a légué, comprenant un rez-de-chaussée et un étage dont toutes les pièces renferment des peintures, des dessins, des estampes, de la sculpture, des objets d'art de toutes sortes. Le portail de l'ancienne Église des Augustins, œuvre d'artistes du cru, les frères Girouard, a été réédifié sur la Rue Victor-Hugo et sert d'entrée à la propriété. Un petit musée d'Histoire naturelle est encore installé à l'Hôtel de Ville. La Bibliothèque municipale et la Bibliothèque universitaire sont logées côte à côte dans la vieille eglise Saint-Germain. La première renferme 220 incunables (le plus ancien date de 1479), 68 000 volumes et plus de 400 volumes de manuscrits depuis le vii° s.), dont un certain nombre fort remarquables, ornés de miniatures et revêtus de somptueuses reliures. La Bibliothèque universitaire compte 15 000 thèses et 34 000 volumes; celle du Grand Séminaire renferme plusieurs beaux manuscrits du xv° s.

Poitiers a élevé, dans le petit Square de la République qui précède le Lycée, un Monument aux Enfants de la Vienne morts en 1870-1871.

Aux environs se trouve Ligugé, où l'on remarque l'église ogivale du xv° s. et l'abbaye bénédictine qui remplace l'antique abbaye fondée par saint Martin au 1v° s.

CHATELLERAULT, qui grandit autour du Château, élevé au IXº s. par le vicomte Airaud est, grace à sa Manufacture d'armes, une ville industrielle. Agréablement située sur la rive d. de la Vienne, elle se relie au faubourg de Châteauneuf, sur la rive g., par deux ponts, l'un, construit de 1565 à 1609, composé de 7 arches en pierre et terminé sur la rive g. par deux grosses tours; l'autre récent, tout en ciment armé, situé un peu en amont du premier et desservant la Manufacture. Au centre de la ville se trouve la belle Promenade de Blossac qui ressemble plutôt à une vaste place, en bordure de laquelle se trouvent hôtels, banques, beaux magasins, Théâtre, Hôtel de Ville, etc. Entre Blossac et la Vienne, aux quais malheureusement irréguliers, s'étendent des rues étroites bordées parfois de maisons du xvr s. L'extrémité S. de la Promenade s'achève par un fort joli square, dans lequel on a utilisé, pour la maison du gardien, une façade en bois de vieille maison démolie en 1898 et que domine un Château d'eau dont le faite est couronné par une statue de femme personnisiant la Révolution française. A l'Hôtel de Ville est annexé un petit Musée de formation récente. L'Église St-Jean-Baptiste (1469), que termine une flèche élancée, a été agrandie et restaurée de nos jours. L'Église St-Jacques (x1º et x11º s.), également restaurée et à laquelle on avait ajouté en 1845 deux clochers alourdissant l'aspect de l'édifice, possède une façade imitée de celle de N.-D. la Grande à Poitiers. L'Eglise St-Jean l'Évangéliste, construite en 1878 dans le style du xiii s., s'élève dans le faubourg de Châteauneuf. L'ancienne église des Cordelicrs abrite un gymnase aujourd'hui. Parmi les constructions de la Renaissance encore debout, nous citerons l'Hôtel Sully, bien restauré, avec quelques autres maisons qui l'avoisinent.

CIVRAY est une simple bourgade bâtie sur la rive d. de la Charente, dont les bords sont assez agréables à regarder du haut du Grand Pont. Cette fraîche rivière y forme une île sur laquelle est jeté un double pont à dos d'âne plus ancien. Le monument le plus remarquable de la ville est l'église Saint-Nicolas (x11° s.), dont la façade est ornée d'un triple portail à la partie inférieure, séparée par une frise de la partie supérieure, qui se compose d'un triple rang d'arcades correspondantes; un clocher octogonal terminé par une lanterne se dresse à la croisée; l'intérieur renferme quelques curieuses sculptures du x111° s., malheureusement peintes. A droite de l'église se voit une maison à tourelle et balcon d'angle. On en trouve encore quelques autres assez intéressantes dans l'intérieur de la ville. Nommons, dans la rue Louis XIII, l'Hôtel de la Prévôté à pignons sculptés, précédé d'une tourelle d'escalier décorée d'une belle fenêtre.

A l'angle de la *Place d'Armes* on en voit une du xv° s. renfermant une grande cheminée au rezde-chaussée et flanquée d'une tourelle d'escalier. Sur la rive g. de la Charente on trouve des vestiges de tours et des pans de murs dépendant de l'ancien château qui s'élevait sur un promontoire rocheux. Plus loin, bordant la route de Genouillé, la *chapelle de St-Clémentin*, jadis dépendance d'une Commanderie de Templiers, a été convertie en grange.

LOUDUN, dont l'étendue est aujourd'hui hors de proportion avec le nombre de ses habitants, est une cité fort ancienne et bien déchue de son importance d'autrefois. La Révocation de l'Édit de Nantes ruina son industrie. Ses rues sont étroites, enchevêtrées les unes dans les autres,

|   | <br> |  |
|---|------|--|
| • |      |  |
| 1 |      |  |
| 1 |      |  |
| • |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |

LENCLOTTRE - Labse Assided declar.

presque sans places. L'herbe y pousse un peu partout. Elle est dominée par un grand Donjon carre (MI° s.). flanqué de solides contreforts, seul reste du Château que Richelieu fit demanteler et qui occupe le point le plus élevé de la ville. Tout proche et sur le même tertre se trouve une belle Promenade d'ou la vue s'étend sur l'église St-Hidaire-du-Martray, l'Hospice (xvir s.) et la plaine environnante. Ses anciens remparts, dont on aperçoit encore quelques vestiges, ont été transformes en une belle promenade entourant la ville. Une seule porte est encore débout, la Porte du Martray, flanquee de tours du xv s.

L'Église Ste-Croix (xir. xv° et xvi° s.), aujourd'hui transformée en marché, a le transept g. orné d'une belie fenètre : on remarque à l'interieur les énormes piliers cylindriques du chœur L'Église St-Pierre du Marché (xir° xiv° et xvi° s.), restaurée à l'interieur, a un riche portait du xvi° s. mais dont les sculptures sont bien effritées; son clocher se termine par une flèche en pierre (xv° s.). L'Église St-Hitaire du Martray xiv° et xv° s.) dépendant d'un couvent incendié le 20 novembre

#### BOURNAND. - Affée couverte de la Pierre Folle.

1568 par les Huguenots, comme le rappelle une inscription dans l'église, à l'intérieur de laquelle on remarque trois belies arcades sculptées, ouvrant sur des chapelles latérales séparées à l'extérieur par des pignons. Le Couvent des Carmes renferme une belle salle capitulaire (xy s.).

Un grand edifice moderne abrite l'Hôtel de Ville et le Palais de Justice; devant la façade et au milieu d'un petit Square se dresse la statue de Théophriste Renaudot, ne en 4586. La Sous-Préfecture est installée dans un hôtel de 4522, la Poste dans une maison à tourelle restaurée. Outre quelques vieux Hôtels en pierre, avec façades sculptées (xviii et xviii s.), on rencontre encore un certain nombre de Maisons en bois. Des restes de la Chapelle St-Léger et du Prieuré de N.-D. du Châtenu xvi s.) sont enclavés dans des propriétés privées.

MONTMORILLON est agréablement situé sur les deux rives de la Gartempe, que franchissent deux ponts, dont l'un, ancien, est fort pittoresque. Dans son voisinage, un promontoire rocheux cachant une grotte domine la rive g. Sur le roc s'oppuient outre de vicilles maisons, l'Église Notre-Dame et une Tour moderne que couronne une statue dorée de la Vierge. Notre-Dame (xir et xiir s.) est bâtie sur crypte (xir s.); les seules parties non remanices sont l'abside et le bas de la façade O. De la terrasse plantée de tilleuls qui se trouve à g. on jouit d'une johe vue sur la ville et sur la rivière bordee de jardins. Au sommet du coteau, entre la Gartempe et la

ARCON - Dolmen de Red el Junde (ede laterat 8.

voie ferrée, s'étendent les bâtiments du petit Séminaire, précèdés d'une terrasse et de jardins couvrant les pentes du coteau. Du haut de cette terrasse la vue se repose agréablement sur la vallée. Le Séminaire qui est établi dans l'ancienne Maison-Dieu, renferme des parties intéressantes. C'est d'abord le bâtiment d'entrée (xiii s.), flanqué d'une tour d'angle cylindrique, puis l'Église (xiii s.) dominée par un clocher avec flèche en pierre et décorée de fresques modernes dans le chœur : dans le jardin se trouvent une tour cylindrique et un petit bâtiment de forme octogonale. Dans une cour et près des communs, on voit une chapelle sépulcrale (xiii s.) connue sous le nom d'Octogone; un perron de quelques marches conduit à la porte d'entrée au-dessus de laquelle sont sculptées quatre statues. Ce monument, découronné de la lanterne qui le terminait, a provoqué bien des controverses entre les archéologues.

La ville commerçante et administrative s'étend sur la rive droite: la se trouvent l'Hôtel de Ville, un Marché couvert et l'Église St-Martial, moderne, à l'extrémité du transept S. de laquelle on a conservé un clocher du xii s. se terminant à l'arête du toit. Devant l'église se trouve une promenade en terrasse bien ombragée sur laquelle se dresse la Statue en bronze du Général Ladmirault (1808-1898) qui commandait en 1870 le 4° corps à l'armée du Rhin. Montmorillon s'est fait une réputation parmi les gourmets avec ses macarons savoureux.

Dans l'arrondissement, signalons: Lussac-les-Châteaux, long bourg dominant un vallon perpendiculaire au cours de la Vienne, sur la rive g. de laquelle se trouve le tombeau restauré du fameux capitaine anglais Jean Chandos, qui tomba près de là mortellement blessé en 4569, et l'Isle-Jourdain, bourg très pittoresque, situé plus en amont sur la Vienne, qui y forme un tas d'îlots. Sur le parapet du pont jeté sur la rivière se dresse la statue de saint Sylvain. La légende raconte que ce saint, attaché à une poutre, fut précipité dans la Vienne à St-Junien et vint échouer miraculeusement à l'Isle-Jourdain, d'où on le retira de l'eau, sain et sauf.

# Liste des Monuments historiques

| Antigny Fresques dans l'église (xvn°                      |                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| — Lanterne des Morts (xm* s.).                            | son-Dieu (xn* s                                         |
| Asionnes Dolmen et cromlech de Lave                       |                                                         |
| Availles-Limouzine. Menhir dit la Pierre Fade             | de Moussac (xii* s.).                                   |
| Cenon Menhir du vieux Poitiers.                           | Montreuil-Bonnin Restes du Château (xu* s.).            |
| Charroux                                                  | 's.) Neuville de Poitou. Dolmen dit la Pierre-Levée-de- |
| Chateau Larcher Lanterne des Morts (xur s.).              | Bellefaye.                                              |
| Chauvigny Château baronial ou des évêq                    |                                                         |
| de Poitiers (xir's.).                                     | Poitiers. Dolmen dit Pierre-Levee.                      |
| - Château d'Harcourt (xmº 4.).                            | Restes des arènes.                                      |
| <ul> <li>Donjon de Gouzon (xu<sup>*</sup> s.).</li> </ul> | Hypogée (vr. s.).                                       |
| <ul> <li>Eglise Notre-Dame (xii* s.).</li> </ul>          | - Temple St-Jean (vii* s.).                             |
| - Eglise St-Pierre (xnº s.).                              | - Cathédrale St-Pierre (xm et xm s.)                    |
| Civray Eglise St-Nicolas (xn° s.).                        | - Eglise Ste-Radegonde (xii', xiii').                   |
| Fontaine-le-Comte . Eglise (xi s.).                       |                                                         |
|                                                           | — Église St-Hilaire (xu <sup>*</sup> s.).               |
| Gençay                                                    | ,                                                       |
| Jazeneuil                                                 | — Eglise de Montierneuf (xn' et xm')                    |
| Journet Lanterne des Morts (xn' s.).                      | - Eglise St-Porchaire, Tour (xn' s.)                    |
| Lathus Dolmen, près de Marchain.                          | Dovenne, portail (xvr s.)                               |
| Ligugé Eglise (xv* et xvr* s.) et res                     | des - Palais de Justice (w's.).                         |
| de l'ancienne abbaye (xut.                                | xv.   Hotel Fumey, dit de la Prévôté                    |
| et xvi* s.).                                              | (XV* S.).                                               |
| Loudun Donjon du Château (xu* s.).                        | - Restes de l'enceinte (xm*et xv*s.)                    |
| Lusignan Eglise (xr, xn' et xv' s.).                      | Saint-Maurice Eglise (xi* et xii* s.).                  |
| Moncontour Donjon de l'ancien Château (x                  |                                                         |
| Montmorillon Ancienne église Notre-Dame                   |                                                         |
| et xiii* s.).                                             | Sanxay Ruines gallo-romaines d'Herbord                  |
| or all s.j.                                               | Founds                                                  |

# Deux-Sèvres

# Nom - Situation



Bux rivières portant le même nom et toutes deux nées dans le département : l'une la Sèvre Niortaise, qui arrose le chef-lieu, Niort et porte ses eaux directement à l'Océan; l'autre, la Sèvre Nantaise, qui coule au N.-O. et va tomber dans la Loire à Nantes, ont naturellement fourni l'appellation de ce département, qui appartient à la région O. de la France. Dans ses lignes générales, il a la forme d'un trapèze dont les grands côtés sont parallèles au méridien. La plus grande base mesure

125 kilom, de la pointe N. du canton de Thouars à la pointe S. de celui de Chef Boutonne; la hauteur varie de 40 à 68 kilom. Sous le rapport de l'étendue, il occupe le quarante-cinquième rang.

Il a quelques limites naturelles : au N. quelques kilom. de ruisseaux insignifiants, si ce n'est le Thouet; à l'E. une partie du cours de la Dive du Nord qui, à deux reprises différentes, le sépare du département de la Vienne, de la Vendelogne, de l'Auzance: au S. quelques kilom. du Mignon; à l'O., enfin, une très faible partie du cours de l'Autise, de la Vendée et une quinzaine de kilom. de la Sèvre Nantaise, qui le sépare du département de la Vendée.

Il est borné au N. par le département de Maine-et-Loire, à l'E. par celui de la Vienne, au S.-E. par celui de la Charente, au S.-O. par celui de la Charente-Inférieure, à l'O. enfin par celui de la Vendée.

En 1790 il a été formé, pour la presque totalité de sa surface, d'une partie du Poitou (Thouarsais, Gâtine, Niortais); un dixième environ relève de la Saintonge (Busse-Saintonge, Angoumois) et de l'Aunis.

## Histoire

Les monuments mégalithiques que l'on rencontre sur le territoire des Deux-Sèvres sont eucore assez nombreux. Citons dans l'arrondissement de Niort : les deux menhirs d'Amuré, des dolmens à Nanteuil et à Sainte-Eanne (la Pierre-Chèvre); cette dernière localité possède en outre quelques mégalithes. Dans l'arrondissement de Bressuire on trouve des dolmens à Moutiers, à Oiron (4 dans le grand parc du château; la table du plus grand mesure 6 m. 50), à St-Léger-de-Montbrun (demi-dolmens près d'Orbé), à Taizé (groupe de 4 dolmens au S. du village; un autre est situé sur la rive dr. du Thouet); dans celui de Melle, on en rencontre à Avon, à Bougon (la l'izrre-Levée et 3 autres), à Exoudun, à Limalonges (grand dolmen de Pannessac, dit la Pierre-Pèse, dont la table mesure 8 m. de longueur), à la Mothe-Saint-Héraye (dolmen de Ville-Dieu, dont la table a 5 m. de longueur); signalons dans le même arrondissement 5 menhirs à Celles-sur-Belle et des mégalithes à Brieuil-sur-Chizé et enfin, dans celui de Parthenay, un mégalithe et une pierre branlante à Largeasse. Signalons aussi les tumuli de Faye-l'Abbesse, de Bougon et de Montabout. En suivant sur une carte l'emplacement de ces divers monuments, on se convainc aisément que les peuplades auxquelles nous en sommes redevables, avaient choisi de préférence comme habitation les vallées du Thouet et de ses affluents, de la Belle, de la Boutonne, c'est-à-dire la

 $\tau$ . iv. - 4.

DEUX-SÈVRES I.

région de la Gâtine, très boisée à cette époque, et la partie de la Plaine coupée de ravins. Le Marais, au sol marécageux et recouvert par les eaux, ne pouvait leur convenir.

A ces populations primitives succédérent des Pictavi on Pictones appartenant à la race celtique. Comme les antres peoples gaulois, ils fournirent des contingents à Vereingetorix, dans leffort supreme qu'il tenta contre les Romains. Après la chute d'Alésia ils ne subirent pas la domination de César sans faire quelques tentatives de révolte. Mais il fallut subir le jong du vainqueur. La région fit partie de l'Aquitaine. Il reste peu de vestiges de l'époque gallo romaine Signalons, au hameau de Bessac, (c. de Périgné) les restes d'un édifice gallo-romain; à Mazerolles, à côté, une grande mosaïque: à Rom, au bord de la Dive. quelques vestiges de la station de Bauranum, où vécut quelque temps le poète Ausone Le musée d'antiquités de Niort renferme des objets des époques préhistorique, gauloise et romaine : siley, poterie, monnaies gauloises et romaines, etc.

La scule ville qui date de l'époque romaine est Melle (Metallum). Les premières constructions sur l'emplacement actuel de Niort remontent peut-être aussi à cette époque. Parthenay grandit surtout au xi's, autour du Château dont l'église N.-D. de la Couldre était la chapelle. Bressure cut la même origine à peu près vers la même époque.

A la domination romaine succéda celle des Wisigoths, qui

Note: The second of the second

englobérent la région dans leur royaume éphémère. Après la victoire de Vouillé rem

portée sur Alaric par Clovis, ce royaume passa sous l'hégémonic des Francs. Sous le sceptre des Mérovingiens, un certain nombre de villes s'accrurent tellement en importance qu'elles battirent monnaie. Citons Melle, dont le musée de Niort possède la série complète, Ardin, Javarzay. Thouars, etc.

L'invasion des Arabes au vm<sup>\*</sup> s. couvrit de ruines une partie du pays. Melle surtout se ressentit de leur passage. La victoire de Charles Martel à Poitiers (752) les força à repasser les Pyrénées. Après la défaite de Waifre, duc d'Aquitaine par Pépin le Bref, le Poitou fut rattaché à la couronne et Charlemagne le constitua en comté en faveur d'Albon.

Le christianisme, qui était apparudans la région après la conversion de Clovis, ne s'y répandit que lentement. Une des premières abbayes construites fut celle de Saint-Maixent que les Normands rumérent en 817 en même temps au als incendièrent d'autres villes comme Melle, Parmi les autres abbaves, citons : le prieuré de Mairé-l'Evescault, fondé par St-Junien vers 550; l'abbaye de St-Jouin de Marnes, qui prit le nom de son premier abbé, Jovin, que la tradition donne pour frère a saint Maximin de Trèves, fut gouvernée au vit s. par saint Pair ou Paterne, devenu évêque d'Avranches et par saint Généroux et d'où sortirent d'illustres moines; l'abbaye St-Pierre-d'Aircault, fondée en 971; L'abbaye de Châtillon-sur-Sèvre, établie au xi\* s ; l'abbaye cistercienne des Châtelliers, près de Fomperron. que fonda vers 1110 Giraud de Salles, un des disciples de Robert d'Arbrissel; l'abbaye bénédictine de l'Absie, établie en 1120, etc.

AHFRES. - Croix dans le conchere.

Le xi s, est rempli par la lutte que se livrent entre eux tous les seigneurs de la

MILLI S S CHILL

region et dont sont naturellement victimes les malheureux vassaux. Au xir s., le mariage d'Henri Plantagenet avec Éléonore d'Aquitaine, épouse divorcée de Louis le Jeune, plaça le pays sous la domination anglaise, lorsque le comte d'Anjou devoit roi d'Angleterre sous le nom de Henri II. Il y resta jusqu'a la confiscation des biens de Jean sans-Terre, son fils, par Philippe Auguste (1204). Le Porton fit alors retour à la couronne.

L'année précédente. Niort avait obtenu d'Eléonore une charte d'affranchissement

que confirmèrent plus tard Louis VIII et Louis IX. Les autres villes du département durent leurs franchises à Jeansans-Terre, qui en signa plusieurs à partir de 1219 et en étendit d'autres.

A deux reprises, en 1206 et en 1214, ce dernier essaya de reprendre la province; n'y parvenant pas, il dut se réfugier dans Parthenay, où il signa avec Louis VIII une trève de cinq ans.

Mais les partisans des Plantagenets résistèrent encore longtemps aux rois de France et il fallut toute l'opiniatreté de saint Louis pour en triompher: Fontenay fut prise et ruinée; la garnison anglaise évacua Parthenay. La paix toutefois ne fut signée qu'en 1259.

La guerre de Cent ans fut pour le Poitou une période donloureuse. Maltres de St Maixent, les Anglais en massacrèrent tous les habitants (1546), mais ils essayèrent en vain de s'emparer de Niort. Il fallut le honteux traité de Brétigny (1560) pour replacer

MELLE. - Église St Ililaire Porte S.

toutes les villes sous le joug odieux de l'ennemi séculaire. Sous Charles V, le vaillant Duguesclin les repoussa du royaume; il s'empara successivement de St-Maivent, de Melle et obtint la reddition de Thouars Chassés de partout, les Anglais se rephèrent sur Niort dout ils réussirent à s'emparer après un assaut terrible. Pour se veuger de la résistance de la ville, ils en massacrèrent toute la population sans en excepter les femmes (1371). L'année suivante, Duguesclin remporte sur eux un éclatant succès à Chizé.

L'année qui suivit la paix d'Arras (1455) vit la réunion définitive du Postou à la couronne de France.

La révolte connue sous le nom de Praguerie (1440) fut en partie fomentée à Niort,

région de la Gâtine, très boisée à cette époque, et la partie de la Plaine coupée de ravins. Le Marais, au sol marécageux et reconvert par les eaux, ne pouvait leur convenir.

A ces populations primitives succédérent des Pictavi ou Pictones appartenant à la race celtique. Comme les autres peoples gautois, ils fournment des contingents à Vereingétoriy, dans l'effort suprême qu'il tenta contre les Romains. Après la chute d'Alesia ils ne subirent pas la domination de César sans faire quelques tentatives de révolte. Mais il fallut subre le joug du vainqueur. La région fit partie de l'Aquitaine. Il reste peu de vestiges de l'époque gallo-romaine. Signalons, au hameau de Bessac. cc. de Périgné) les restes d'un édifice gallo-romain ; à Mazerolles, a côté, une grande mosaïque; à Rom, au bord de la Dive. quelques vestiges de la station de Bauranum, où vécut quelque temps le poète Ausone, Le musée d'antiquités de Niort renferme des objets des époques préhistorique, gauloise et romaine : silex, poterie monnajes gauloises et romaines, etc.

La seule ville qui date de l'époque romaine est Melle (Metallum). Les premières constructions sur l'emplacement actuel de Niort remontent pent-être aussi à cette époque. Parthenay grandit surtout au xi's, autour du Château dont l'église N.-D. de la Couldre était la chapelle. Bressuire eut la même origine à peu près vers la même époque.

A la domination romaine succéda celle des Wisigoths, qui

•

englobérent la région dans leur royaume éphémère. Après la victoire de Vouillé rem

portée sur Alaric par Clovis, ce royaume passa sous l'hégémonie des Francs. Sous le sceptre des Mérovingiens, un certain nombre de villes s'accrurent tellement en importance qu'elles battirent monnaie. Citons Melle, dont le musée de Niort possède la série complète. Ardin, Javarzay. Thouars, etc.

L'invasion des Arabes au vur s. couvrit de ruines une partie du pays. Melle surtout se ressentit de leur passage. La victoire de Charles Martel à Poitiers (752) les força à repasser les Pyrénées. Après la défaite de Walfre, duc d'Aquitaine par Pépin le Bref, le Poitou fut rattaché à la couronne et Charlemagne le constitua en comté en faveur d'Albon.

Le christianisme, qui était apparu dans la région après la conversion de Clovis, ne s'y répandit que lentement. Une des premières abbayes construites fut celle de Saint-Maixent que les Normands ruinérent en 817 en même temps qu'ils incendièrent d'autres villes comme Melle. Parmi les autres abbayes, citons : le prieuré de Mairé-l'Evescault, fondé par St-Junien vers 550; l'abbaye de St-Jouin de Marnes, qui prit le nom de son premier abbé, Jovin, que la tradition donne pour frère a saint Maximin de Trèves, fut gouvernée au vr's, par saint Pair ou Paterne, devenu évêque d'Avranches et par saint Généroux et d'où sortirent d'illustres moines; l'abbaye St-Pierre-d'Airvault, fondée en 971; Vabbaye de Châtillon-sur-Sèvre, établie au xt' s ; l'abbaye vistercienne des Châtelliers, près de Fomperron, que fonda vers 1110 Girand de Salles, un des disciples de Robert d'Arbrissel: l'abbaye bénédictine de l'Absie, etablie en 1120, etc.

AIFFRES. - Croix dans le cimeliere.

Le xr's, est rempli par la lutte que se livrent entre eux tous les seigneurs de la

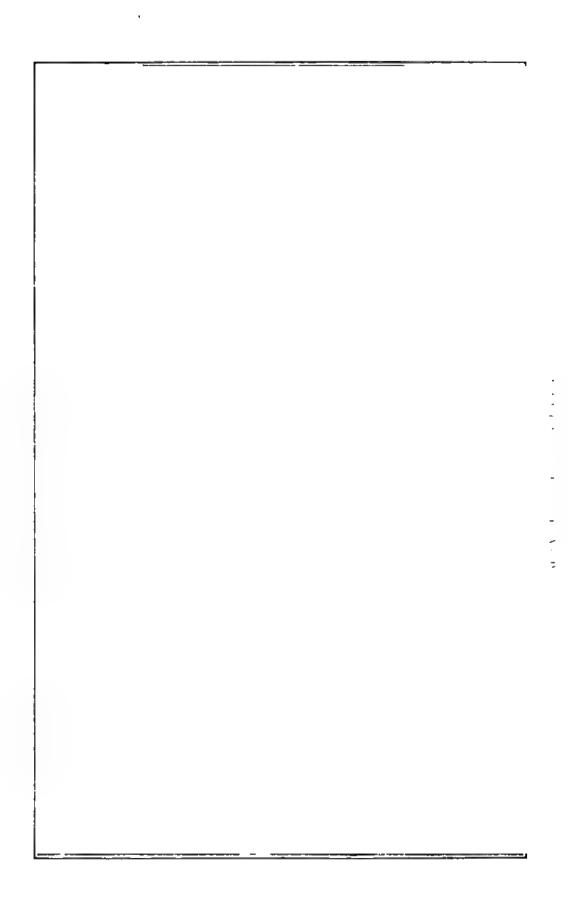

le Clain à Vivonne; — la Boiere, qui n'a guère que sa source dans les Deux-Sèvres; — l'Ausance, qui vient du point culmmant du département, le Terrier de St-Marlin-du-Fouilloux et pénètre presque immédiatement dans le département de la Vienne, où elle recueille (rive g.) la l'endelogne, partie du même massif élevé et qui quitte également le département.

Le Thouet, qui possède un peu plus de 100 kil. de son cours dans le département sur 155, a sa source toute proche de celle de la Sèvre Nantaise. Après avoir arrosé Secondigny, le Thouet se gonfie (rive d.) de la Viette en amont de Parthenay-le-Vieux, coule au pied de la colline qui porte Parthenay, passe sous le viaduc élevé de la ligne de Paris à Bordeaux (État), se grossit de quelques ruisseaux sur ses deux rives, baigne St-Loup, recueillant un peu en amont, sur sa rive g, le ruisseau de Cebron, serpente dans un vallon resserré à partir d'Airvault qu'il arrose, s'augmente

#### LIVALONGES. - Dolmen.

crive g) du Thonaret qui traverse St-Varent, gagne Thouars, contournant le roc escarpé où s'élève le château, puis passant successivement sous un beau pont métallique et sous le viaduc de la ligne de l'État vient recueillir à la limite du département (rive g.) L'Argenton. Cette rivière est formée de deux branches : l'Argent et le Ton. L'Argent naît à l'E. de Cerizay, absorbe (rive d.) le ruisseau de la Motte et rejoint le Ton qui sous le nom de Dolo ou d'Iré frôle Bressuire dont les ruines du vieux Château se mirent dans ses eaux; le Ton s'accroît rive g.) d'une riviérette dont le cours supérieur s'appelle ruisseau du Bouillon, puis du ruisseau de Vrillé. L'Argenton ainsi formé boit (rive g.) le ruisseau de Primard, coule au pied d'Argenton-Château, où lui parvient (rive g.) l'Ouere grossie (rive d.) du ruisseau de la Pommeraye, hume (rive d.) la Madoire, (rive g.) le trop-plein de l'étang des Brunetières, le ruisseau de l'Etang-Pétrau. Hors du département, le Thouet recueille la Dire du Nord canalisée et va tomber dans la Loire après avoir baigné Montreuil-Bellay et Saumur.

La Sèvre Nantaise, qui tombe dans la Loire à Nantes, sort d'un étang à l'O. de

 $\mathbf{r}_{\bullet}$  iv.  $\rightarrow$  5. december 11.

Secondigny, prend immédiatement la direction N.-O. qu'elle ne quitte pas dans le département, coule dans une vallée profonde aux talus granitiques, laisse Moncoulant à moins de 2 kilom. de sa rivé d., absorbe plusieurs ruisseaux, dont l'un vient de Cerizay, que la Sèvre laisse à près de 5 kilom, de sa rivé d.; puis elle sépare pendant un certain nombre de kilom, le département des Deux-Sèvres de celui de la Vendée, dans lequel elle pénètre et où elle s'augmente encore (rivé d.) de l'Ouin, qui traverse Châtillon-sur-Sèvre.

Bassin de la Sèvre Niortaise. La Sèvre Niortaise a sa source au N.-O de Lezay;

elle est formée de la Fontbedoire et de la Fomblanche. fontaines situées à une attitude de 150 m. environ, au S.-E. de la forêt de l'Hermitain, sur le flanc du plateau de Sepvret. Avant d'arroser la Mothe-St Héraye, elle se grossil à Exoudun d'une forte source qui jaillit dans son lit. se partage en plusieurs bras, baigne St-Maixent, forme une infinité de méandres tout en décrivant une courbe vers Niort. où elle parvient au pied de la colline qui porte son Jardin des Plantes et où elle devient navigable pour les bateaux de cent tonnes. Au sortir de la ville, son lit s'élargit; elle gagne Marans et va se perdre dans l'anse vascuse de l'Aiguillon, après avoir traversé le Marais.

Elle a pour affluents: (r. d.) le Pamproux; (rive g.) l'Hermitain; (rive d.) le Chambon et l'Egray qui coule au pied de Champdeniers; (rive g.) le Lambon, dont une partie des eaux disparaissent à Vouillé pour venir former, en amont du confluent avec la Sèvre.

la source abondante du Vivier captée par la ville de Niort; (rive g.) la Guiraude, qui arrose Prahecq et laisse Frontenay-Rohan-Rohan à 5 kil. de sa rive g. Hors du département, la Sèvre reçoit encore : (rive g.) le Mignon, qui passe à Mauzé, point à partir duquel il est canalisé; (rive d.) l'Autise, venue du N.-O., de Mazières-en-Gâtine, qui s'accroît (rive d.) de nombreux ruisseaux tels que celui qui passe à Pamplie, du Sauviort grossi de la rivièrette qui arrose Fenioux, puis laisse à 3 kilom. 500 de sa rive d. Coulonges-sur-l'Autise et pénètre dans le département de la Vendée; (rive d.) enfin, la Vendée, qui ne possède guère que ses 5 premiers kilom. dans le département.

PARTHENAY. — Porte St Jacques. (Côte intérieur à la ville.) Bassin de la Charente. La Charente, dont le cours extrèmement sinueux atteint un développement de plus de 550 kilom, alors qu'une distance à vol d'oiseau d'à peine 150 kilom, sépare sa source de son embouchure, a sa source dans le département de la Haute-Vienne. Elle a déjà parcouru, outre ce département, ceux de la Charente et de la Vienne, quand, après avoir arrosé Civray, elle redescend encore dans celui de la Charente, en frôlant presque celui des Deux-Sèvres, en face de la bifurcation de St-Saviol. La Charente reçoit, hors du département : (rive d.) l'Aume, grossie (riv. d.) du ruisseau de la Conture et la Boutonne qui naît à Chef-Boutonne, baigne Brioux et recueille (riv. d.) la Béronne qui arrose Melle et la Belle qui passe à Celles.

Étangs. Marais. Les étangs du département sont peu importants comme surface; nous n'en nommerons aucun.

Les principaux marais sont ceux qui ont été formés à l'O. de Niort, par l'envasement, à une époque reculée, de l'ancien golfe du Poitou, lequel occupait l'espace triangulaire compris entre Longeville (Vendée), Coulon (Deux-Sèvres) et Esnande (Charente-Inféricure). De ce golfe il ne reste plus aujourd'hui que la baie de l'Aiguillon, appelée ellemème à disparaître un jour. Ces marais, répartis sur le Poitou, l'Aunis et la Saintonge. reçoivent les eaux du Lay, du ruisseau de Luçon et de la Sèvre Niortaise. Les premiers travaux de desséchement et d'assainissement paraissent remonter au xm² s. Les travaux principaux ont été exécutés vers 1760 et ont compris, outre l'exécution et la réfection de divers canaux, l'établissement de digues insubmersibles et d'un canal d'évacuation des crues (contrebooth de Vix).

Il existe, en ce qui concerne les anciennes portions de marais actuellement protégées par des digues (marais desséchés), un grand nombre d'associations antérieures ou postérieures à la Révolution. Parmi les portions de marais qui n'ont pas été protégées par des digues (marais mouillés), les plus importantes sont les marais de la Sèvre et de ses affluents, entre Maillé et Niort. Tous les marais mouillés du bassin de la Sèvre Niortaise, depuis Niort jusqu'à son embouchure, d'une superficie de 14 000 hectares, sont partagés en 5 syndicats, qui sont ceux des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Charente-Inférieure. Les marais mouillés de la Jeune-Autise (1000 hectares) font l'objet d'un quatrième syndicat. D'autres syndicats moins importants s'occupent de l'assainissement de vallées. Enfin, l'Association du contrebooth de Vix, composée de propriétaires de marais desséchés et mouillés, a pour objet l'entretien et l'exploitation du canal d'évacuation établi sur la rive d. de la Sèvre, entre Maillé et le Brault.

Dans la vallée de la Sèvre, il existe peu de voies de communication autres que les rivières, canaux et fossés, séparant les propriétés. Tous les transports des habitations aux champs et réciproquement se font par cau, ainsi que les relations établics entre les lieux habités. On peut se faire une idée du mouvement qui en découle par le nombre d'embarcations existant dans la vallée. Le recensement en a été fait en 1882 avec le plus grand soin et le nombre de bateaux constaté s'est élevé à 8902.

Sources minérales. Il en existe fort peu dans le département. Signalons la source sulfureuse de *Bilazais*, la seule utilisée; et les sources de *Tonneret* à l'Absie et de *Fontadan* à Caunay.

## Climat

Ce département est placé sous l'influence du climat girondin, climat maritime essentiellement tempéré, grâce au voisinage de l'Océan. La moyenne de la température n'est pas la même pour toutes les régions; elle varie suivant l'altitude et la nature du sol. Dans le Marais, région basse et humide, cette moyenne est la plus élevée; dans la Plaine, au sol calcaire, mais d'une altitude supérieure, cette moyenne est moins considérable; dans la Gâtine et le Thouarsais, où le sous-

sol est imperméable, cette moyenne décroit encore. C'est donc dans la partie septentrionale du département que les hivers ont le plus de rigneur et de durée. La température moyenne annuelle de Niort oscille autour de 12°, supérieure à celle du reste du département.

La hauteur moyenne annuelle de la pluie est de 0 m. 650 pour l'ensemble du département. Mais cette moyenne varie beaucoup elle-même suivant le lieu considéré. En 1900, on a constaté les hauteurs suivantes, dans les 10 postes d'observations pluviométriques créés par le service de la navigation de la Sèvre Niortaise :

| A Chabans 0™46                | 3   A la Sotterie | 0m685.7 A Mauzé 0m755.1                                |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| A Marans 0=48                 | 1 A Frontenay     | 0 <sup>m</sup> 725.5 Aux Lisières 0 <sup>m</sup> 747.8 |
| A Vieilpain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7 A Comporte      | 0=725.5                                                |
| A Bazoin 0™65                 |                   |                                                        |

### Divisions administratives

ÉTENDUE: 599.987 hectares (cadastre). Population (1901): 559.540 habitants.

|                      |           | Arrondissements | Cantons  | Communes |
|----------------------|-----------|-----------------|----------|----------|
| Préfecture :         | Niort     | 1               | 10       | 92       |
| Sous-<br>Préfectures | Bressuire | 1               | 6        | 91       |
|                      | Melle     | 1               | 7        | 92       |
|                      | Parthenay | 1               | ×        | 79       |
|                      |           | al 4 Total      | 51 Total | 554      |

#### LISTE DES CANTONS

Niort . . . Beauvoir-sur-Niort, Champdeniers, Coulonges-sur-l'Autise, Frontenay-Rohan, Mauzé, Niort 1°, Niort 2°, Prahecq, Saint-Maixent 1°, St-Maixent 2°.

Bressuire. Argenton-Château, Bressuire, Cerizay, Châtillon-sur-Sèvre, Saint-Varent, Thouars.
 Melle. . . . Brioux-sur-Boutonne, Celles-sur-Belle, Chef-Boutonne, Lezay, Melle, la Mothe-Saint-Héraye, Sauzé-Vaussais.

Parthenay. Airvault, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Moncoutant, Parthenay, Saint Loup-sur-Thouet, Secondigny, Thénezay.

cultes. Culte catholique. Évêché: Poitiers (suffragant de Bordeaux). Ce département forme avec celui de la Vienne, le diocèse de Poitiers. Il n'a pas de séminaire diocésain. Les congrégations religieuses d'hommes s'occupent surtout d'enseignement; celles de femmes, assez nombreuses, s'occupent aussi d'enseignement, d'œuvres charitables ou sont vouées à la vie comtemplative. Les principaux pèlerinages sont ceux de N.-D.-de-l'Agenouillée à Azay-sur-Thouet, N.-D.-de-Pitié à la Chapelle-Saint-Laurent, N.-D. de Beauchène à Cerizay.

Culte protestant. On compte près de 40 000 protestants rattachés à diverses confessions; au point de vue du nombre, les Deux-Sèvres occupent le quatrième rang. L'Église réformée y compte 5 consistoires dont un, celui de Niort, fait partie de la 4° circonscription synodale; les 4 autres : Lezay, Melle, la Mothe-St-Héraye et St-Maixent, sont rattachés à la 5°. Les conseils presbytéraux sont répartis comme suit :

Niort. . . . . . . Breloux, Chauray, Chavagné, Fressines, Prailles, Vouillé.

Lesay. . . . . . . Chenay, Chey. Rom, St-Coutant, Sepvret, Vançais.

Melle. . . . . . . . Beaussais, Celles-sur-Belle, Mougon, Thorigné, Verrines.

La Mothe-St-Héraye. Bougon, Exoudun, Pamproux, Soudan.

St-Maixent. . . . Azay-le-Brůlé, Cherveux, Moncoutant, Ste-Néomaye.

L'Église évangélique libre possède une église à Moncoutant; l'Église baptiste en a également une à Niort. Enfin, cette dernière ville est le siège d'une station de la Société évangélique de Genève.

Culte israélite. Le nombre d'adhérents à ce culte est nul.

ARMÉE. Le département fait partie de la 9° région militaire, qui comprend 5 départements et 8 subdivisions de région, dont une, celle de Parthenay, embrassant tout le département, en dépend. Les troupes qu'elle comprend font partie du 9° corps d'armée, dont le chef-lieu est Tours. La garnison de Niort comporte 1 régiment de cavalerie (hussards); celle de Parthenay

la P. C d'un régiment d'infanterie; celle de St-Maixent la P. P d'un régiment d'infanterie. Cette dernière ville possède en outre une École militaire d'infanterie destinée à compléter l'instruction des sous-officiers d'infanterie jugés capables d'être nommés sous-lieutenants. L'admission a lieu par voie de concours entre les sous-officiers reunissant les conditions d'aptitude nécessaires; ils doivent notamment compter deux ans de grade et être réguhèrement proposés par l'Inspecteur général. Une liste d'admissibilité est établie d'après l'examen subi par les sous-officiers proposés dans chaque corps d'armée. La durée des cours à l'École est de un

an. Les éleves-officiers ayant satisfait aux examens de fin d'année sont classés par ordre de mérite et promus immédiatement sous-lieutenants.

Le département ressortit à la 9 Légion de Gendarmerie.

JUSTIGE. Ce département ressortit à la Gour d'appel de Poitiers. Il existe 1 Tribunai de 1<sup>re</sup> instance à Niort (où se trent la Gour d'assises), à Bressuire, à Melle et à Parthenay; 1 Tribunal de Commerce à Niort; 1 Conseil de Prud'hommes à Niort et 1 Justice de Paix dans chacun des 51 cantons.

INSTRUCTION PUBLIQUE.
Ce département est l'on des 8 qui ressortissent à l'Académie de Poitiers.

L'enseignement supérieur n'y compte aucun établissement.

L'enseignement secondaire comprend: pour les garçons, le lycée Fontanes à Niort, les collèges communaux de Melle, Parthenay et St-Maixent; pour les filles, le lycée de Niort. Il y a, en outre, des établissements libres à Aigonnay, Bressuire, Châtillon-sur-Sèvre, Niort et Rom. Il existe un petit séminaire à Bressuire.

L'enseignement primairerecrute ses professeurs à l'école normale d'instituteurs (avec école annexe) de Parthenay et à l'école

normale d'institutrices (avec école maternelle annexe) de Niort. On trouve des écoles primaires supérieures de garçons à Bressuire et à Parthenay; de filles, à Argenton-Château, Bressuire, St-Maixent et Secondigny; des cours complémentaires pour garçons à Argenton-Château, Breloux, Chef Boutonne, La Mothe-St-Héraye et Thouars; pour filles, à Breloux et à Thouars. Des pensionnats primaires existent à Argenton-Château, Breloux, Bressuire, Chef-Boutonne et Thouars.

Dans un autre ordre d'idée, signalons l'École de dessin de Niort.

Le département ressortit encore h l'Arrondis-ement minéralogique de Poiliers, sous-arrondis-

MELLERAN. - Église, Bases du clocher,

sement d'Angers (division du centre); à la 4 Région agricole (0.); à la 24 Conservation forestière (Niort); à la 11 Inspection des Ponts et Chaussées.

# Agriculture

Le département des Deux-Sèvres est essenticilement agricole. Les trois quarts de sa surface sont occupes par des terres labourables. Tous les genres de cultures y prospèrent. Grâce aux

houdières de St-Laurs, qui ont permis de fabriquer la chaux pour l'agriculture dans de honnes conditions, la Gâtine a vu son sol s'améhorer rapidement sous l'action des chaulages; aussi produit éle aujourd'hui des céréales, des choux pour le bétail, etc. La Plaine est surtout riche en ceréales et en cultures industrielles, la betterave y a rapidement prospèré, grâce surtout aux grandes distilleries de Melle, qui comptent parmi les mieux outillées de France.

Le Marais comporte également toutes sortes de cultures dans ses ilots de terre végétale, quelques parties se trouvent boisées. Les ilots qui sont plantés de peupliers, de saules, d'aunes, etc., ont reçu le nom de terrées. Les légumes des environs de Niort sont justement réputés, surtout les orgnons.

En ontre, pour l'élève du cheval de guerre, du mulet de trait et de charge, de l'âne, dont les étalons nommés bardoux sont fameux, le département occupe l'un des premiers rangs.

S'd n'existe aucun établissement de pisciculture, en revanche, tous les cours d'eau sont dans un état satisfaisant ou point de vue de la reproduction. Les frayères natu-

PARTHENAY-LE-VIEUX. - Église. Porte de gauche.

relles y sont nombreuses et il n'y a aucune utilité à en établir d'artificielles. Les cours d'eau ne sont habites que par des espèces sédentaires, telles que le brochet, la carpe, la brême, le dard, le chevesne, la tanche, la perche, le goujon, l'ablette et le véron; en fait de poisson migrateur on ne rencontre que l'anguille.

Voici le tableau de la statistique agricole pour les céréales en 1809 :

| Cultures  | Surface          | Production        | Cultures | Surface        | Production.      |
|-----------|------------------|-------------------|----------|----------------|------------------|
| Froment . | 105.890 hectares | 1.927.200 hectol. | Sarrasın | 2.480 hectares | 5 53 180 bectol. |
| Méteil    | 2 170 -          | 39.910 -          | Avoine   | 65.650 •       | 1.404.190 -      |
| Seigle    | 4.870            | 85.200            | Mais     | 2.840          | 55.550 ·         |
| Orge.     | 16.160 -         | 519 180 -         | Millet   | 40 -           | 520 -            |

La même annee, la pomme de terre a occupé 22 \$10 hectares el fourni un rendement de 1559 570 quintaux

Voici maintenant le tableau de la production fourragère :

|              |            | - 1 | lcelares | Quintaux 🕴    |                                        | Hectares | Quintang  |
|--------------|------------|-----|----------|---------------|----------------------------------------|----------|-----------|
| Designos     | Trèfle 🦲 🗀 |     | 21 520   | 746 250       | Betteraves fourragères . Pres naturels | 16.670   | 5.755 070 |
| antiGarallan | Luzerne    | ,   | 21,720   | $\pm$ 000,008 | Pres naturels. ,                       | 57.610   | 2.565440  |
| arunejenes   | Samfore    |     | 12,850   | 429.670 r     | Herbages                               | 2 820    | 81 690    |

Les cultures industrielles comprennent : le colza, la navette, l'œillette, le chanvre, le lin et la betterave à sucre

Le colza a occupé une surface de 297 hectares et produit 6257 hectol, de graine; la navette

2880 hectares. La vigne est surtout plantée dans le Thouarsais; les vins que l'on y recolte ont beaucoup d'analogie avec ceux de l'Anjou; comme ces dermers, ils deviennent mousseux. Les meilleurs crus sont ceux de Thouars, de Bouillé-Loretz, d'Argenton-Château, de St-Varent et d'Airvault. Dans le sud de l'arrondissement de Niort, vers les confins de la Charente-Inferieure, les vins que l'on recolte dans les cantons de Mauzé et de Beauvoir-sur-Niort, de qualite mediocre, sont généralement destinés à l'alambic. En 1899, la vigne occupait 1500 hectares ayant produit 66 700 hectolitres de vin; la même année on avait replanté 580 hectares. La récolte en pommes à cidre s'était élevée à 20 150 quintaux; la production en cidre avait éte de 19 051 hectolitres. Le reste de la production fruitière comprenait 60 60 quintaux de châtaignes,

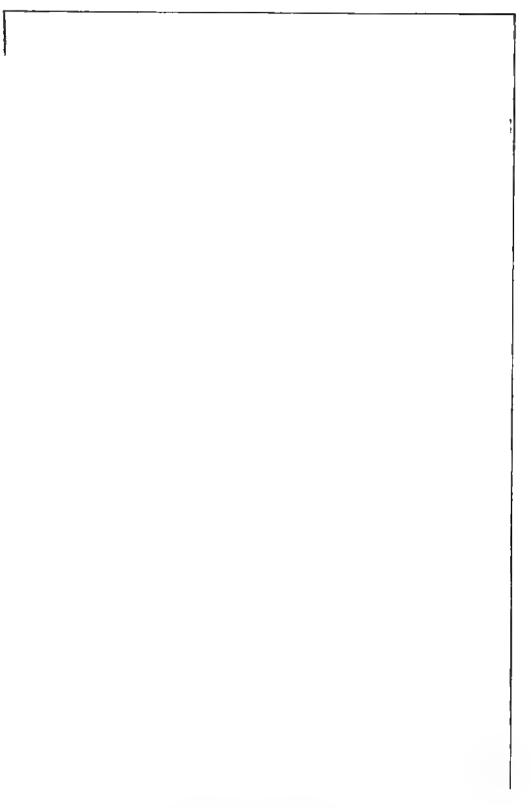

11 650 de noix et 5550 de prunes. Ce sont les pommiers qui dominent dans la Gâtine. Les noyers sont nombreux dans la Plaine.

La surface des forêts domaniales atteint 5854 hectares 67, celle des bois communaux ou d'établissements publics, 114 hectares 50; le revenu des premières s'est élevé pour 1890 à La somme de 284546 fr.; celui des autres à 1168 fr. La forêt la plus importante est celle de Chizé (14827 hectares 59 ares) dont 460 hectares 58 ares seulement sont aménages en futaie; le reste, ainsi que toutes les autres forêts domaniales et les bois communaux, sont aménagés en tadlis sous futaie. Les essences dominantes sont le chêne, le hêtre et le châtaignier; les produits consistent surtout en ecorce, fagots et bois pour la tonnellerie. Citons encore, parmi les autres forêts, celles d'Autim, de l'Absie, de Secondigny (422 hectares) et de la Saisine, dans l'aixondissement de Parthenay; celles d'Autimay et de l'Hermitain, dans celui de Melle. Le sangher est rare

#### SAINT LOUP-SUR-THOUET. - Château et Donjon.

dans les forêts, mais on y trouve des renards, des blaireaux, quelques putois et fouines, des cossardes.

En 1899, on comptait 55050 chevoux, 7680 mulets et 5100 ânes; l'espèce bovine était representée par 255290 ammaux dont 50 500 bœufs de travail et 11 990 à l'engrais, 82 650 vaches ayant produit 942 240 hectolitres de lait. Il y avait 111 440 animaux de l'espèce ovine; parmi ces derniers 16 950 animaux tondus ont produit 5990 quintaux de laine. Les races porcine et caprine ont de nombreux représentants; la première en comptait 94 060 et la seconde 44 500. Avec le lait des chèvres on fabrique des fromages très estimés. Enfin 6205 ruches d'abeilles, en activité, ont fourni 45 220 kilog, de miel et 45 280 de cire.

### Industrie

Le departement des Deux-Sèvres est peu industriel. Le nombre des usines hydrauliques en 1900 était de 656, disposant d'une force de 13552 chevaux-vapeur, dont 2774 seulement ont été utilisés. Les appareils à vapeur en activité étaient au nombre de 740 représentant une force

SAINT LOUP SUB-TROUET. - Château, Façade principale.

totale de 5242 chevaux-vapeur. La consommation de la houille avait atteint 80 100 T. en 1899.

INDUSTRIES EXTRACTIVES. On ne compte qu'une seule concession de mine, celle de houille de Saint-Laurs, située à l'extrémité S.-E. du bassin houiller de Vouvant. Cette concession, d'une superficie de 490 hectares, a produit 19465 T. de houille en 1900, avec un personnel de 165 ouvriers. De nombreuses carrières à ciel ouvert sont disséminées dans l'ensemble du departement. Parmi les plus importantes se trouvent des carrières de pierre à chaux, dont les produits atteignent un tonnage élevé dans les communes de Coulonges-sur-l'Autise, Saint-Pompain, Airvault. Une carrière souterraine existe dans la commune de Tourtenay, de laquelle on extrait une pierre de taille tendre, de même nature que le tuffeau des bords de la Loire.

La production en matériaux de construction (pierre de taille, meulière, moellon, sable, gravier, chaux grasse et hydraulique, argile pour briques et tuiles) s'est élevée à 91 025 T., d'une valeur de 526 075 fr.: en matériaux de pavage et d'empierrement à 501 150 T., d'une valeur de 465 500 fr.: en matériaux pour l'agriculture (chaux pour amendement) à 65 000 T., d'une valeur de 650 000 fr. On trouve encore dans le département des minerais inexploités de fer, de plomb argentifère et d'antimoine, du marbre, du granit, etc.

INDUSTRIES AGRIGOLES. La minoterie comptait en 1899, sans les moulins à vapeur. 1444 paires de meules mues par une force hydraulique. Parmi les principales minoteries, citons celles de Cerizay, la Forêt-sur-Sèvre, St-Loup-sur-Thouet, Parthenay, Secondigny, la Mothe-St-Héraye, etc. On trouve un certain nombre de brasseries (Niort, St-Maixent), de distilleries (Melle), d'huileries répandues un peu partout. Niort est célèbre par ses confits d'angélique. Les industries dérivées du bois ne sont pas importantes; on ne peut guère citer que quelques établissements de vannerie et des scieries. Les laiteries coopératives commencent à prendre de l'importance.

INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES. Elles ne sont représentées dans le département que par quelques fonderies de 2° fusion. Niort fabrique des automobiles, des trieurs pour grains et graines, etc.

INDUSTRIES CHIMIQUES. On ne peut ranger sous cette rubrique que quelques fabriques de noir animal et de colle forte.

INDUSTRIES TEXTILES. On trouve des filatures de laine à la Mothe-St-Héraye, Salles, Parthenay et Azay-sur-Thouet; des filatures de coton à Niort, à la Mothe-St-Héraye. Le drap commun se fabrique à Parthenay, à la Mothe-St-Héraye, qui fournit aussi de la peluche et de la toile. Moncoutant produit quelques articles spéciaux en lainage, toile, etc. Brioux-sur-Boutonne, Thouars et Vernoux-en-Gâtine fabriquent des droguets et des serges. St-Loup-sur-Thouet et St-Marsault produisent des étoffes communes; Châtillon-sur-Sèvre confectionne des flanelles, des mouchoirs de poche. Niort fait de la confection bon marché pour hommes, des blouses à épaulettes, etc. Les tricots viennent de St-Maixent, de Bressuire et de Parthenay.

INDUSTRIES DIVERSES. La plus importante de toutes est la peausserie, dont Niort est le plus grand centre. La ganterie d'ordonnance pour la cavalerie s'y fabrique; outre la fourniture de l'armée française, Niort possède celle de quelques puissances militaires étrangères; quelques autres s'y fournissent simplement de peaux chamoisées. On trouve des tanneries à la Mothe-St-Héraye, Niort, Parthenay et St-Maixent. Citons enfin quelques chapelleries.

#### Commerce

Au point de vue du commerce, en dehors d'un petit nombre d'industries toutes spéciales, qui donnent lieu à un gros chiffre d'affaires, comme la ganterie de Niort, c'est surtout dans les foires et marchés que se traduisent les plus forts mouvements. Dans les grandes foires de Bressuire (bestiaux), de Melle (bestiaux, mules et mulets, graines fourragères), de St-Maixent (bestiaux, porcs, veaux), de la Mothe-St-Héraye (mules, bœufs gras), se concentrent les principales transactions.

Le département, en dehors de la houille qui lui est fournie par les petits bassins de Vouvant et de Chantonnay, en importe du bassin de Valenciennes et surtout d'Angleterre (52000 T. en 1899); il reçoit en outre des articles d'épicerie et des métaux, du bois, des modes et nouveautés,

T. 17. — 6.

DECK SÉVRES WI.

de la céramique, des articles de luxe (ameublement, bijouterie, etc.), des pétroles, du sel, du poisson, etc.

Il exporte du bétail sur les marchés de Paris et du centre, des mules et mulets en Espagne, des chevaux, des graines fourragères, des grains et farines, des huiles de colza et de noix, des vins et eaux-de-vie, des legumes, des peaux chamoisées et des gants, du bois de brosse, des étoffes communes, de l'angélique, etc.

Le tonnage sur les rivières canalisées, en 1900, s'est élevé à 44545 T. sur la Sèvre Niortaise, à 8744 T. sur le Mignon, à 7285 T. sur le canal de la Vieille-Autise. Le trafic a surtout consisté en produits agricoles et en denrées alimentaires, en engrais et amendements, en matériaux de construction et en bois de toute espèce (plus de 11700 T. de bois flottés). La navigation est exclusivement locale. Le halage des bateaux se fait por main d'homme, par chevaux et à la voile.

La succursale de la Banque de France à Niort a occupé le 85° rang sur 126, pour le chiffre total de ses operations en 1900 (22 520 050 fr.). Niort possède une Chambre de Commerce dont la circonscription embrasse tout le département des Deux-Sèvres.

# Voies de communication

| Chemins de fer (voie normale: (voie étroite) |                      | Chemins vicinaux ordinaires<br>Rivières navigables | kil.<br>5466 721 |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------------|
|                                              | 465 686<br>4 280 899 | Sèvre Niortaise (long, dans le dép.)               | 26 140<br>4 600  |

IORT se trouve au point de jonction de six lignes de chemins de fer. Entourée de pépanières et de jardins maratchers dont les produits alimentent ses tables réputées, cette ville est surtout bâtie dans une plaine sans caractère, sauf la partie N. occupant une collue dont un versant s'incline d'une façon assez abrupte à l'O. vers la rive g. de, la Sèvre Niortaise et au N. vers la rive g. du ruisseau de Lambon, affluent qui forme, aux portes mêmes de la ville. l'abondante source du Vivier. Les bords de la Sèvre y sont assez agréables : à peine a-t-elle frôlé les premières constructions de la cité, en y décrivant une boucle presque

fermée, que sa rive g. est dominée par les pentes boisées du Jardin des Plantes, tandis que sur sa rive d. s'étendent de belles prairies. La rivière se divise en plusieurs bras, forme un petit port sur sa rive dr., met en mouvement plusieurs usines. Plus loin, le vieux Château élevé par Henri II reflète dans ses eaux son donjon massif. Tout en décrivant de nouveaux méandres, elle disparait vers l'O. el gagne le Marais. Entre la gare et la rivière se trouve la vaste place de la Brèche, flanquée d'un joli Square sur l'un de ses côtés. Les principales rues de la ville, en général peu animée, sauf la rue l'ictor-Hugo, sur laquelle s'alignent les plus beaux magasins, sont larges ; celles de la partie accidentée au N. sont étroites, tortueuses et montantes. La vue la plus intéressante est celle que l'on embrasse de la terrasse ombragée du Jardin des Plantes.

On trouve encore de nombreux vestiges de l'ancienne enceinte de Niort dans un certain nombre de rues. Cette enceinte, partant au S.-O., près de l'entrée du port, gagne la place St-Jean perpendiculairement à la rivière, lui redevient parallèle, longe la place de la Brèche, suit la rue des Remparts jusqu'à la place de Strasbourg, va rejoindre perpendiculairement la Sèvre, en coupant un peu le quartier de cavalerie pour border au S. le Jardin des Plantes et suivre la rive g Le Donjon se trouve sur ce dernier front. C'est entre ces limites que la ville ancienne est renfermée. La ville nouvelle s'est étendue dans deux directions : à l'E. vers la gare, à l'O. dans la presqu'île de la rive d. de la Sèvre.

Du vieux Château fortifié des comles de Poitou il ne reste debout que le Donjon, composé de deux tours carrées avec tourelles cylindriques aux angles, toutes deux réunies par un corps de bâtiment central, de date postérieure.

Niort a quelques monuments intéressants. Citons d'abord l'ancien Hôtel de Ville, dit aussi,

mais à tort, Palais d'Aliénor, habilement restauré (1885). Il remplace un édifice de même destination élevé par le duc Jean de Berry, comte de Poitiers, à la fin du xm² s. Ce monument (1550-1555) se compose d'un étage sur rez-de chaussée avec combles mansardés; une galerie à mâchicoulis couronne le pourtour: un beffroi élevé au xvn² s. surplombe l'édifice, à l'intérieur duquel a été installé le Musée d'antiquités. Le nouvel Hôtel de Ville a été édifié de 1897 à 1900; il est surmonté d'un campanile. L'ancienne Préfecture est devenue la Chambre des Notaires. La nouvelle Préfecture est un édifice régulier, mais qui n'offre rien de remarquable.

Au premier rang des monuments religieux, il faut placer l'Église Notre-Dame (1491-1540), édifiée comme l'ancien Hôtel de Ville par l'architecte Mathurin Berthomé. Cette église est couronnée d'une jolie flèche en pierre, dont la hauteur atteint 75 m.; sa façade latérale N. est flanquée d'une assez jolie porte. A l'intérieur, on remarque la Tribunc en pierre, due également à Berthomé, un vitrail du xiv s. et 3 tombeaux du xvi s. dans la première chapelle à g. L'Église St-André 1848-1865) a été élevée dans le style du xiv s.; sa façade O. est dominée par deux clochers dont les flèches atteignent 70 m. de hauteur. L'Église St-Hilaire (1862-1865), édifiée dans le style roman, est surmontée d'un clocher à la croisée. Sur la rive droite de la Sèvre, dans un faubourg, se dresse une des plus remarquables églises modernes, l'Église St-Étienne, de style byzantin; la nef, sans bas-côtés, avec la galerie qui court à l'intérieur, est d'une grande richesse; un clocher hardi doit couronner tout l'édifice. L'ancienne église des Templiers (1607) est devenue le Temple protestant.

Niort possède encore un certain nombre d'anciennes maisons dans les rues Cloche-Perce, St-Jean et du Petit-St-Jean. La plus remarquable de ces constructions est l'Hôtel d'Estissac (xvi\* s.) décoré d'une fort belle fenètre. Nommons encore la Maison de Candie (xv\* et xvi\* s.) avec un vieil escalier (11, r. Victor-Hugo).

Le Théâtre, le Palais de Justice, l'Hôpital et les Lycées n'offrent rien de remarquable.

Le Musée d'antiquités, fort bien installé dans l'ancien Hôtel de Ville, comprend au rez-dechaussée une intéressante collection lapidaire : bornes milliaires, fragments antiques, inscriptions, pierres tombales, moulages de monuments intéressants de la région; au premier étage, des objets des temps préhistoriques, provenant des tumuli de Bougon et de Montabout, des armes et des monnaies gauloises, un collier gaulois en or, des meubles, des tapisseries, des sceaux, etc.

Le Musée départemental occupe une partie des bâtiments de l'ancien Oratoire. On remarque, dans les salles de peinture, quelques bonnes toiles des écoles ancienne et moderne, française et étrangères; la sculpture comprend surtout des moulages. Une salle est consacrée à des collections d'histoire naturelle; une autre est occupée par la Société de statistique, sciences, lettres et arts qui y possède une bibliothèque spéciale avec des objets et des curiosités.

La Bibliothèque de la ville compte 60 incunables, de nombreux manuscrits, 50000 volumes, parmi lesquels nous citerons un exemplaire de l'édition originale du Cid, Daphnis et Chloé (exempl. du Régent), etc.

Un buste en bronze de l'ancien ministre Ricard orne la place du Donjon; le Monument aux Gardes mobiles des Deux-Sèvres, tués à l'ennemi en 1870-1871, se dresse sur la place de Strasbourg. BRESSUIRE, où les voies ferrées à largeur normale ou étroite forment un nœud important de communications, est une petite ville quelque peu industrielle occupant le sommet

d'une colline, au pied de laquelle coule une des deux branches de l'Argenton, le Ton, que l'on nomme Dolo à Bressuire. C'est de plus un marché fort important pour les bestiaux. La région qui l'environne est légèrement vallonnée, parsemée de bouquets de bois. Les champs et les pâturages sont séparés par des haies plantées d'arbres et d'arbustes ombrageant des chemins creux. Des chevaux, un riche bétail et quelques chèvres broutent l'herbe des prairies, au milieu desquelles ils font de jolies taches, tandis que çà et là émerge la silhouette d'un moulin à vent. C'est une répétition du tableau offert par le Bocage vendéen. La plus grande curiosité de Bressuire, c'est son Château féodal en ruines, avec ses fossés, ses tours autour desquels de beaux arbres font une riche ceinture de verdure. Les tourterelles ont élu domicile dans les branches tandis que les corbeaux ont accaparé les murailles. Le moyen âge n'a rien laissé de plus imposant dans le Poitou. Construit sur un promontoire rocheux dominant la rive d. du Ton, le Château a deux enceintes: une extérieure, de forme un peu allongée,

ayant 670 m. de développement; ses tours et ses murs sont bien délabrés; sous l'une des tours, dans le jardin, un passage souterrain voûte est menage pour sortie. La seconde enceinte a conservé des tours plus imposantes et des murs assez intacts. A l'intérieur de cette dernière, le château offre des ruines pittoresques : mur vertical avec trois etages de cheminees imposantes, long tuyau cylindrique d'une antre cheminee, cachots, etc. Un château moderne s'elève dans la cour transformée en jardin; de la terrasse en avant de la façade principale, on jouit

d'une belle vue sur les environs. On pénètre dans la première enceinte par une barbacane avancée qui mène, par une avenue, à une grosse tour cylindrique, sous laquelle une porte a été ménagée. Cette forteresse comprenait à l'origine 48 tours dont 51 flanquaient l'enceinte extérieure.

L'Église Notre Dame (XIII et xv-8.) est surmontée d'un beau clocher à coupole et lanterne, élevé de 1558 à 1542, et d'une hauteur de 56 m. A l'extérieur, on remarque les petites portes laterales N. et S.; l'intérieur ne comprend qu'une seule nef et un chœur avec des collatéraux. L'Église St-Cyprien (xii\* s.), élevée sur crypte et désaffectée, a une abside bien conservée. L'église de l'Aumônerie St-Jacques (xIII s.) a été partiellement convertie en habitations privees. La Sous-Préfecture est installée dans un ancien hôtel. L'Hôpital St Charles (1717), agrandi, occupe une belle situation. L'Hôtel de Ville, moderne, est précédé d'un marché convert. Le Palais de Justice est saus caractère.

Bressuire a de belles écoles. Un beau Square se trouve en face de la gare ainsi que le Champ de foire bien ombragé et dont une partie forme terrasse.

Signalons dans le canton de Thouars, Oiron, qui renferme un beau Château (xvr et xvr s.).

THOUARS. - Donjon de la Porte au Prévôt.

Cet édifice considérable se compose d'un corps principal flanqué à dr. et à g d'un pavillon à toit plat donnant sur la cour d'honneur, flanquée elle-même à d. et à g. d'une aile du xvi s.. à l'extrémité de laquelle se trouve une tour ronde. Celle de g. est la plus remarquable avec sa galerie à arcades. A l'intérieur on admire un bel escalier, la saile des Gardes toute ornée de peintures et de sculptures, une chapelle, etc. L'Eglise (xvi s.), ancienne collégiale, renferme trois tombeaux, avec statues couchées de la famille Gouffier. Les deux plus anciens (1555-1559) sont l'œuvre du grand sculpteur de la Renaissance Jean Juste, le père; le troisième (1575) est l'œuvre de son fils.

MELLE, ville fort ancienne, se dresse en amphithéâtre sur la rive g. de la Béronne. On voit

encore des restes de ses anciens remparts au pied du bâtiment qui renferme l'Hôtel de Ville. Dans le faubourg Saint-Hilaire, situe sur la rive d. de la Béronne, on admire l'Église St-Hilaire (xii\* s.) restaurée et dominée par un beau clocher qui s'élève à la croisée. Le portail O. est en contre-bas de la route; du seuil, pour gagner le niveau de la nef, il y a 20 marches à descendre. L'intérieur en est sombre; on peut néanmoins admirer les chapiteaux variés et curieux des piliers de la nef et des bas-côtés, ainsi que l'abside avec déambulatoire et ses trois chapelles. A l'exterieur, la porte latérale N. est remarquable. Du faubourg St-Hilaire les rues vers la ville proprement dite s'élèvent rapides et etroites. L'Hôtel de Ville est precédé d'un Square au milieu duquel a été érigé le buste de l'agronoine Bujautt; un bâtiment adjacent abrite l'Hospice, dont l'entrée est ornée d'une porte xvii\* s.) provenant de l'abbaye de Puy-Berland. L'Église St-Savinien (xii\* s.), transformée en prison, a une façade O. assez curieuse; elle est surmontee d'un clocher peu élevé, de la même époque. Le Palais de Justice est une belle construction moderne, dans laquelle deux tours du xvi s., dites de l'Évêché, ont eté habilement enclavées; un joh Square

#### THOUARS, - Vieux pont sur le Thouet. Vue aval.

accompagne cet édifice. La Sous-Préfecture occupe une propriété privée entourée d'un petit parc, non loin du Chimp de foire et des belles Promenutes ombragées recouvrant les souterrains de l'ancien Château. Un petit Monument à la memoire des victimes de la guerre de 1870-1871 a été erigé egalement à l'un des angles du champ de foire, près duquel on voit la tour du Beffroi enclavee dans une propriété particulière. Au faubourg St-Pierre, au N. de la ville, se trouve l'Église St-Pierre (xir s.) dont les trois absides extérieures très ornementées ont ête restaurées ainsi que les parties inferieures du portait latéral S.

Dans l'arrondissement, la petite ville de la Mothe-Saint Hèraye, dont les foires et marchés ont une grande importance, a gardé une certaine notoriété en conservant le costume et les coutumes du passé. C'est, à ce double point de vue, l'une des cités poitevines les plus interessantes.

PARTHENAY est la ville la plus pittoresque et la plus curieuse du département des Deux-Sèvres. Le panorama qu'elle offre du viaduc du chemin de fer jete sur le Thouet est charmant et la curiosité n'est pas déçue lorsque l'on parcourt les rues de la Basse Ville qui s'est peu modifiée depuis le moyen âge dans certaines parties. Elle s'élève sur un promontoire dominant la rive d. du Thourt qui vient de recueillir, un peu en amont, le ruisseau du Palais, aux abords du quartier des Tanneries. On y voit des restes importants de l'enceinte extérieure entourant la ville, de la citadelle isolant le château de la ville et enfin du Château (xmr s.). De ce dermer, où

resida le connetable de Richemont, il reste deux tours, l'une entière et l'autre en ruine, toutes doux a l'extremite de l'Esplanade d'où la vue s'étend sur la vallee du Thouet. N.D. de la Couldre (xt)° s.), dont il reste un portail intéressant enclavé dans les constructions d'un convent de religiouses, était jadis l'église du château. Outre des murs et des convtines, outre des tours dont on ne voit gnère que la base, il reste encore des remparts, deux belles portes, les partes St-Jacques et de l'Horloge. La première, restaurce, sur la rive g. du Thonet. «e compose à l'exterieur de deux tourelles crénelées; l'intérieur en est curreux. Du côte de la ville, elle se continue par la Rue Delavault, la plus pittoresque des voies de Parthenay, avec sa bordure de maisons en bois (No 18, 37, 59, \$1, 55, 57, 79, 81, 85% quelques autres rues aux noms bizarres coupent cette artère et présentent en façade quelques bâtisses non moins vieilles. L'autre porte, qui faisait communiquer la ville avec la citadelle, se compose d'une masse rectangulaire du côté de la citadelle et de deux tours evladriques de l'autre côté; entre les deux se trouve le Timbre (1854) dont la cloche est abritee par un petit édicule en forme de clocher, reposant sur quatre piliers couronnant la partie supérieure de la porte.

17 Hôtel de Valle, précédé d'un péristyle que surmonte un balcon, l'Hôpital-Hospies (1897), le Palais de Justice, ne présentent rien de saillant.

L'Église Ste-Croix (xur s.), ex-collégiale, restaurée à l'intérieur, est surmontée d'un clocher du xvr s.; à l'intérieur on remarque, dans le chenr, le tombeau de Guillaume VII de l'artheury et de sa femme Jeanne de Mathéfeion et de Durtal (190). L'Église St Laurent, dont la tour de la façade a etc refaite et surmontée d'une flèche dentelee dans le style du xur s., possède h la croisee une autre petite tour romane. L'Église St-Paul (xur s.), dans le

OIRON. — Château. Cheminée de la galerie des Fêles.

faubourg du même nom, a été désaffectée. Celle des Cordetiers (xmr et xv° > ) occupée par la Gendarmerie, renferme un bas-relief du xvr° s. effrite. Il existe encore d'autres vieilles eglises, comme celles de la Maison-Dieu (xm° s.), St-Jacques (xv° s.), la Chapelle du Rosaire (xv° s.) transformec en magasms ou écurie. Ces églises sont situées sur la rive g, du Thouet, où l'on a érige

sur un rocher, un petit Monument à la mémoire des Mobiles et des Francs-Tireurs des Deux-Sèvres, tués à l'ennemi en 1870-1871. La ville renferme la Promenade de la Ploce du Drapeau. Aux environs signalons Parthenay-le-Vieux, Ménigoute, Saint-Loup-sur-Thouet et Airvault.

OIRON. - Église. Tombeau de la famille Gouffier.

## Liste des Monuments historiques

| Aiffres Croix du cimetière (xvi* s.).                      |
|------------------------------------------------------------|
| Airvault Eglise (xii' et xiv' s )                          |
| Pont de Vernay (xn' s ).                                   |
| Amuré Croix du cimetiere.                                  |
| Bougon Dolmen dit la Pierre Levée.                         |
| Bressuire Clocher (xvi' s ) de l'église.                   |
| Breml sous-Argen- Rumes du château de Beaupinay            |
| Diffin sous-wifetts mannes are constraint are recombining. |
| ton (xv* s ).  Celles-sur-Belle Eglise (xv* s.).           |
| Genes-sur-pene                                             |
| Champdeniers Eglise (xi's)                                 |
| Femoux Eglise (xvr s ).                                    |
| Javarzay Eglise (xir's.).                                  |
| Rumes du Château (xvi* s.)                                 |
| Limalonges Polmen dit la Pierre Pese.                      |
| Mornes Eglise (xii' et xii' s.).                           |
| Melle Église St-Hilaire (xr et xir s.),                    |
| Eglise St Plerre (xii* s.).                                |
| Eglise St-Savinien (xi; s.).                               |
| Melleran Clocher (xn* s ) de l'Eglise.                     |
| Ménigoute Chapelle (xtv* et xv* s.).                       |
| Croix hosanniere (xvi* s.),                                |
| Niort Château (xnº s.).                                    |
| Ancien Hôtel de ville (xvi's).                             |
| - Porte laterale (xvr s.) det Eg N.D.                      |
|                                                            |
| Oiron Eglise (xvr s.).                                     |
| Pamplie Croix du cimetière (xiii* s.).                     |

| Parthenay Eglise N D de la Couldre(xn s.)          |
|----------------------------------------------------|
| Eglise St Laurent (xii* s.).                       |
| <ul> <li>Porte St Jacques (xmr s.).</li> </ul>     |
| Parthenay-le-Vieux . Eglise (xn' s.)               |
| Pers Lanterne des Morts (xii s.).                  |
| Prohecq , Croix du cimetière (xv <sup>4</sup> 8.). |
| St Christophe-sur-                                 |
| Roc Çroix du cimetière (xur s.).                   |
| SI-Genéroux Église (xnº s.).                       |
| St-Georges-de-                                     |
| Noisne Çroix du clmetière (xiv* s.).               |
| St-login-de-Marnes . Église (xit's ).              |
| St Maixent Eglise (xii* et xv* s.).                |
| <ul> <li> Crypte de St-Leger (vir s.).</li> </ul>  |
| St-Maixent-de-Beu-                                 |
| gne Croix du cimetière.                            |
| St-Marc-la-Lande . Eglise (xv* s.)                 |
| Thouars Château (xvii' s Prison).                  |
| Chopelle du Château (xv) s.).                      |
| Tour du Prince-de-Galles (xnº et                   |
| xiu* s.).                                          |
| — Tour (xm; s.) de l'Église St-Laon                |
| Tour du Prevôt (xii' et xiv's)                     |
| Tourelle (xv s.) de l'Hôlel da                     |
| President Tyndo                                    |
| Verrines sous-Celles Eglise (xii* s).              |

|   |  |   | • |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| - |  | 4 |   |
|   |  |   |   |

# Vendée

## Nom — Situation



RROSÉE en partie par des cours d'eau qui gagnent la Loire et surtout par un certain nombre de petits fleuves côtiers, c'est à la Vendée, principal affluent de l'un de ces derniers, la Sèvre Niortaise, que l'on a emprunté le nom de cette circonscription départementale. Cet affluent n'arrose qu'un seul chef-lieu d'arrondissement, Fontenay-le-Comte, la ville la plus intéressante de ce département, l'un de nos

24 maritimes. Sans tenir compte de ses sinuosités, il affecte la forme d'un quadrilatère assez régulier, celle d'un losange à côtés inégaux, dont la diagonale suit la direction S.-E. à N.-O. La longueur de cette diagonale est de près de 165 kilom., de la pointe S.-E. de l'arrondissement de Fontenay à l'extrémité N.-O. de l'île de Noirmoutier; la longueur de l'autre diagonale, perpendiculaire à la première, est de 90 kilom. environ, de la Pointe du Grouin du Cou au point de rencontre des trois départements de la Vendée, de Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres. Sa superficie le place au 29° rang de nos départements. Il a des limites naturelles : au N., le cours inférieur du Falleron, puis une partie de son cours supérieur, plusieurs kilom. de la Logne, de la Boulogne et de l'Issoire; au N.-E., la Sèvre Nantaise qui, pendant environ 25 kilom., le sépare des départements de la Loire-Inférieure et de Maine-et-Loire, puis un peu plus loin, du département des Deux-Sèvres, pendant une quinzaine de kilom.; au S. et à diverses reprises, une partie du cours de la Sèvre Niortaise, puis de la Vendée; au S.-O. et à l'O. enfin, le littoral de l'Océan. Il est borné au N. par les départements de la Loiré-Inférieure et de Maine-et-Loire, à l'E. par celui des Deux-Sèvres, au S. par celui de la Charente-Inférieure.

En 1790 il a été entièrement formé d'une partie de la province du Poitou (Bas-Poitou).

#### Histoire

Les documents graphiques sur lesquels on peut s'appuyer pour déterminer rigoureusement le littoral de l'Océan, si mobile dans cette région, sont de date trop récentes pour fournir autre chose que des indications à soumettre au contrôle de la science géologique. Seule en effet elle peut faire connaître avec précision les parties du territoire non recouvertes par les eaux, à l'époque où l'histoire a commencé à bégayer. Les fouilles entreprises au havre de la Gachère, au N. des Sables-d'Olonne, pour fixer un point de la côte, le Portus Secor, de Ptolémée, semblent devoir aboutir. Au N.-O. du département, la région attenante à la baie de Bourgneuf, conquise peu à peu sur l'Océan, était recouverte par les eaux à l'époque préhistorique. Les flots de la mer baignaient Machecoul, Beauvoir, Challans. De même, au S., le golfe du Poitou s'étendait jusqu'à Lucon, Niort, Courcon. Au xme siècle, Maillezais était encore un port: il en était de même de Luçon au xvi s. La partie émergeant au-dessus des eaux occupait donc la portion centrale de l'arrondissement des Sables-d'Olonne. C'est là que l'on trouve le plus grand nombre de monuments mégalithiques. Une quarantaine de localités, dans le département, en renferment encore. Leur énumération serait fastidieuse. Nous dirons simplement que la région où ils abondent le plus est le canton de Talmont.

VENDÉE I.

Ceux de Saint-Martin-de-Brem et du pays de Monts auraient une origine particulière. Noirmontier (lus da Herius) apparaît dans l'histoire au vir s. Saint Philbert y fonde un monastère dont les momes revetent l'habit noir de Saint-Colomban, d'où le nom qui a subsisté (Monasterium nugrum). Les charles ne mentionnent Fontenay qu'au ix s. Des seigneurs s'y réunissent avec leurs guerriers pour marcher coutre l'empereur Lothaire. Au xi s. la ville ajouta à son nom celui de Comte après l'érection, par les comtes de Poitiers, du château dont il ne reste que quelques ruines. La Roche-sur-Yon, le chef-lieu du département depuis le 25 mai 1803, n'a grandi qu'au xix s. Un décret de Napoléon l'a la fit sortir de terre, sur l'emplacement de la bourgade anéantie pendant les guerres de Vendée. Les Sables-d'Olonne sont d'origine très

#### NIEUL-SUR L'AUTISE. - Vue interieure du Clottre.

ancienne. La race basque y forma une colonie importante jadis et les caractères spéciaux à cette enriense race, courage chez les hommes, beauté chez les femmes, se retrouvent encore chez teurs descendants. L'île d'Yeu (fna), toute granitique, a bien plus l'aspect breton que vendéen. Elle fut connue de bonne heure; son histoire, ignorée, reste à écrire.

La conquête romaine ne semble pas avoir laissé de traces nombreuses dans ce pays, ce qui se conçoit assez aisément : d'une part par son éloignement de la base d'opérations, d'autre part par la nature même des lieux, recouverts à cette époque de forêts et de marécages. Quoi qu'il en soit, on rencontre des restes de fortifications à Bazoges-en-Pareds (Châtelier-Portant), d'autres débris au Bernard (Troussepoil), au Langon, à Saint-Georges de Montaigu, un camp aux Lucs, sur la rive g. de la Boulogne, des vestiges de bains et de villa à Noirmontier, etc.

Le christianisme n'y apparut qu'assez tard et ne s'y répandit que lentement. Parmi

les abbayes renommées qui y furent fondées, nous citerons, outre celle de Noirmoutier, celles de Maillezais, qui remonte au x° s., de Nicul-sur-l'Autise (1068) fondée par Guillaume VI d'Aquitaine, des Fontenelles, érigée en 1210, de la Grainetière (xm° s.) et de Luçon (xm° s.).

Rattachée à la couronne de France, cette partie du Poitou passa sous la domination anglaise, par suite du mariage de Henri Plantagenet avec Eléonore d'Aquitaine; elle en subit toutes les vicissitudes. Conquis par Louis VIII, le Poitou devint l'apanage d'Alphonse de Poitiers (1241). Saint Louis dut venir défendre son frère contre plusieurs seigneurs révoltés, qui avaient fait cause commune avec le comte de la Marche. Il s'empara des châteaux de Fontenay et de Vouvant. Le comté de Fontenay fit ainsi retour à la couronne. De nouveau il redevint indépendant jusqu'en 1522, époque où le roi Charles IV, dit le Bel, l'incorpora au royaume.

La guerre de Cent Ans se fit sentir jusque dans le Bas-Poitou. Le honteux traité de Brétigny remit Fontenay sous la domination anglaise (1561). L'habileté de Duguesclin l'y arracha de nouveau en 1572. La ville fut embellie par les soins du connétable de Richemont, le digne émule de Duguesclin, vers le milieu du xv\* s. A cette époque, Fontenay brillait d'un grand éclat dans le domaine des lettres et des arts. Une foule d'hommes célèbres y vit le jour. Louis XI l'érigea en commune en 1471.

Les guerres de religion y soulevèrent les passions entre les partisans et les adversaires de la Réforme qui gagna rapidement de nombreux adeptes. Fontenay, Luçon furent tour à tour pris et repris par les deux partis qui y commirent toutes sortes d'atrocités. Maillezais, Beauvoir-sur-Mer subirent le même sort. Le pays ne respira qu'à l'avènement de Henri IV. De nouveaux troubles y éclatèrent au début de la minorité de Louis XIII. Soubise, à la tête des protestants, s'empara des Sables-d'Olonne en 1621, pilla Luçon et ravagea tout le pays environnant. Il fallut l'intervention personnelle de Louis XIII pour ramener l'ordre, après une série de succès obtenus contre les rebelles dans la région du Marais.

Pendant le règne de Louis XIV, les marins des Sables se firent remarquer par leur audace, en combattant les vaisseaux anglais. Pour se venger, l'Angleterre dépècha toute une flotte en 1696 pour bombarder le port qui fut presque anéanti. Nous arrivons sans transition à l'époque la plus pénible de l'histoire de ce pays, à celle des guerres dites de Vendée. Quoique, en réalité, elles s'étendirent à la Bretagne et à l'Anjou, elles ont conservé ce nom, à cause de l'acharnement que ses habitants déployèrent, dans leur foi naive, contre les armées nationales défendant les principes nouveaux issus de la Révolution. Les Vendéens eurent des chefs illustres, qui presque tous succombèrent sur les champs de bataille. Leurs noms sont dans toutes les mémoires. La lutte dégénéra rapidement en une guerre de guérillas qui fit de nombreuses victimes. Enfin, grâce à l'habileté et à la sagesse de Hoche, la Vendée fut pacifiée. Depuis, les idées modernes ont fait leur chemin dans ce pays demeuré si longtemps fidèle à la cause de la royauté et dont l'esprit comme le cœur bat à l'unisson de celui de la France.

## Géologie - Topographie

La Vendée se divise en trois régions : le Bocage, appelé Gâtine à l'E. de la Sèvre Nantaise ; la Plaine, qui lui fait suite, et le Marais, au S. et au N.-O. du département.

Le Bocage occupe la pointe N.-E. du département; il est formé d'un ensemble de collines granitiques, entre-croisées, sillonnées de ravines, couvertes de fourrés, dont aucun des sommets arrondis n'atteint 500 m. Le Bocage proprement dit, plus à l'O., est un pays de landes et de chemins creux, parsemé de bouquets de bois, où se cachent les villages. Les roches schisteuses et granitiques y sont à nu. C'est dans cette région que se trouve la cime culminante du dépar

tement (288 m.) à l'E de Pouzauges. Autour de cette pittoresque bourgade s'etend la choine dite des Alpes rendéennes, où l'on remarque les coles snivantes : 278 m. au Bors de la Folie, 275 m un peu au S. du Pay Papin, 270 m. au Puy Crapeau. Au N.-O. de Pouzauges, on trouve 285 m. a Samt-Michel-Mont-Mercure, point de partage des eaux qui se rendent à la Loure par la Sevre Nantaise et qui gagnent l'Océan. Plus au N.-O. encore se trouve le Mont des Alouettes, qui atteint 251 m., et que couronnent 7 moultas à vent, fameux pendant les guerres vendéennes; au S.-E. la cime de St-Pierre-du-Chemin, d'où sort le Grand Lay à 250 m. De tous côtés cette

chaîne s'abaisse rapidement. Audessous du Bocage se soude un pays moins tourmenté, la Plaine, forme de has et d'oolthe, qui se continue dans les Deux-Sèvres. Peu ou point accidente, il présente un aspect monotone; mais, en revanche, il est tres fertile. Dans la Plaine se trouve enclavée une formation houillere, de largeur relativement faible, désignee sous le nom de bassin de l'auvant.

La Plame est bordée du côté de l'Océan par une bande de marecages et de marais salants appelée le Marais. C'est le Marais poitevin, par opposition au Marais breton, de même nature, que l'on rencontre autour de la baie recourbée de Bourgneuf, presque découverte à marce basse. Ce dernier est borné par la chaîne de collines qui s'etend de Challans à St-Gilles-sur-Vie, les dunes du pays de Monts et l'île de Noirmoutier. Le marais breton se poursuit dans la Loire-Inférieure. Son sol se compose de dépôts marins agglutinés avec des alluvions fluviales : il varie de 6 à 8 m. d'altitude. Nu. égayé simplement par quelques arbustes émergeant çà et là, il forme un ensemble de 50000 hectares où alternent digues et canaux, champs et marais salants.

L'île de Noirmoutler, très basse, en partie endiguée sur sa côte orientale, tandis qu'une ligne de

BENET. - Église. Ensemble S.

dunes protège la côte occidentale, est séparée du continent par le Goulet de Fromentine, large à peine de 1500 m. à marée basse. Elle n'est guère qu'une simple roche augmentée par l'apport incessant des alluvions. Son rattachement à la côte n'est qu'une question de lemps. Dejà, à marce basse, on peut, presque sans se mouiller, s'y rendre par la route de Beauvoir à Barbâtre, en suivant la chaussée empierrée du Goua (Gué), le long de laquelle on a établi des bouées de refuge. L'altitude maxima de l'île n'est que de 18 m.

L'île d'Yeu, formée de gneiss et de micaschiste, se rattache au continent par une série de banc« sous-marins. C'est un plateau, en partie recouvert de landes de bruyères, d'une altitude de 2 à 35 m.

Le marais poitevin qui se prolonge dans les départements de la Charente-Inférieure et

106 VENDEE

des Deux-Sèvres, a une surface totale de 50 000 hect. Il se compose d'ilots calcaires qui se sont augmentes par l'apport d'alluvions maritimes et fluviales et ont fim par se souder. Les trois buttes de coipullages de St-Michel-en-l'Herm 700 m de longueur, sur 500 m, de largeur et 10 à 15 m, de hauteur , sont célebres parmi les géologues. Le sommet des buttes est occupé par des villages, au nombre d'une vingtaine environ. On conçoit la physionomie toute particulière de cette région coupée de canaux et de digues, habitée par les « Cabanters », dont

les chemms sont précisément les canaux qu'ils entretiennent. Les principales buttes sont celles de Gué de Velluire (56 m.), de Vix (54 m.), de Chaillé-les-Marais (19 m.), de Madlezais et de Liez (17 m.), des Grues (15 m.), de Vouillé-les-Marais (9 m.), etc.

## Hydrographie

LITTORAL il commence à la rive g. de l'Étier du Sud, dans la Baie de Bourgneuf; sa direction génerale est N.-E à S.-O., tandis que celle de la côte orientale de l'île de Normoutier est dans le sens opposé. Le fond de la baie est garni de roches; les marées l'emplissent de sables et d'alluvions de toutes sortes : au milieu se trouve un chenal un peu plus profond que l'on nomme le Fain. Du côte du continent une digue presque continue protège les polders de l'He de Roum jusqu'un pen en amont de la chaussee empierrée du Gona, qui relie la route de Beauvoir-sur-Mer à Barbâtre dans l'île de Normoutier et que couvrent à peine quelques « filces « d'eau à moree basse. On trouve deux havres étroits sur la côte: quelques petits canaux d'écoulement des marais y debouchent aussi. Plus bas le Chenal de la Cahonette recucille les caux du Grand Étier et du Canal du Perrier. Au-dessons.

FOUSSAIS. - Église, Façade O.

la côte sablonneuse, sur laquelle sont installés des parcs à moules, se rapproche de la Pointe de la Fosse (lle de Noirmoutier). En face est Fromentine dont le Goulet est indiqué par deux tourelles massives, dont la base de l'une est visible à marce basse. La largeur du goulet est d'environ 1500 m. Une estacade ou abordent les bateaux qui font le service des îles de Noirmoutier et d'Yeu est établie à Fromentine, dans le prolongement et à l'extrémité de la route de Challans, le long de laquelle court un chemin de fer à voie étroite. En face, dans l'île de Noirmoutier, se trouve l'estacade correspondante de la Fosse. Au delà du Goulet, la côte sablonneuse tourne au S. puis au S-E; elle est accompagnée de dunes gazonnées et plantées de pins qui se prolongent sur une longueur de 50 kilom, jusqu'à la Pointe de l'Aiguille, en amont du port des Sables-d'Olonne. Sur cette côte les villages sont

rares. Citons N.-D.-de-Monts, Saint-Jean-de-Monts, petite plage de bains, charmante et paisible. Plus bas est Croix-de-Vie aux criques de sable entrecoupées de roches et qui est en même temps petit port de pêche et de cabotage. En face, sur la rive g. de la Vie, un bourrelet de dunes en retrait, nommé Pointe de la Garenne, porte les chalets de St-Gilles que le Jaunay, affluent de la Vie, coulant parallèlement au littoral, isole ainsi du bourg. A partir du point où il s'en écarte, la côte, rocheuse, s'élève à une vingtaine de mètres. Au N. des dunes d'Olonne, d'une longueur de 11 kilom., qui portent une superbe forêt de pins, se trouve le havre de la Gachère où débouchent l'Auzance et la Vertonne, qui traverse les marais salants situés en arrière de la forêt. Au S. un chenal qui forme le port des Sables-d'Olonne composé d'un bassin de chasses, d'un bassin à flot, du port proprement dit et d'un avant-port, sépare les Sables-d'Olonne de la Chaume, son faubourg. Ce dernier occupe ainsi la pointe méridionale du bourrelet de dunes qui s'achève par le Fort St-Nicolas. Au delà du Remblai, le long duquel s'aligne une chaîne ininterrompue de chalets et de villas, auxquels succède le bois de pins de la Rudelière, la côte, dentelée, est bordée de dunes alternant avec les roches jusqu'à la Pointe du Grouin du Cou. On y trouve la Pointe du Payré, terminant la rive drde l'estuaire où tombe le Gué-Châtenay et le Goulet de Jard comblé par les sables et la vase. Au large et à 10 kilom, se trouve la pointe N. de l'île de Ré, dite Pointe des Baleines; entre cette dernière et la Pointe du Grouin du Cou s'étend le Pertuis Breton, autour duquel la côte décrit un arc de cercle. Au delà de la Pointe du Chiquet, le littoral, très has, est accompagné par les Marais de la Tranche sur la rive d. du Lay qui, coulant parallèlement à l'Océan, découpe une longue presqu'ile de dunes se terminant à la Pointe d'Array. La Tranche a une plage de sable modeste. Dans la presqu'ile se trouve la plage embryonnaire de la Faute, qu'un pont tournant jeté sur le Lay reliera bientôt au petit port de l'Aiguillon-sur-Mer, terminus du tramway de Luçon. A la Pointe de l'Aiguillon commence l'Anse de l'Aiguillon, en demi-cercle, sur laquelle débouchent le canal de Luçon et la Sèvre-Niortaise, dont la rive dr. seule appartient au département. En arrière de la côte endiguée s'étend le Marais poitevin.

HYDROGRAPHIE FLUVIALE. Une partie des eaux du département gagne la Loire par la Sèvre Nantaise ou par l'Acheneau, écoulement du lac de Grand-Lieu; l'autre partie s'écoule vers l'Océan par les divers petits fleuves côtiers.

La Loire se trouve encore à 18 kilom. du département lorsqu'elle atteint Nantes, point qui en est le plus proche.

La Sèvre Nantaise, née dans le département des Deux-Sèvres, touche à celui de la Vendée, qu'elle sépare pendant 15 kilom. du premier, en aval du pont de la voie ferrée de Tours aux Sables-d'Olonne; puis, coulant dans une vallée encaissée, elle pénètre entièrement dans le département, passe au pied de Mortagne et, en aval de cette ville, n'appartient plus que par sa rive g. au département, qu'elle isole de celui de Maine-et-Loire d'abord et de celui de la Loire-Inférieure, dans lequel elle pénètre à moins de 1 kilom, en amont de la pittoresque Clisson. Pendant son cours de 70 kilom, dans la Vendée, elle s'augmente, par sa rive g., de rivières souvent à sec l'été : le ruisseau du Blanc, la Crume, la Morle. Hors du département, elle reçoit le Maine, formé de la réunion du Grand-Maine et du Petit-Maine. Le premier a sa source au N.-E. des Herbiers, qu'il arrose; le second à 2 kilom. 5 au N.-E. des Essarts; ce dernier, grossi (rive dr.) du Vendrenneau, qui passe au pied de St-Fulgent et (rive g.) du ruisseau du Bourreau, se réunit au Grand-Maine un peu en aval de St-Georges-de-Montaigu; ainsi doublé, le Maine baigne Montaigu et passe dans le département de la Loire-Inférieure.

Le lac de Grand-Lieu absorbe l'Oignon, qui n'a que son cours supérieur dans le département et la Boulogne. Cette rivière tortueuse naît au S. des Essarts, reçoit (rive dr.), à sa sortie du département. l'Issoire, puis hors du département, (rive g.) la Logne qui laisse sur l'autre rive la petite ville de Legé (Loire-Inférieure).

FLEUVES COTIERS. Le Falleron, qui sort de terre au N.-O. de Palluau, sépare pendant plusieurs kilom. le département de la Vendée de celui de la Loire-Inférieure, pénètre dans ce dernier, où il arrose Machecoul, puis se sépare en deux bras formant l'île de Bouin: l'Étier du Sud au N., l'Étier du Dain au S.

Le Grand Étier, que forment divers ruisseaux, passe près de Challans et se divise en deux bras, dont l'un, le Canal du Grand Étier, va finir dans le Goulet de Fromentine et dont l'autre



LUÇON. - Cothédrale, Façade O.

ŧ

se jette, partie dans la Vic, en aval du confluent du Ligneron, partie dans le chenal de la Cahouette, qu'il gagne par l'intermédiaire du Canal du Perrier, occupant une portion de l'ancien lit du Ligneron.

La Vie, qui a sa source à l'E. de Poiré-sur-Vie, dont elle boit (rive g.) le ruisseau du même nom, recueille (rive dr.) la Petite Boulogne, qui laisse Palluau à 1 kilom. de sa rive gauche, (rive g.) le Ligneron, passe entre St-Gilles-sur-Vie et Croix-de-Vie, se gonfle (rive g.) du Jaunay, contourne la petite presqu'île de Croix et finit à la pointe de la Garenne. L'Ausance, qui baigne la Mothe-Achard, forme avec la Vertonne le havre de la Gachère, dans lequel tombe encore le Ruisseau des Marais ou Corde, qui se gonfle de la Morene, augmentée (rive g.) du Brandeau. Une autre partie des eaux de la Vertonne gagne par un canal le chenal entre la Chaume et les Sables-d'Olonne.

Le Perray est un estuaire où tombent le ruisseau du Gué-Chatenay, qui arrose Talmont et un autre ruisseau moins important au S. Le ruisseau de St-Vincent-sur-Jard tombe au Goulet de Jard, estuaire aujourd'hui comblé par les sables.

Le Lay, la plus grande rivière vendéenne, est formé de la réunion du Grand Lay et du Petit Lay. Le Grand Lay a sa source à 6 kilom, environ au N.-N.-E. de la Châtaigneraie; il coule vers le N.-O. jusqu'à la hauteur de Pouzauges, qu'il laisse à 6 kilom, de sa rive dr., puis redescend au S.-O., recueille le Maine, puis le Louing, laisse Chantonnay à 3 kilom, sur sa rive dr. et est rejoint par le Petit Lay. Ce dernier naît au S.-S.-E. des Herbiers, traverse presque aussitôt l'étang de la Blottière, recueille plusieurs ruisseaux tout en décrivant force méandres. La rivière, formée ainsi du Grand et du Petit Lay, arrose Marcuil et passe dans le Marais, où elle coule canalisée. Au moment où par sa direction il semble devoir se jeter dans l'Océan, il lui devient parallèle, bordant une dune de peu de largeur qui forme une longue presqu'île. C'est à la pointe d'Arçay qu'il débouche enfin dans l'Océan. Sa rive droite est continuée par une digue surélevée qui finit presque à la pointe de l'Aiguillon. Le Lay proprement dit a pour affluents : (rive g.) la Semagne, qui, accrue (rive dr.) de la Martine, du Theu, de l'Aileron et du Frolet, passe à Ste-Hermine et finit à un peu plus de 1 kilom, en amont de Marcuil; (rive dr.) le Marillot, qui a sa source au N.-O. de la forêt de la Chaize et s'augmente (rive g.) du Doulay; (rive dr.) l'Yon, qui arrose la Roche-sur-Yon; (rive dr.) le Graon; la rivière de Luçon, ou micux le canal de Luçon, qui communique avec le canal de ceinture des Hollandais, finit dans l'anse de l'Aiguillon après un cours de 15 kilom. 720 m.

La Sèvre-Niortaise, qui vient des Deux-Sèvres, n'appartient d'abord au département de la Vendée que par sa rive dr.; puis elle y pénètre tout entière pendant quelques kilom, seulement, sert ensuite de limite commune aux deux départements de la Charente-Inférieure et de la Vendée jusqu'à son confluent avec la Vendée, passe par ses deux rives dans la Charente-Inférieure qu'elle sépare à nouveau de la Vendée, depuis un point situé à 1 kilom, en aval de celui où la rejoint le canal de Vix, jusqu'à son embouchure. Elle a pour tributaires : (rive dr.) l'Autise, qui pénètre dans le département par le canton de St-Hilaire-des-Loges, dont elle laisse le chef-lieu à 1 kilom, de sa rive dr., serpente dans des marécages où elle abandonne une partie de ses eaux, se grossit du ruisseau de St-Quentin, par lequel s'écoule une source abondante mais très froide, provenant d'un étang de Bouillé, puis se partage en deux bras entourant l'île de Maillezais; le bras à l'O. est le Canal de la Jeune-Autise, qui gagne la Sèvre à Maillé, le bras à l'E. est le Canal de la Vieille-Autise, qui s'y rend par deux petites branches un peu en aval de Damvix; - (rive dr.) la Vendée, originaire des Deux-Sèvres, qui boit (rive g.) la Gabauge, remonte en se repliant vers le N., pénètre dans la belle forêt de Vouvant, où lui parvient (rive dr.) la Mère, dont la Châtaigneraie n'est éloignée que de 1500 m., s'accroît (rive g.) du Vent et du Thouvron, puis redescend vers le S., traverse Fontenay-le-Comte, hume la Longères qui passe à l'Hermenault et sert de limite commune aux deux départements de la Vendée et de la Charente-Inférieure, jusqu'à son confluent avec la Sèvre.

MARAIS. En dehors du Marais poitevin au S. et du Marais breton au N.-O., dont nous avons parlé au chapitre de la Géologie, il n'en reste aucun à signaler.

CANAUX. Il n'y a dans le département que des rivières canalisées et des canaux d'évacuation des eaux, de desséchement (canaux de ceinture et canaux secondaires), créés pour soustraire aux inondations les terres basses des Marais. Des syndicats aidés

par l'État s'occupent de ce soin, sous la direction de l'administration des Ponts et Chaussées, **SOURCES MINÉRALES.** On en compte un certain nombre ne donnant lieu toutefois à aucune exploitation sérieuse. Nous citerons celles de la Roche-sur-Yon (la Brossardière), de St-André-d'Ornay (les Fontenelles), de Roche-servière (Bois de la Touche), de St-Mars-la-Réorthe (le Pouet), dans l'arrondissement de la Roche-sur-Yon; de Maillé, de Pouzauges (le Moulin au Moine), de Réaumur, dans celui de Fontenay-le-Comte; de Beaulieu-sous-la-Roche, de la Chapelle-Hermier (la Gilardière), des Moutiers-les-Mauxfaits, dans celui des Sables-d'Olonne; dans l'île de Noirmoutier enfin, à Noirmoutier.

### Climat

Ce département, placé sous l'influence du climat girondin, ne connaît guère de températures extrêmes. Année moyenne, le thermomètre oscille entre — 8° et 25°. Les écarts qui se produisent proviennent de la nature du sol. C'est ainsi que dans le Marais, coupé de canaux, bordé par l'Océan, le climat est surtout humide; dans la Plaine, au sol perméable et où les eaux sont peu abondantes, les chaleurs de l'été se font sentir plus que dans tout le reste du département. C'est dans la région plus élevée et plus accidentée du Bocage, où les roches imperméables retiennent les caux, que l'hiver sévit avec le plus d'apreté.

La hauteur moyenne annuelle de la pluic, 0 m. 625, est inférieure à la moyenne de toute la France (0 m. 770); toutefois au poste d'observation de St-Sigismond, dans la vallée de la Sèvre, on a relevé une hauteur de 0 m. 727 en 1900. Le nombre moyen des jours de pluie est inférieur à 150.

## Divisions administratives

ÉTENDUE: 670.549 hectares (Cadastre). Population (1901): 459.637 habitants.

|                    |                                                | Arrond | lisseme | nts Cantons | Communes  |
|--------------------|------------------------------------------------|--------|---------|-------------|-----------|
| Préfectur <b>e</b> | : LA ROCHE-SUR-YON.                            |        | 1       | 10          | 105       |
| Sous-              | Fontenay-le-Comte .                            |        | 1       | 9           | 114       |
| Préfectures        | Fontenay-le-Comte .<br>  Les Sables-d'Olonne . |        | 1       | 11          | 84        |
|                    |                                                |        |         | Total 30    | Total 303 |

LISTE DES CANTONS

La Roche-sur-Yon. . . Chantonnay, les Essarts, les Herbiers, Marcuil, Montaigu, Mortagne, le Poiré-sur-Vie, Roche-servière, la Roche-sur-Yon, Saint-Fulgent

Fontenay-le-Comte. . . Chaillé-les-Marais, la Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte, l'Hermenault, Lucon, Maillezais, Pouzauges, St-Hilaire-les-Loges, Sainte-Hermine.

Les Sables-d'Olonne. Beauvoir, Challans, Ile d'Yeu, la Mothe-Achard, les Moutiers-les-Mauxfaits, Noirmoutier, Palluau, les Sables-d'Olonne, Saint-Gilles-sur-Vie, Saint-Jean-de-Monts, Talmont.

CULTES. Culte catholique. Évêché: Luçon, érigé en 1517, comme celui de Maillezais, par le pape Jean XXII, aux dépens du diocèse de Poitiers. Supprimé en 1802, il a été rétabli en 1821 comme suffragant de Bordeaux. Le diocèse ne comprend que le département et compte 56 cures, 262 succursales, 121 vicariats rétribués et 55 autres. Il possède un séminaire diocésain à Luçon. Les congrégations religieuses d'hommes, peu nombreuses et dont trois ont leur maison mère dans le département. s'occupent d'enseignement. Celles de femmes, assez nombreuses, s'occupent d'enseignement, d'œuvres charitables ou sont vouées à la vie contemplative: plusieurs ont aussi leur maison mère dans le département. Les principaux pèlerinages sont ceux du B. Grignon de Montfort à St-Laurent-sur-Sèvre, de N.-D. de Garreau à la Chapelle-Hermier, N.-D. de la Salette à Martinet, de la Sainte-Famille-du-Chène à la Rabatelière, N.-D. de la Victoire à la Garnache, N.-D. de la Brossardière à la Tardière, N.-D. de l'Espérance ou de Bourguenet à St-Hilaire-de-Talmont, N.-D. de Recouvrance à St-Gilles-sur-Vie, N.-D. de Bourdevaire à St-Gervais, N.-D. de Lorette à la Flocelière, N.-D. de la Vendée à St-Étienne-du-Bois.

Culte protestant. On compte environ 3500 protestants rattachés à l'Église Réformée. Un seul

VOUVANT.  $\rightarrow$  Église. Pignon du transcet N.

VENDÉE, 11,

τ. 17. — 8.

consistoire, celui de Pouzauges, faisant partie de la 4º circonscription synodale, embrasse tout le département. Il y a des églises à Fontenay-le-Comte, avec annexes à Benet et à Foussais; à Mouchamps, avec annexe à St-Germain-le-Prinçay; à Mouilleron-en-Pareds, avec annexe à St-Hermine; à Pouzauges, avec annexe à St-Prouant; à la Roche-sur-Yon ensin, avec annexes aux Sables-d'Olonne, à Luçon et Triaize.

Culte israélite. Le nombre d'adhérents est nul.

ARMÉE. Le département fait partie de la 11° région militaire qui comprend 4 départements et 8 subdivisions de région, dont 2, celles de la Roche-sur-Yon et de Fontenay, lui appartiennent. Les troupes qu'elle comprend font partie du 11° corps d'armée dont le chef-lieu est Nantes. La garnison de La Roche-sur-Yon comporte 1 régiment d'infanterie; celle de Fontenay-le-Comte en comporte également 1 et en outre 1 compagnie de cavaliers de remonte, celle de Port-Joinville, 1 compagnie d'infanterie. Le département ressortit à la 11° légion de gendarmerie.

Ouvrages militaires. Nommons pour mémoire seulement : l'ancien fort de l'île du Pilier, située au N. de celle de Noirmoutier, ainsi que les vieilles batteries des fles de Noirmoutier et d'Yeu et le fort de Fromentine pour la protection du Goulet. Les seuls ouvrages conservés sont le fort St-Nicolas avec la batterie de l'Estacade qui protègent le port des Sables-d'Olonne, la citadelle et les batteries de Port-Joinville.

Marine. Le littoral de la Vendée fait partie du 4° arrondissement maritime, ches-lieu Rochefort, qui s'étend de la baie de Bourgneuf à la frontière d'Espagne.

JUSTICE. Le département ressortit à la Cour d'appel de Poitiers. Il existe ! Tribunal de 1<sup>re</sup> Instance à la Roche-sur-Yon (où se tient la Cour d'Assises), à Fontenay-le-Comte et aux Sables-d'Olonne; ! Justice de paix dans chacun des 50 cantons.

INSTRUCTION PUBLIQUE. Le département de la Vendée est l'un des 8 ressortissant à l'Académie de Politiers; il ne possède aucun établissement d'enseignement supérieur.

L'enseignement secondaire comprend, pour les garçons : le lycée de la Roche-sur-Yon, les collèges communaux de Fontenay-le-Comte et de Luçon; pour les filles, les cours secondaires de la Roche-sur-Yon. Il existe en outre des établissements libres à Fontenay-le-Comte, le Roche-sur-Yon, Luçon et St-Laurent-sur-Sèvre. Il y a un petit séminaire à Chavagnes-en-Paillers et aux Sables-d'Olonne.

L'enseignement primaire recrute ses professeurs à l'école normale d'instituteurs (avec école annexe) et à l'école normale d'institutrices (avec école annexe) de la Roche-sur-Yon. Il existe des écoles primaires supérieures de garçons à Chantonnay, Fontenay-le-Comte et Mortagne, et de filles à Fontenay-le-Comte. Des cours complémentaires pour garçons ont lieu à Challans, aux Sables-d'Olonne, et à St-Hilaire-des-Loges, et pour filles aux Sables-d'Olonne. On trouve des pensionnats primaires de garçons à Chantonnay, la Roche-sur-Yon, aux Herbiers et aux Sables-d'Olonne, et de filles à Fontenay-le-Comte (2), la Roche-sur-Yon (3), les Sables-d'Olonne et Luçon (5).

Ajoutons que l'enseignement concernant la navigation et les pêches maritimes est donné aux îles de Noirmoutier et d'Yeu ainsi qu'à l'Aiguillon-sur-Mer et aux Sables-d'Olonne. Cette dernière ville possède un laboratoire zoologique maritime, annexé à l'École municipale des pèches maritimes de la Chaume.

Le département ressortit encore à l'Arrondissement minéralogique de Poitiers, sous-arrondissement d'Angers (division du Centre); à la 4 Région agricole (O.); à la 24 Conservation forestière (Niort); à la 11 Inspection des Ponts et Chaussées.

## Agriculture

La Vendée est un riche département agricole où les cultures sont aussi variées que le sol. Dans le Bocage, la propriété, très divisée, comprend des métairies ou propriétés de quelques hectares d'étendue et des « borderies » ou petites propriétés, toutes séparées par des haies. Grâce aux engrais habilement utilisés, le sol ingrat et en partie inculte jadis est devenu fertile; il produit en abondance des céréales de toutes sortes, des choux et des raves. Ses pâturages engraissent les bœufs dits de Cholet. La vigne y est aussi plantée. La Plaine, calcaire, privée

d'eau et d'ombrage, est brûlée par un soleit implacable, qui y fait mûrir d'abondantes moissons. La betterave y prospère; les prairies artificielles en couvrent une grande étendue; la vigne occupe les parties caillouteuses. Le Marais forme la région agricole la plus riche. Les fermes ou « cabanes » ont une grande étendue. Le sol se partage en marais desséches, en marais mouillés et en marais salants (environs de Luçon). Les terres, en partie submergées l'inver, sont très fertiles. Au premier rang des cultures, viennent les céréales, puis les fèves et les haricols; quelques marais produisent du chanvre et du lin. Les pâturages nourressent des bœufs énormes, des chevaux superbes et des moutons à la chair exquise. Dans le Marais tout est utilisé: le fumier est séché en galettes plates dont les meules sont disséminées sur le soi uniformément horizontal. Elles constituent a peu près l'unique combustible de la région. Les cendres sont utilisées comme engrais. Les instruments agricoles perfectionnés

Les cultures industrielles comprennent : le colza, qui pour une surface de 1220 hectares, a donné 20749 hectol, de graine; le chanvre, qui avec une surface de 145 hectares, a fourm 572 quintaux de filasse et 1144 de graine, le lin, plus cultivé, a occupé une surface de 1112 hectares et a donné 4448 quintaux de filasse et 6072 de graine.

En 1890, la vigne a occupé 11720 hectares et produit 468 880 hectol, de vin; la même année on a planté 710 hectares. Ce sont surtout des vins blancs que l'on récolte. Les meilleurs provennent de Talmont, Mareuil. Sigournais et Sérigné. La production en cidre s'est élevée à 14758 hectol.

On a en outre récolté 16120 quintaux de châtaignes, 490 de noix, 15120 de pommes à cidre, et 510 de prunes. Les pêches, poires, cerises, abricots, cormes et nelles abondent également.

Les bois et forêts occupent 50 000 hectares. Les essences dominantes sont le chène, le chène-vert, le châtaignier, le pin et le sapin; puis viennent le peuplier, le bouleau, le charme, l'érable, le hètre, le frène et l'orme. Il n'existe qu'une seule forêt domaniale, celle de Vouvant, d'une surface de 2315 hect. 24 ares, dont 551 hect. 84 sont aménagés en futaie et le reste en taillis sous futaie. Les autres forêts sont celles d'Aizenay (540 hect.), de Buchignon, de la Chaize (1200), des Éssarts (400), des Gâts (600), des Gralas (750), de Grand-Lande (500), du Parc (850), du Saut-de-Grelet (250), de Ste-Gemme-la-Plaine. Dans les forêts on trouve quelques renards et beaucoup de lapins; en plaine, le perdreau est abondant.

Les cours d'eau sont surtout habités par des espèces sédentaires et par des anguilles. Il n'existe pas d'établissement de pisciculture. Les dunes du littoral, gazonnées ou boisées, occupent 5640 hectares, dont 60 hectares mobiles. Elles s'étendent sur une longueur de 77 kilom.

L'élève du cheval, favorisée par le haras de la Roche-sur-Yon, les 22 stations d'étalons, les nombreuses sociétés de courses et les concours annuels, est très importante. L'école de dressage de la Roche-sur-Yon est fort appréciée des propriétaires et des éleveurs. En 1899, on comptait 29590 chevaux, 2610 mulets, 5150 ânes (des courses annuelles ont lieu à Triaize). Pour l'espèce bovine, c'est la race parthenaise qui domine. La même année, l'espèce bovine était représentée par 560560 animaux, dont 65910 bœufs de travail et 14940 à l'engrais. 111910 vaches ayant profest 1647520 hectol, de lait; l'espèce ovine comprenait 166650 animaux dont 114250 tondus ont fourni 1870 quintaux de laine. L'espèce porcine comptait 75800 animaux et l'espèce caprine 5650 seulement. Enfin 15 000 ruches ont donné 45 260 kilog, de miel et 19850 de cire.

L'enseignement agricole comporte une chaire départementale avec champs d'expériences et laboratoire de chimie. En outre 14 comices agricoles fonctionnent; une foire aux vins a lieu annuellement et le département subventionne les écoles régimentaires agricoles.

## Industrie

INDUSTRIES EXTRACTIVES. La Vendée compte 11 concessions de mines: 8 de houille, 2 d'antimoine et 1 de schiste bitumineux et de fer carbonaté. Les concessions de houille sont ainsi dénommées: Faymoreau. la Bouffrie, Epagne, Puyrinsant, Cezais, St-Philbert, la Tabarière et la Marzelle. Les deux premières, seules exploitées, ont fourni 29847 T. de houille en 1900 avec un personnel de 252 ouvriers. Ces concessions font partie du bassin de Vouvant, qui comporte aussi la concession de St-Laurs dans les Deux-Sèvres. La surface concédée dans la Vendée est de 6846 hectares.

Les concessions d'antimoine du Boupère et de la Véronnière, d'une surface totale de 2465 hectares, ne sont pas exploitées. Il en est de même de la concession de schiste bitumineux et de fer carbonaté du Puy-de-Serre, superposée aux concessions houillères de Faymoreau et de la Bouffrie et qui comprend 805 hectares.

On compte environ 500 exploitations de carrières à ciel ouvert, en activité, ayant occupé 900 ouvriers. On en extrait du granit, du quartz hyalin, de la pierre calcaire, de la pierre à chaux, de la pierre meulière, des matériaux d'empierrement, du schiste ardoisier, de l'argile, etc. Il existe aussi quelques gisements de fer et de plomb sulfureux, d'ocre, de kaolin, etc.

Il existe des poteries à Aizenay, la Ferrière, l'Herbergement et à Luçon; des tuileries à Bourseguin, Challans, Olonne; des fours à chaux à Benet; une verrerie à Faymoreau. INDUSTRIES AGRICOLES. Au premier rang se place l'extraction du sel dans les marais salants des environs de Luçon, de l'île de Noirmoutier et dans l'île de Bouin. La production de ces derniers a été de 12 400 quintaux en 1900. La minoterie forme une branche importante; les moulins à vent sont encore nombreux et les divers cours d'eau mettent en mouvement bien des centaines de paires de meules. Parmi les minoteries à vapeur, citons celles de Fontenay, Luçon, la Roche-sur-Yon, St-Gilles-sur-Vie, etc. Fontenay. Luçon, la Roche-sur-Yon possèdent des brasseries, Montaigu et Nalliers des distilleries. Les huileries sont nombreuses. La fabrication des conserves alimentaires et les confiseries de sardines font vivre une partie de la population de Croix-de-Vie, de St-Gilles-sur-Vie, des Sables-d'Olonne et de l'île d'Yeu; les

12¢ VENDÉE

confiseries toutefois ne fonctionnent que l'été. Les Sables et Beauvoir draguent des huitres. Les industries du bois comprennent les scieries de Fontenay, Luçon, Mortagne-sur-Sèvre, Rocheservière, St-Pierre le-Vieux; les saboteries de Fontenay, de Mareuil et de Rocheservière. La carrosserie occupe un certain nombre d'ouvriers à Luçon. Il existe des chantiers de construction de bateaux à St-Gilles-sur-Vie et aux Sables (cette dernière ville a lancé 4 goëlettes de 259 T. en moyenne chacune en 1900).

INDUSTRIES CHIMIQUES. A part la blanchisserie de toiles de Mortagne, les teintureries de Breuil-Barret, Fontenay, Mareuil, Pouzauges, Rocheservière, les fabriques de noir animal de Lugon, Nalliers et St-Sigismond, et quelques autres d'huiles et d'engrais de poisson, le département ne compte pas d'industries chimiques importantes.

INDUSTRIES TEXTILES. Il existe des filatures de laine à Cugand. Loge-Fougereuse et Mallièvre; de coton à Cugand et Tiffauges; de lin et de phormium à Mortagne et à la Verrie. Le lin est teillé à Vix, peigné à Mortagne ain-i que les étoupes. On compte plusieurs tissages de laine, de coton et de lin. Leur production consiste en gros drap, en serges, flanelles et molletons, en toiles de coton et de lin, en mouchoirs et en futaines.

INDUSTRIES DIVERSES. Fontenay et la Roche-sur-Yon possèdent des tanneries et corroiries; les Sables fabriquent de la chaussure. Fontenay et Pouzauges fabriquent des chapeaux de feutre. Enfin il existe des papeteries à Cugand (Antiers), aux Herbiers, à St-Hilaire-de-Mortagne, à Tiffauges, à la Verrie (la Chagnais).

En résumé, le département comptait en 1900 un millier d'appareils à vapeur (chaudières ou récipients) et 881 machines, d'une force totale de 7475 chevaux.

#### Commerce

Le commerce d'importation, en partie composé de marchandises en transit, comprend : de la houille de provenance anglaise, des bois du Nord, des sels, des phosphates, du pétrole, des articles d'épicerie, des matériaux de construction, des modes et nouveautés, des meubles, de la librairie, des vins et liqueurs, etc

Celui d'exportation comprend les denrées agricoles : grains, fèves, pommes de terre, vins et eaux-de-vie; poisson frais, salé ou en conserves, huitres, chevaux, bétail, miel; lin, chanvre; soude, engrais, houille du bassin de Vouvant, verrerie, charbon de bois, etc.

## Voies de communication

|                                                                             | kil.                | 1                                                           | kil.   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| Chemins de fer (voie normale)                                               | 425 -<br>481 -      | Vendée (de Fontenay-le-Comte à l'em-<br>bouchure)           | 25,095 |
| Routes nationales                                                           | 559,495<br>5519,740 | Lay (navigon, fluvic,) (de la Claye au port de Moricq)      | 10,400 |
| <ul> <li>vicinaux ordinaires</li> <li>Rivières et canaux</li> </ul>         | 2400.649            | à l'embouchure)                                             | 12 -   |
| Sevre Niortaise (de Niort à Marans).                                        | 11,055              | Pont de St-Gilles                                           | 12,500 |
| Canal de la Vicille Autisc (de Cour-<br>dault à 1 kil. en amont de l'écluse |                     | * (navig***, mar*) (du Pont de<br>St-Gilles à l'embouchure) | 1,400  |
| de Maillé Bazoin                                                            | 9,754               | Canal de Lugon                                              | 15,720 |

LA ROCHE-SUR-YON est bâtie au sommet d'un plateau peu élevé s'inclinant au S.-E. vers la rive dr. de l'Yon. Ses rues larges et silencieuses se croisent à angle droit. Elle est entourée de beaux boulevards. Son importance n'est due qu'au croisement des nombreuses voies ferrées qui rayonnent de là dans toutes les directions. Au point de vue architectural, ses monuments sont réduits à la plus extrême simplicité. La grande Place d'Armes, qui en occupe le centre, est ornée de la Statue équestre de Napoléon les, son fondateur. Autour de cette place s'alignent : le Lycée, l'Eylise, surmontée de deux tours carrées, le Palais de Justice et l'Hôtel de Ville, dont une annexe séparée par le Jardin public, renferme un intéressant Musée : on y voit outre plusieurs toiles, une grande partie des cartons le Paul Baudry. Bien à dire du Théûtre, ni de la Préfecture, précédée d'un beau square où s'élève la Statue de Paul Baudry et derrière

VENDĖE 127

laquelle se trouve un beau parc. Sur la *Place Travot* s'élève la *Statue du général Travot* (1858), pacificateur de la Vendée. La Roche-sur-Yon ne possède aucune industrie.

FONTENAY-LE-COMTE se résume en deux longues rues parallèles entre elles et aboutissant toutes deux à la place principale, la Place Viète, après avoir traversé la Vendée, dont le cours orienté de N.-E. à S.-O., partage la ville en deux parties s'inclinant vers la rivière. C'est entre ces deux voies que se trouve le vieux Fontenay, partie sur la rive g. et partie sur la rive dr. de la Vendée, presque à sec dans la traversée de la ville. Les rues les plus curieuses sont : la Rue des Loges, continuée au delà du Pont des Sardines par la rue des Orfèvres et la Grande Rue, la Rue du Pont-aux-Chèvres, perpendiculaire au chevet de l'Église N.-D., etc. En bordure sont édifiées des maisons des xvi et xvii s., curieuses à plus d'un titre : la Maison dite Millepertuis, les Maisons Billaud, Rousse, Lacombe, les Maisons de Tiraqueau, de Jean Morison, du Gouverneur. Citons encore les maisons à porche de la Place Belliard et le groupe si pittoresque de celles qui bordent la rive dr. de la Vendée. C'est sur la même rive, au milieu d'un parc accidenté et d'où l'on jouit de beaux points de vue, que l'on trouve les ruines de l'ancien Château des comtes de Poitou : tours, remparts, etc.

Le plus beau monument religieux est l'Église Notre-Dame, élevée sur crypte (x11° s.), reconstruite du xv° au xv111° s. et que l'on vient de restaurer; elle est surmontée d'une flèche gothique (1700) d'une hauteur de 79 m. Son portail O., ainsi qu'une porte latérale N. sont remarquables; citons à l'intérieur, la chaire à prêcher (xv111° s.). L'Église St-Jean (xv11° et xv11° s.), également restaurée à l'intérieur, est surmontée d'une flèche ajourée en pierre, haute de 60 m. et possède une façade richement sculptée. Signalons encore une vieille chapelle désaffectée, celle de l'Aumônerie de St-Thomas (x1° s.) et la Chapelle de St-Joseph, édiflée dans le style du x111° s.

L'Hôtel de Ville, au milieu d'un fort beau Jardin, est assez élégant. L'ancien abrite, outre la Justice de Paix, un Musée. Le Palais de Justice porte au fronton des cartouches où sont gravés les noms des illustrations de Fontenay, si nombreuses au xvi s. que François le avait accordé à la ville la devise suivante : Felicium ingeniorum fons et scaturigo, gravée sur la Fontaine des Quatre Tias (xvi s.) restaurée. L'Hôtel de Terre-Neuve (xvi s), construit par Nicolas Rapin, a été restauré. En bordure du Champ de foire, ombragé de beaux arbres, se trouve le petit port que forme la Vendée. Le Monument de 1870-1871 occupe le centre d'un petit Square.

LES SABLES-D'OLONNE, qu'un chenal sépare du vieux faubourg de la Chaume, se compose d'une vieille cité aux rues tortueuses et étroites occupant un bourrelet entre le port et l'Océan, et d'une ville nouvelle, qui ne cesse de se développer, en bordure d'une plage en hémicycle, plage admirable et très fréquentée, mais malheureusement brûlée par le soleil. C'est de plus un port de pêche très important. Ce qu'on y admire le plus, c'est le joli costume des Sablaises, dont le renom de beauté et d'élégance est amplement justifié. Les monuments intéressants ne comprennent guère que l'Église Notre-Dame restaurée, mais dont les sculptures de la façade O, sont bien effritées et la Tour d'Arandel, reste d'un vieux château féodal, modernisée et transformée en phare. La forêt de pins d'Olonne et les marais salants des environs sont des buts de promenade recherchés par les baigneurs de la plage.

## Liste des Monuments historiques

| Avrillé Dix menhirs.                             | Maillezais Église (xu° s.).                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bernard (Le) Dolmen de la Frébouchère.           | Mareuil-sur le Lay. Eglise (xII*, xiv* et xv* s.).                                  |
| — Dolmen sous tumulus de l'Ac.<br>, quillé.      | Nieul-sur-l'Aulise Église (x11° s.) et Clottre de l'an-<br>cienne abbave (x11° s.). |
| Boupère (Le) Église (xm² et xv² s.).             | Noirmoutier Dolmen submerge de la Table.                                            |
| Curzon Crypte (xr' s.) de l'Église.              | <ul> <li>Dolmen ruiné de l'Herbaudière.</li> </ul>                                  |
| Fontenay-le-Comte Eglise ND. (xv* au xviii* s.). | <ul> <li>Crypte (xr* s.) de l'Église.</li> </ul>                                    |
| Foussais Eglise (xu* et xv* s.).                 | Pouzauges Deux polissoirs.                                                          |
| He d'Yeu Trois dolmens. Menhir.                  | Ruines du château (xmº s.).                                                         |
| Chilean (vuit e)                                 | Vouvent Edise (v. s.)                                                               |

**₹** 

# Charente-Inférieure

## Nom — Situation



ossénant les derniers kilomètres du cours de la Charente, c'est à cette situation que le département, qui occupe la région S.-O., doit son nom. La rivière coule parallèlement à ses limites N.-E et S.-O., le partage en deux parties symétriques et arrose deux des chefslieux d'arrondissement: Saintes et Rochefort. Sa forme est assez capricieuse; mais, si l'on ne tient pas compte de l'arrondissement de Jonzac, qui en occupe l'extrémité S., elle affecte celle d'un losange,

dans la pointe supérieure duquel se trouve le chef-lieu. La Rochelle. Sa superficie le place au vingt-deuxième rang des départements français. La plus grande diagonale, du point où la rivière de Vendée le touche au N. jusqu'à celui où la Dronne le quitte au S., mesure environ 160 kilom.; la petite diagonale mesure 95 kilom. seulement, de la Pointe de la Coubre, à l'O., jusqu'au point où la forêt d'Aulnay quitte le département, à l'E. C'est l'un de nos 24 départements maritimes. Il possède des limites naturelles importantes : au N. les 8 derniers kilom, du cours de la Sèvre Niortaise, une partie du cours de plusieurs canaux du Marais, les derniers kilomètres du cours de la Vendée, puis à nouveau un certain nombre de kilom, de la Sèvre Niortaise, du Vieux Mignon, du canal du Mignon et de la Boutonne; à l'E. quelques kilom, du ruisseau de Véron, 1500 m, environ du cours de la Charente, le canal du Né, une douzaine de kilom, de la rivière du même nom, I kilom, du Trèfle, autant du Lary, 5 du Palais et environ 20 de la Dronne jusqu'à son confluent avec le ruisseau de Goulaure; au S. une partie du cours de deux ruisseaux encadrant les landes de Bussac, 2 kilom, de la Livenne et une partie du cours du Chiron; à FO. enfin, l'estuaire de la Gironde et l'Océan jusqu'à l'anse de l'Aiguillon.

Il est borné au N. par le département de la Vendée, au N.-E. par celui des Deux-Sèvres, à l'E. par celui de la Charente, au S.-E. par celui de la Dordogne, au S.-O. par celui de la Gironde.

Les îles du littoral qui lui sont rattachées sont celles de Ré, d'Aix et d'Oléron.

Il a été formé, en 1790, de l'Aunis au N., de la Saintonge (Basse et Haute Saintonge) au centre et d'une petite partie du Poitou au N.-E.

#### Histoire

Les premières peuplades qui ont habité la région y ont laissé des traces nombreuses de leur passage, aussi bien sur le continent que dans l'île d'Oléron. On compte en effet une trentaine de monuments mégalithiques répartis un peu partout. Citons, dans le jardin public de la Rochelle. le dolmen de la Jarne qui y a été transporté; dans l'arrondissement de Rochefort, les dolmens de la Pierre-Levée et de la Pierre-Fouquerée à Ardillières, les Pierres couvertes de Charras, à St-Laurent-de-la-Prée; dans l'arrondissement de Marennes, les deux dolmens de Baugeay, ceux de Dolus, de St-Augustin, celui du Cambot, à St-Palais-sur-Mer, ceux dits la Cuiller et la Galoche de Gargantua à St-Pierre-d'Oléron et les deux dolmens de Soubise; dans l'arrondissement de Saintes, les mégalithes d'Écurat et les dolmens de St-Bris-des-Bois; dans l'arrondissement de Jonzac, les trois menhirs de Bédenac, un autre dans une lande à Lorignac, l'allée

T. IV. 9. CHARENTE INFÉRIEURE I.

In orth

couverte dite la Pierre Folle à Montguyon, le menhir de la Pierre à Cerclet à St-Maurice-de-Laurençanne, enfin le dolmen de St Palais-de-Négrignac; dans l'arrondissement de St-Jean-d'Angély se voient aussi les Tombes sarrasines de Bords. On trouve aussi dans le département un certain nombre de grottes préhistoriques : celle du Gros Roc au Douhet, celles de Grandjean, de Jussas et de St-Porchaire.

A ces tribus primitives qui vécurent sur ce sol retiré succédérent les Santones, un

des peuples les plus puissants de la Gaule, qui fournit un contingent considérable à Vercingétorix, lors de la lotte finale engagée autour d'Alesia. Après la conquête romaine, le pays fut rangé dans l'Aquitaine IF. Saintes (Mediolanum Santonum) devint une cité importante, comme en témoignent encore aujourd'hui l'arc de Germanicus et les nombreuses ruines qu'elle a conservées de son amphithéâtre, de ses thermes, etc. Un aqueduc y conduisait les caux captées à la source du Roc au Doubel en passant par Fontcouverle. On en voit encore les vestiges dans ces deux localités. De Lépoque romaine datent aussi la Puramide d'Ebéon, fanal ou pile dédiée à Mereure, la Tour de Pire-Longue à St-Romain de Benet qui possède encore un camp. Dœuil. Mornac, St Aigulia de Mainesdu-Four) ont aussi conservé des traces de camp. On a cru reconnaître à Sonnac les ruines de la ville romaine de Sudrona, mais on ne sait où placer le Portus Santomon.

Suivant la tradition, le christianisme y apparut des le premier siècle de l'ère chrétienne, mais plus vraisemblablement au m' Saint Entrope, qui l'évangélisa, en devint le premier évêque

Enclavé entre le bassin de la Loire et celui de la Garonne, le pays des Santons a subi le contre-coup des événements qui ont affecté les populations de ces deux régions. Dès 406 les

Barbares l'envalurent et les Wisigoths le rattachèrent à leur royaume Après la victoire de Clovis à Voullé (507) il passa aux mains des Francs. Au vut s. Dagobert fonda pour son frère Caribert le Duché d'Aquitaine, devenu presque indépendant et que Pépin le Bref ne put conquérir qu'après neuf années de luttes (759-768). Saintes, détruite par les Barbares qui gagnaient l'Espagne, mais qui n'avait pas tardé à se

relever de ses ruines, avait recu dans ses murs la famille du duc Waffre, dont Pépin

MOEZE. - Monument dans le cimetière.

le Bref s'empara. Le vaillant duc d'Aquitaine périt assassiné. En 847 les Normands pillèrent la région et ruinèrent complètement Saintes.

L'Aquitaine, comme toute la France, fut partagée en une infinité de seigneuries, dont les titulaires s'alliaient soit aux comtes de Poitou, soit aux ducs de Guienne. Les luttes de ces petits vassaux remplissent les annales de la féodalité et n'offrent aucun intérêt.

L'origine de la Rochelle est assez obscure; elle n'apparaît qu'au x° s., dans une charte, sous le nom de *Rupella*. Ses premières habitations s'élevèrent sur un petit rocher; la ruine de Châtelaillon, en 1126, en augmenta l'importance, qui ne sit que grandir encore par la suite:

L'île d'Oléron, qui est, après la Corse, l'île la plus importante du littoral français, était connue sous le nom d'Uliarus, l'île de Ré sous celui de Ratis insula. Le duc Eudes d'Aquitaine possédait cette dernière au vin° s., qui appartint ensuite à des seigneurs poitevins. Le divorce d'Éléonore d'Aquitaine, suivi de son mariage avec Henri Plantagenet devenu roi d'Angleterre, fit de ces deux îles des possessions anglaises. Elles firent retour à la couronne de France avec l'Aunis et la Saintonge, par suite de la confiscation des biens de Jean sans Terre, qu'opéra Philippe Auguste (1199). La Rochelle était restée toutefois en la possession de Jean sans Terre qui y débarqua en 1206 et en 1214 pour essayer de reprendre ses États. Louis VIII lui enleva cette place en 1224.

A l'avènement de Louis IX, l'un de ses vassaux les plus puissants, le comte de la Marche, se révolta contre l'autorité royale et fit appel au roi d'Angleterre Henri III, pour le soutenir dans sa résistance. Ce dernier débarqua à Royan et gagna Saintes. Geoffroy de Taillebourg, voulant tirer vengeance du comte de La Marche, persuada à son allié Henri III de se porter sur la rive g. de la Charente. Pendant qu'il opère ce mouvement, les portes de Taillebourg sont ouvertes à Louis IX. Le monarque anglais change alors ses dispositions. Louis IX s'élance sur l'unique pont jeté sur la rivière, suivi de quelques chevaliers. Son ardeur est telle que l'ennemi, qui pouvait combattre avec l'avantage du nombre et de la position, recule, obtient une suspension du combat (1242) et regagne Saintes. Louis IX l'y poursuit. Vaincu devant Saintes, Henri III se retire sur Pons et Saintes capitule. Le comte de la Marche juge alors prudent de se soumettre. Estimant injustes quelques conquêtes de ses aïeux, saint Louis, pour conclure une paix durable avec le roi d'Angleterre, lui rendit le pays au S. de la Charente.

La guerre de Cent Ans eut sa répercussion sur le pays, dont une partie passa sous la domination anglaise. Le traité de Brétigny l'y replaça tout entier (1360). En 1372 la Rochelle fut reprise par Duguesclin, grâce à un subterfuge du maire, qui réussit à éloigner du château la garnison anglaise qui y était renfermée. Depuis cette époque jusqu'au xvıı s. la Rochelle s'étendit et comme cité maritime s'éleva à l'un des premiers rangs. Ses vaisseaux apparaissent dans le Nouveau Monde à peine découvert. Sous le règne de François l', les exactions du comte de Jarnac avec l'accroissement de l'impôt de la gabelle amenèrent une révolte sérieuse dans la ville; il fallut l'intervention du roi en personne pour y mettre fin. A la suite d'une nouvelle tentative, la gabelle fut supprimée contre le payement d'une somme considérable (1568). Pendant les guerres de religion, La Rochelle occupe une place prépondérante. C'est la véritable citadelle du protestantisme. En 1574 s'y réunit le synode des églises réformées de France, que présida Théodore de Bèze et qui s'occupa de la rédaction du Symbole de la Rochelle. Au lendemain du massacre de la Saint-Barthélemy, les protestants s'y réfugient en nombre et se préparent à résister aux catholiques. Ils tiennent pendant plus de six mois contre les troupes de Charles IX qui les assiègent (1572). La paix de la Rochelle, signée l'année suivante, accorde aux Réformés le plein exercice de leur

religion dans un certain nombre de cités. La proclamation de l'édit de Nantes (1598) met un terme définitif aux guerres religieuses qui ne se rallumeront que sous le règne de Louis XIII. Des tentatives de soulèvement se produisent, puis les Rochelais enhardis équipent des corsaires. En 1627 ils s'allient aux Anglais. C'en est trop; Richelieu juge qu'il est temps d'intervenir pour ne pas voir se briser l'unité française. Le siège de la Rochelle est décidé. Le grand ministre avait affaire à des hommes résolus, gouvernés par un maire indomptable, Guiton. La flotte anglaise, qui tenait la mer, était en relations continuelles avec le port et fournissait aux assiégés vivres et munitions. Il fallait à tout prix les priver de toute communication avec le dehors. Dans ce but on isola la ville par une ligne de circonvallation de 12 kilom, et une digue de 4700 pieds dans la mer. Une tempète anéantit presque cette dernière et il fallut recommencer. Ne recevant aucun secours, l'héroïque cité dut capituler le 28 octobre 1628. La famine et les maladies n'avaient laissé debout que 156 hommes. Les fortifications furent rasées. A partir de cette époque, la Rochelle se donne tout entière au commerce qui devient prospère jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes (1685). Cet édit force 5000 de ses habitants à quitter la France. La cession du Canada à l'Angleterre (1765) achève la ruine de ce grand port qui, sous le règne de Louis XIV, avait atteint un haut degré de richesse.

C'est à l'un des ministres du grand roi, à Colbert, qu'est due la fondation du port de Rochefort. Décidée en 1665, elle était une réalité en 1667. Hollandais et Anglais essayèrent aussitôt, mais sans succès, de l'anéantir. Ce nouveau port joua un rôle considérable pendant la guerre de l'indépendance américaine, puis pendant les campagnes entreprises sous la République et sous le premier Empire. Vaincu à Waterloo, Napoléon vient à Rochefort, puis gagne l'île d'Aix, où il séjourne du 7 au 15 juillet 1815. Les Anglais le font monter à bord du Bellérophon qui le conduit à Ste-Hélène. C'est dans la rade d'Aix que six années auparavant, dans la nuit du 11 au 12 avril 1809, une escadre française comprenant 11 vaisseaux et 4 frégates avait été anéantie par l'amiral anglais Gambier.

Aucun événement particulier n'est à signaler depuis, si ce n'est l'épisode dit des quatre sergents de la Rochelle: quatre sous-officiers du 45° de ligne, convaincus d'avoir fait partie d'une association secrète, furent condamnés à mort par la cour d'assises de Paris et exécutés le 21 septembre 1822.

Signalons enfin le réveil industriel de la Rochelle, qui voit s'élever des usines importantes autour du nouveau bassin de la Pallice, ouvert en 1890 à la navigation. De même le nouveau programme de constructions navales donne à Rochefort un regain d'activité.

# Géologie - Topographie

Dans le département de la Charente-Inférieure, les limites des formations géologiques ont la même direction que celle du cours de la Charente et des grandes îles du large. Ré et Oléron : elles sont orientées du S.-E. au N.-O. Une ligne tracée de Châteauneuf-sur-Charente vers la rade des Basques, laisse sur sa droite les terrains jurassiques et sur sa gauche les terrains crétacés. Ce sont les deux seules formations entre lesquelles se partage la surface du département. Des terres alluviales, formant la partie méridionale du marais poitevin se juxtaposent au N. des terrains jurassiques qui, à leur frontière orientale, portent des massifs boisés. A gauche de cette ligne, le terrain crétacé apparaît à la pointe de l'Aiguille-de-Fouras et à l'île d'Aix, au N. de l'embouchure de la Charente; à la pointe de Piédemont et à l'île Madame, au S. de cette même embouchure;

à la pointe de Mus de Loup, à g. de l'embouchure de la Seudre; aux pointes et aux conches de la côte entre St-Palais et Royan, enfin.

L'île de Ré reproduit les traits géologiques de la côte d'Aunis, dont elle est le prolongement et à laquelle elle est rattachée par des bancs sous-marins. L'île d'Oléron est formée d'un noyau crétacé et jurassique, qu'un bourrelet de dunes sablonneuses protège sur la côte O. Toutes deux ont des dépôts vaseux sur la côte opposée que les courants amènent.

Sans la fixation des dunes par des plantations de pins et quelques travaux d'endiguement, les îles auraient peu à peu disparu sous l'effort répété des flots de la mer.

Au point de vue topographique, la Charente-Inférieure se compose de collines peu élevées, de marais, de plaines et de dunes. Le point culminant, 172 m., se trouve au S. de la forêt d'Aulnay, dans la partie N.-E. du département; dans la partie S.-E. on trouve une cote de 162 m. entre le Palais et le Lary, au N.-N.-E. de Montguyon, 111 m. à Archiac et 108 m. au S.-E. de Pons; plus au N., à Burie, on trouve 104 m. A partir de la lisière orientale, les hauteurs s'abaissent d'une façon très rapide vers le S.-O.

On peut diviser la Charente-Inférieure en plusieurs régions naturelles distinctes. Le Marais, qui comprend environ 70 000 hectares, se subdivise lui-même en marais mouillés qui comprennent les cantons de Marans, de Courçon et la partie N. de celui de Rochefort; en marais gats qui couvrent ceux de St-Agnan et de Marennes; en marais salants situés dans le canton d'Ars-en-Ré, dans la partie orientale des cantons de St-Pierre et du Château (île d'Oléron). Le Marais reparaît en outre au S.-O. du canton de Mirambeau. entre la rive d. de la Gironde et les collines qui la dominent depuis St-Bonnet jusqu'au delà de St-Thomas de Couac. Les Dunes, en dehors de celles des îles de Ré et d'Oléron dont nous avons déjà parlé, comprennent la presqu'île rectangulaire d'Arvert, entre la Seudre et la Gironde. Avant leur fixation, ces dunes ensevelissaient les villages, si bien que l'on disait : « Les montagnes marchent en Arvert. » Leur surface totale atteint 55 000 hectares. On donne le nom de Pays-Bas à une plaine ondulée de terres argileuses qui se poursuit dans le département voisin de la Charente; son altitude moyenne est de 20 m. et sa surface de 6000 hectares dans le département. Elle recouvre les cantons de Burie, de St-Hilaire et de Matha. On donne le nom de Champagne à une région de craie tendre qui n'occupe, dans la Charente, que le canton d'Archiac, région jadis plantée de vignes et fournissant les meilleures eaux-devie de France; elle est aujourd'hui en partie livrée à la culture. Enfin la Lande ou Double, qui ne comprend que des brandes, des landes de bruyères avec des bois de pins et des vallons marécageux, s'étend sur les quatre cantons S. de l'arrondissement de Jonzac; sa surface est d'environ 55 000 hectares.

# Hydrographie

LITTORAL. Il commence, dans l'anse de l'Aiguillon, à l'embouchure de la Sèvre Niortaise, dans laquelle débouche, à 5 kilom, en amont, le Canal maritime de Marans à la mer. L'anse circulaire de l'Aiguillon, dont l'étendue diminue annuellement par suite de l'apport continu de vases et d'herbes, n'a plus que 5 kilom. 200 m. d'ouverture, de la Pointe de l'Aiguillon à la Pointe St-Clément. En avant des digues de protection s'étendent des terres basses et marécageuses; en arrière, le canal d'Andilly et le canal de Villedoux, qui servent à l'évacuation des eaux du Marais, s'éclusent d'une part à leur pied et de l'autre au canal de Marans à la Rochelle. De la Pointe St-Clément à la Pointe St-Marc, qui ferme au N. le bassin de la Pallice, la côte, dont l'altitude varie de 10 à 16 m. et qui est bordée de roches découvrant à marée basse, se dirige, sinueuse, du N.-E au S.-O., vers la Pointe de Sablanceaux, au S.-E. de l'île de Ré. A quelques centaines de mètres sont bâtis les villages d'Esnandes, qui possède une église fortifiée et de

LA ROCHELLE Tour or a l'anterne

Marsilly, dans lesquels se concentre la culture des moules. Le frai est recueilli dans des bouchots, grands angles fermés par des pieux et clayonnés, dont le sommet, tourné vers la mer, possède une petite ouverture que l'on ferme à l'aide de filets ou d'autres engins, pour retenir le poisson qui s'y est engagé. Plus bas se trouvent Nieul-sur-Mer, en communication avec la mer par un petit estuaire que protège la Pointe du Plomb et l'Houmeau; ces deux derniers villages ont des huitrières importantes.

Au S. de la Pointe St-Marc s'étend la rade de la Pallice, où le mouillage varie de 10 à 20 m, et qui est protégée au large par trois grands brise-lames naturels : au S. et au S.-O. l'île d'Oléron, à l'O. l'île de Ré et au N. le seuil connu sous le nom de Peu Breton, qui s'étend entre le fort de la Prée (île de Ré) et l'embouchure de la Sèvre. Sur cette rade s'ouvre le nouveau bassin de La Pallice qui comprend : un avant-port de 12 hectares 500 de surface, creusé à 5 m. au-dessous du niveau des plus basses mers, limité par deux jetées laissant entre leurs extrémités une passe de 90 m. de largeur: — un bassin, en communication avec l'avant-port par une écluse longue de 255 m. et large de 22 m., dont la superficie est de 11 hect. 500 avec une longueur de quais utilisable de 1600 m.: — deux formes de radoub, dont 1 de 180 m. de longueur. L'outillage comprend en outre une grue fixe de la force de 10 000 chevaux, des grues à vapeur, une bigue à mâter de 50 T., des hangars et magasins. Les voies ferrées, sillonnant les quais et desservant les établissements industriels des alentours, sont reliées à la gare de la Rochelle par une ligne qui contourne cette ville. Un tramway relie aussi les deux gares terminus en traversant la Rochelle.

Le vieux Port de la Rochelle est situé au fond d'une anse, entre la Pointe de Chef de Baie au N. et la Pointe des Minimes au S., longue de 2500 m. et large de 1500 m. Le mouillage extérieur offre une profondeur de 9 m. aux basses mers. On pénètre dans la rade, soit par le Pertuis d'Antioche, soit par le Pertuis Breton. La digue, construite par Richelieu en 1628, ferme l'anse de la Rochelle; une coupure de 120 m. de largeur ouvre l'accès aux navires. Le port comprend : un chenal de 2500 m. de longueur entre deux jetées; — un port d'échouage de 25 m. d'ouverture, d'une superficie de 5 hectares 29, avec une longueur de quais de 752 m. Ce port d'échouage est le port de pêche de la Rochelle, où plus de 700 bateaux viennent régulièrement vendre leur poisson. Rien de plus curieux que la forêt de mâts représentée par la flotte au complet à l'intérieur de ce havre. Le port comprend encore deux bassins à flot, l'un intérieur, où viennent mouiller les goélettes de Terre-Neuve et d'Islande; l'autre, extérieur, communiquant avec le chenal à l'avant-port par des portes d'ebbe, tandis que le premier communique avec le havre d'échouage; — un chantier de construction d'où sortent des navires de pêche; — un bassin de 100 m. de long sur 25 de large où aboutit le canal de Marans.

De la Pointe des Minimes jusqu'à la Pointe du Chapus (51 kilom. 700 en ligne droite), la côte, toujours basse, se dirige au S. en décrivant une courbe légèrement concave. Elle comprend des pointes escortées de roches qui découvrent ou de plateaux rocheux séparant des plages de sable. La plus rapprochée de la Rochelle est celle d'Angoulins, dont la petite presqu'île renferme quelques marais salants; au-dessous, de l'autre côté de la Pointe du Chay, se trouve la belle plage de Châtelaillon qui borde un long boulevard totalement dépourvu d'ombre. Cette promenade, soutenue par une digue basse en pierre, est jalonnée de chalets neufs; au centre se trouve un casino, non loin duquel quelques pins étiques agonisent sur un monticule de sable. Au delà de la Pointe de Chitelaillon se développe l'anse de Fouras, boueuse, qui s'achève à la Pointe de l'Aiguille, terminus du petit embranchement de St-Laurent-de-la-Prée. Fouras est plutôt une villégiature qu'une station de bains, le sable lui faisant presque complètement défaut: mais c'est une villégiature charmante avec le parc de chênes verts de son casino aux allées sinueuses et impénétrables aux rayons du soleil, ses boulevards ombreux, ses chalets enfouis sous les bois de chênes verts, édifiés sur une falaise à pic au-dessus de la mer, ses terrasses plantées de tamaris, son vieux Château, son joli bois de la Garenne où l'on a établi un sanatorium. Du sommet de la Tour du Château on découvre un vaste panorama : à dr. le Fort d'Enette, plus loin l'île d'Aix en hémicycle, le Fort Boyard qui de loin ressemble à une nef élevée: en face, l'île d'Oléron dont toute la silhouette se dessine à l'horizon; à g. l'île Madame avec son fort, l'embouchure de la Charente et les collines qui en accompagnent la rive g. Des écueils précèdent la pointe qui ferme au S. l'embonchure de la profonde rivière. En la remontant, à 15 kilom, en amont, s'élève, à l'intérieur d'une boucle qu'elle forme, la ville de Rochefort, qui y possède sur la rive dr. un port militaire et un port de commerce. Outre diverses fosses et cales de construction, le premier comprend deux bassins de radoub, des forges, des ateliers de construction de machines, de chaudronnerie et de tôlerie, de menuiserie, de tonnellerie, des scieries, des magasins de mâture, des magasins généraux et particuliers, des ateliers de sculpture, une Salle des Modèles, une salle d'Armes, une École de navigation et de maistrance. Il renferme en outre dans son périmètre : l'Hôtel de la Préfecture maritime, les bureaux de la Majorité, du Commissariat des constructions navales, des Travaux hydrauliques de l'artillerie, des Mouvements du Port. Le port de commerce, qui lui fait suite, comprend une entrée particulière donnant accès à deux bassins à flot et le port de la Cabane carrée avec 1 bassin à flot. Plus en amont encore est le petit port de commerce de Tonnay-Charente, également sur la rive dr. de la Charente, que franchit un pont suspendu élevé de 18 m. au-dessus du fleuve.

Sur la côte vaseuse et dentelée qui s'étend de la Charente à la Pointe du Chapus, débouche le Havre de Brouage, dans lequel tombent le Canal de Broue et le Canal de Mérignac: en arrière se développe une vaste étendue de marais salants, sillonnés de canaux, au-dessus desquels émergent quelques îlots. C'est dans ce milieu insalubre que se trouve Brouage dont les vieux remparts, entourant une ville abandonnée, s'apergoivent de loin. Plus près de la Pointe du Chapus, que précède le vieux fort isolé et abandonné du même nom, et à dr., sont les marais salants du Châtain qui se terminent à la Pointe des Chardons. Le hameau du Chapus est au fond d'un petit havre. Il gagne en importance depuis le prolongement de la ligne de Marennes jusqu'à la Pointe, où se trouve l'embarcadère pour St-Trojan et le Château d'Oléron, dans l'île d'Oléron. De la Pointe du Chapus jusqu'à la Pointe d'Arvert, la côte forme un angle rentrant dont le sommet coıncide avec l'embouchure de la Seudre. Cet angle est fermé au large par l'extrémité de la côte orientale de l'île d'Oléron. Entre cette dernière et la Pointe d'Arvert, s'ouvre le Pertuis de Maumusson, si tristement célèbre. Sur le littoral, du côté de Marennes, les champs de culture alternent avec les vignes et se poursuivent le long de la Scudre par des marais salants. De l'autre côté de l'estuaire, qu'un chenal réunit à Marennes sur la rive g., autour de la Tremblade, il n'en va pas de même: les parcs à huîtres bordent le petit fleuve; les toitures rouges des cabanes de parqueurs se détachent sur le fond vert des talus séparant les «claires» où s'engraisse le précieux mollusque. Au mois de septembre le travail commence et rien de pittoresque comme les allées et venues des Trembladaises brunes, circulant en costume spécial au milieu des parcs qui s'arrêtent à la Pointe de Mus de Loup. De cette pointe jusqu'à celle d'Arvert, la grève sablonneuse est accompagnée d'une terrasse, que continuent en arrière des bois de pins sous lesquels sont enfouis les chalets de Ronce-les-Bains et du Galon d'Or, presque une thébaïde. La côte d'Arvert, qui forme pour ainsi dire le prolongement de la côte occidentale de l'île d'Oléron, s'étend du N. au S. presque en ligne droite, sur une longueur de 11 kilom., jusqu'à la Pointe de la Coubre. Elle est constituée par des dunes que recouvre la forêt domaniale de la Coubre (5986 hectares). La hauteur est de 19 m.; elle atteint 26 m. à la base du Phare de la Coubre: à l'intérieur de la forêt on trouve un sommet atteignant 62 m. à la Tour du Gardour. Un tramway forestier, à traction de cheval, part du Galon d'Or, traverse la forêt de la Coubre du N. au S. sous un véritable dôme de verdure, longe le canal du Barrachois, presque toujours à sec, et se rapproche de la côte, qu'il longe dans une direction perpendiculaire à la première. Il gagne ainsi l'extrémité du Marais de Bréjat, où l'on cultive le houblon et la plage étendue des Mathes, bordée de quelques chalets, puis, rentrant sous bois, il arrive à son terminus de la tirande Côte, en face le terminus du tramway électrique de Royan, après un parcours de 52 kilom. 600.

De la pointe de la Coubre à la pointe qui porte le fort du Chay. à Royan, la côte, sinueuse, se dirige au S.-O. Les bois de pins l'accompagnent, sauf à l'interruption du marais de Bréjat où elle est nue. Ils se terminent à la Grande Côte. A partir de ce point, ce n'est qu'une succession de conches charmantes, au sable fin et résistant, entrecoupées de pointes calcaires formant falaises. Ce sont : la Plage du Bureau St-Palais, en hémicycle, avec des petites criques retirées et bien ombragées, la conche de Vaux-Nauzan, encadrée dans des bois, les petites Baies de Conseil, de St-Sordelin et de Gilet, la splendide conche de Pontaillac entourée de riches villos avec parcs et jardins, les petites Conches du Pigeonnier, du Chay, cette dernière séparée

de la Conche de Foncillon par le petit Fort du Chay. Une jetee debarcadere, decriere laquelle s'abritent les bateaux de péche et les vapeurs qui font le service de la Gieonde. separe Foncillon de la Grande Conche, derrière laquelle s'etend un beau pare qui se termine a la Pointe de Valberes. Toutes les plages que nous venous de nommer ravonnent autour de Royan, la station de bains de mer la plus intéressante et la plus fréquentée du littoral de l'Océan. Il faut encore y ajouter la plage de St-Georges-de-Didonne, egalement de sable fin et comprise entre la Pointe de Vallières et la Pointe de Susac, que couronne un fortin. En arrière, un bois de pins accompagne la côte. A Royan se termine, sur la rive de . l'embouchure de la Guonde, qui s'achève sur la rive g. à la Pointe de Grave, a une distance de 5 kilom. de la première. Au large, a 11 kilom: du Fort du Chay, se trouve l'ilot rocheux de Cordonan, qui occupe le centre d'un plateau sous-mario, de chaque côté duquel se trouve une passe : à dr. la Posse du Nord li g. la Passe de Grace. Sur cet flot s'élève une tour de 70 m. de hauteur portant le phare. La rive di seule de la Gironde appartient au departement de la Charente-Inferieure jusqu'a l'etier du Moulin des Portes de Vitrezay.

Au large de l'Ocean Atlantique, entre les côtes vendéennes au N. le littorat que nous venons de decrire à l'E. et l'embouchure de la Gironde au S., s'etendent les deux grandes îles de Ré et d'Oléron. Entre la côte vendéenne et l'île de Ré se tronve le Pertuis Breton, dont l'ouverture occidentale coîncide avec la Fosse de Chevarache. Entre 11le de Ré et l'île d'Oléron se trouve le Pertuis C.Intioche.

L'île de Ré, longue de 25 kilom., d'une largeur n'excedant pas 7 kilom. coupée presque en deux parlies, puisque l'istlime du Martray, qui les unit, n'a que 70 m. de large, est une terre plate et basse, dont le point

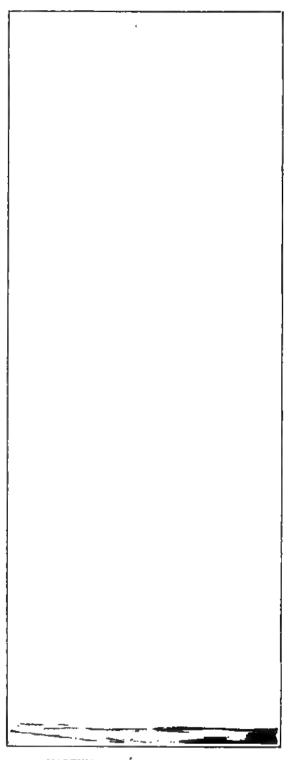

MARENNES. -- Église, Clocher, côlé S.O.
GUARENTE-INIÉRIEURE IL

culminant n'alteint pas 20 m. La côte S.-O., exposée à la fureur de l'océan, toute bordée de roches, se nomme la Côte Sauvage, celle N.-E., située vis-à-vis du continent, forme deux golfes : le Fier d'Ars et la Fosse de Loux, tous deux entoures de marais salants et de parcs a huitres Au fond du premier est le petit port d'Ars-en-Ré : à la pointe S. du second, au fond de

la rade de St-Martin, est le port de St-Martin-de-Ré. qui est aussi un poste de torpilleurs. Il s'occupe de pêche et fait le cabotage. Un petit havre au fond duquel est le pent port de La Flotte. lui fait suite, enfin a l'extremite meridionale de l'île, se fronte l'anse de Sablanceaux avec son estacade a la Pointe, où s'amorre le bateau à vapeur qui fait le service quotidien entre l'île et la Pallicela-Rochelle. Toute cette partie est plantée en vignes et produit le meilleur vin blanc de l'île. En outre, les Rhétais, plus agriculteurs que marins, s'occupent de priments en legumes. On trouve sur les côtes de fort belles plages tatons les Plages de la Conarde et du Bois (Gros Jane, Pas des Bornfs, la Sante) sur la côte Sauvage et les Plages de St-Clément-des-Baleines et des Portes à d. et a g. du Phare des Baleines,

l ils d'Oléron, qui mesure de la Pointe de Chassicon a la Pointe de Maumusson plus de 50 kilonia n'excede pas 11 kilonia dans sa plus grande largeur, par le travers de la Pointe des Sanmonards. Sa hauteur maximum, 52 m - se trouve au Belvedère des Dunes de St-Trojan. Elle est orientée de S.-E. à N.-O. presque parallèlement à celle de Ré. Plus vaste et moins nue que cette dermère, elle a de fort beaux bois de pais dans les dunes de St-Teojan à la pointe S., dans celles du Domino au N.O et dans celles des Saumonards au N.-E. Elle est cultivée et plantée surtout en vignes : elle possède des marais salants, des huitmères et des viviers-pares. Comme sa voisine, elle presente à l'Océan une côte sauvage bordée de roches et d'écueils, sans cesse battue par les flots, Ses côtes N. sont bordees de rochers plats sur lesquels on recueille une grande quantite de varech. Ses ports sont : à la

SAINT JEAN D'ANGÉLY — Puits sur la Place du Priori,

pointe N., St-Denis, creusé dans le roc. à g. et à d. duquel se trouvent des plages de sable; plus bas est Boyardville, avec une belle plage au S. A la pointe S.-E. se trouve la ville fortifice du Château d'Oléron, en relation avec la Rochelle et le Chapus et qui possède un avant-port et un bassin à flot; au-dessous est St-Troyan, egalement en relation avec le Chapus, petite plage bainéaire qui prospère, grâce à sa forêt de pins magnifiques. On y a étable un sanatorium. Sur la côte opposée se trouvent les deux superbes plages de la Giraudière et du Vert-Bois. A l'intérieur et au centre est le gros bourg de St-Pierre-d'Oléron

Cinvé et sep par Cirior

SAINT JEAN-D'ANGÉLY. — Porte de l'Horloge.

GIRONDE MARITIME. Sur une quarantaine de kilom, la rive d. de l'estuaire de la Gironde sert de limite au département, depuis les Portes de Vitrezay. Cet estuaire est embarrassé dans son milieu par le Banc de Goulée, les Bancs de Talmont et celui des Marguerites. Aux portes de Vitrezay, sa largeur, qui dépasse 5 kilom., va en augmentant ; elle atteint 10 kilom. 600 en face de Mortagne-sur-Gironde, puis va en diminuant jusqu'à 4 kil. 700 à la Pointe de Vallières. Les eaux jaunâtres de la Gironde s'écoulent le long des terres basses du Marais, territoire gagné jadis sur le fleuve et qui forme une longue pointe triangulaire aboutissant à Mortagne-le-Port. En arrière sont des collines dont le point culminant se dresse à 65 m. au N.-O. de Saint-Fort. A 6 kilom, en aval de Mortagne-le-Port, débouche le seul ruisseau un peu important de la rive d. de la Gironde, le Chauvignac. A 5 kilom, en amont, on rencontre le petit port de Talmont, qui possède une étroite plage de sable. Au N. s'étend un marais qui gagne la Pointe de Meschers, dont la falaise élevée de 22 m. est percée de grottes artificielles. Meschers, port de pêche, possède une plage de sable, la conche des Nonnes, qu'encadrent des rochers. Jusqu'à la Pointe de Susac, la rive d. se dentelle et s'exhausse jusqu'à 55 m.; puis, au delà, jusqu'à St-Georges-de-Didonne, s'abaisse. La dune de sable qui l'accompagne est recouverte de pins, auxquels se mélangent d'autres essences. A Royan, se termine sur cette rive la Gironde maritime.

HYDROGRAPHIE FLUVIALE. Toutes les eaux du département gagnent l'Océan Atlantique par la Sèvre Niortaise, la Charente, la Seudre, la Gironde, et aussi par quelques ruisseaux côtiers et des canaux de desséchement.

La Sèvre Niortaise a déjà traversé le département des Deux-Sèvres où elle prend naissance et celui de la Vendée, quand elle touche celui de la Charente-Inférieure. Elle ne lui appartient d'abord que par sa rive g., pendant une vingtaine de kilomètres, l'isolant du département de la Vendée. A partir de son confluent (rive d.) avec la rivière de Vendée, elle lui abandonne ses deux rives, arrose Marans, où commence la navigation maritime, longue de 19 kilom., coule, profonde, en décrivant des sinuosités nombreuses à travers le Marais poitevin, séparant pendant ses 5 derniers kilom., avant de se perdre dans l'Ause de l'Aiguillon, les deux départements de la Vendée et de la Charente-Inférieure. Son cours dans ce dernier est de 50 kilom. environ. Avant la Vendée, la Sèvre reçoit (rive g.) le Mignon, en très grande partie canalisé. La Sèvre Niortaise reçoit (rive d.) le Canal des cinq Abbés, le Canal du Marais sauvage, le Canal de Vix, le Canal de Marans à la mer, le Canal de la Banche et le Canal de la Brune.

Dans l'Anse de l'Aiguillon débouchent encore, au-dessous de la Sèvre, le Canal d'Andilly, qui recueille les eaux de la Curée et le Canal de Villedoux.

La Charente pénètre dans le département par 6 m. d'altitude, après avoir parcouru ceux de la Haute-Vienne, de la Vienne et de la Charente. Elle commence à lui appartenir, pendant 1 kilom., par sa rive g. seulement, au confluent du Né canalisé; puis, en décrivant de nombreux méandres, elle lui confle ses deux rives. Elle traverse Saintes, arrose Taillebourg, Saint-Savinien, puis tournant à l'O, passe sous le pont suspendu de Tonnay-Charente, petit port où son cours devient maritime, borde le port militaire de Rochefort, passe sous le pont à transbordeur de Martrou et débouche dans le Pertuis d'Antioche, entre la Pointe de l'Aiguille à d. et l'île Madame au S., après un parcours d'environ 98 kil, dans le département. Son estuaire, qui commence au port des Barques, mesure près de 4 kilom, dans sa plus grande largeur, entre les rochers des Palles au N.-O, de l'île Madame et la Pointe de l'Aiguille.

Les affluents de la Charente sont, en dehors du département: (rive d.) la Sonnoire, qui n'a que quelques kilom. de son cours dans la Charente-Inférieure; — (rive d.) l'Antenne, qui passe à Matha, s'augmente (rive g.) du Briou et a son cours inférieur en Charente; — dans le département, (rive g.) le Né, qui par deux fois, sert de limite commune aux deux départements de la Charente-Inférieure et de la Charente: — (rive d.) le Coran; la Roche; — (rive g.), la Seugne ou Sévigne, qui sort de terre au N. de Montlieu, se grossit (rive g.) de la Laurençanne, (rive d.), de la Pimparade et du Pharaon, passe à Jonzac, absorbe (rive g.) le Tande, puis (rive d.) le Trêfe, d'origine charentaise, dans lequel tombent (rive g.) le Tâtre, qui traverse l'étang de Saint-Maigrin et (rive d.) le Nablot et la Fosse; la Seugne se divise ensuite en plusieurs bras et arrose la pittoresque ville de Pons: puis, après un cours de 80 kilom., finit dans la Charente; — (rive d.) le Bramerit; — (rive d.) la Boutonne, fraîche rivière qui, née à Chef-Boutonne, dans les Deux-Sèvres, où elle possède 55 kilom., se divise dès son entrée en Charente-Inférieure en une infinité

de petits bras découpant des îlots et des îles, dont le nombre augmente en approchant de St-Jean-d'Angély; mais, avant d'y parvenir, elle s'augmente (rive g.) du ruisseau de la Brédoire qui traverse Aulnay, puis de celui de Pré Saudrenne; (rive d.) de la Sainte-Julienne; — (rive g.) de la Nie. A partir de St-Jean-d'Angély qu'elle arrose et où elle est parvenue, venant du N.-E.. elle tourne à l'O. et devient navigable; sa vallée s'élargit; la Boutonne traverse une région marécageuse en amont et en aval de Tonnay-Boutonne qu'elle arrose et où un nouveau coude lui fait rejoindre au S.-O. la Charente, après un cours de 60 kilom, environ dans le département; — (rive g.) l'Arnoult, ruisseau de Pont-Labbé qui finit canalisé et lui parvient par le Canal de la Charente à la Seudre, entre Rochefort et Tonnay-Charente; — (rive d.) la Devise accrue de la Gère qui passe à Surgères et alimente le Canal de Charras, dans lequel se déversent d'autres canaux de desséchement (Canal de Ciré, Canal de Muron).

La Seudre, qui débute sous la forme d'un tout petit ruisseau et se termine par un estuaire large mais embarrassé de vases, est un fleuve côtier qui coule parallèlement à la Gironde. Son cours est d'environ 70 kilom. Elle naît au S.-O. de Saint-Genis et parvient après des détours jusqu'à Virollet où, un peu en amont, elle disparaît sous terre, mais, l'été seulement, sur un espace de 2 kilom. A Saujon, la rivière est encore insignifiante, mais à l'écluse de Ribérou, où se termine la navigation maritime, elle va en s'élargissant. Elle n'est agréable à regarder qu'à marée haute. Elle alimente les parcs à huîtres de la Tremblade, dont elle n'est éloignée que de 1500 m., et de Marennes qui se trouve en face, sur la rive d. mais à près de 5500 m., puis débouche en face de St-Trojan (dans l'île d'Oléron). Ses tributaires sont d'infimes ruisseaux en amont de Saujon, comme en aval; mais, de ce côté, les ruisseaux se creusent vers l'embouchure un chenal, où le flux dépose des vases.

A la Gironde, qui borde par sa rive d. pendant 40 kilom. le département, se rendent, par l'intermédiaire de l'Isle, affluent de la Dordogne : (rive d.) la charmante Dronne, dont la rive d. seule lui appartient pendant 16 kilom. et qui recueille la Mozenne et le ruisseau de Goulaure; (rive d.) le Lary, venu de Charente, qui coule entre Montlieu à d. et Montguyon à g. et s'augmente (rive g.) du Palais où tombe (rive d.) le Mouzon; (rive d.) la Say, qui nait à l'O. de Montlieu, traverse les landes de Bussac et se grossit (rive g.) du Medon. Au S.-O. de l'arrondissement de Jonzac, la Livenne qui naît au S.-E. de Montendre, s'augmente (rive d.) du Gablezac et de la Taillée ou Guirande. Tous ces petits cours d'eau n'ont que quelques kilom, dans le département et se rendent à la Gironde par le Canal de St-Georges qui écoule les caux du Marais La Vergne. Enfin vont directement à la Gironde: la rivière de St-Bonnet, qui a sa source au pied de la hauteur qui porte Mirambeau; plusieurs étiers, déversoirs du marais qui en accompagne la rive d.; le Taillou ou ruisseau de St-Dizant-du-Guâ; la Fontdevine, qui finit à Mortagne-le-Port; le Juliat ou Uzet, qui s'achève à St-Scurin-d'Uzet; le Chauvignac, qui sort d'un gouffre et débouche aux Monards.

MARAIS. ÉTANGS. En dehors des marais bordant la rive d. de la Gironde en amont de Pont-Maubert et en amont de Meschers, de ceux que traverse la Boutonne, du marais Bréjat, on ne trouve dans le département que des marais desséchés. Leur surface est de 60 000 hectares: des syndicats les administrent et poursuivent activement la mise à sec des parties encore inondées. Les marais de Nuaillé et d'Anais écoulent leurs eaux vers l'Océan par le grand canal d'Andilly. L'asséchement des marais de St-Sornin. de St-Thomas-de-Conac et de St-Dizant-du-Gua est actuellement à l'étude. Les étangs sont de peu d'importance; à peine peut-on citer celui de St-Maigrin, dans l'arrondissement de Jonzac.

Sources minérales. Le département en possède un certain nombre ne faisant pas l'objet d'exploitation régulière; la plupart même sont inutilisées. La source de la Rouillasse, près Soubise, donne une eau à la fois sulfureuse et ferrugineuse, d'une température de 18°. Elle est consommée sur place (2000 litres vendus en 1882). Des eaux analogues se trouvent à Pons (sources du Joli-Sable). Il y a des sources sulfureuses à Vinade; ferrugineuses à Archingeay, Bussac, Chepniers, Montendre.

Citons de plus la fontaine pétrifiante de Vénérand et le puits artésien de l'hôpital de la Marine à Rochefort, d'une profondeur de 856 m.

CANAUX. Canal de la Charente à la Seudre. Il est établi dans l'ancien Canal de Brouage; sa longueur est de 26 kilom.. y compris la branche de Brouage. Il dessert les carrières établies sur ses

rives; c'est aussi un canal de desséchement et d'irrigation. De plus, des torpilleurs et des bâtiments de marine militaire l'utilisent souvent.

Canal de Charras. Quoique classé comme navigable, il ne sert pas à la navigation. C'est un simple canal de desséchement et d'irrigation, d'une longueur de 20 kilom. Le Canal de Marans à la Rochelle est un canal de navigation intérieure : sa longueur est de 24 kilom. Son trafic, peu important, augmentera peut-être lorsqu'il sera indépendant du canal d'Andilly.

## Climat

Le voisinage de l'Océan, la faible altitude du sol et sa perméabilité valent à ce département un climat tempéré. On le classe d'ailleurs dans le nombre de ceux que régit le climat girondin. Malgré les travaux accomplis pour combattre l'insalubrité de certaines régions basses et marécageuses, insalubrité en partie rachetée par les vents du large, il reste encore beaucoup à faire. La température est assez variable. C'est dans la partie orientale, la plus élevée, que l'écart entre les points extrêmes est le plus considérable. Celle de la Rochelle, légèrement inférieure à celle de Bordeaux, est dépassée par celle de Royan et du littoral girondin, plus élevée encore dans l'île de Ré. La hauteur moyenne annuelle des pluies va en croissant du N.-O. du département vers le S.-E. Elle varie de 0 m. 660 à 0 m. 900. Les vents dominants sont ceux du S.-O. Ceux du N.-O. amènent souvent des tempêtes. Le nombre moyen de jours de pluie est de 140 environ.

Ajoutons qu'un certain nombre de stations pluviométriques sont installées sur divers points du département.

## Divisions administratives

ÉTENDUE: 682.568 hectares (cadastre). Population (1901): 446.294 habitants.

|                          |                                | Arron       | dissement | .s ( | anton | s C     | ommunes |
|--------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|------|-------|---------|---------|
| Préfecture : La Rochelle |                                |             | 1         |      | 7     |         | 55      |
| Sous-<br>Práfactures     | Jonzac                         |             | 1         |      | 7     |         | 120     |
|                          | Marennes                       |             | 1         |      | 6     |         | 34      |
|                          | Rochefort                      |             | 1         |      | 5     |         | 41      |
|                          | Saint-Jean-d'Angély            |             | 1         |      | 7     |         | 120     |
|                          | Saint-Jean-d'Angély<br>Saintes |             | 1         |      | 8     |         | 110     |
|                          | Total                          | l. <b>.</b> | 6 To      | otal | 40    | Total . | 480     |

#### LISTE DES CANTONS

| La Rochelle      | Ars-en-Ré. Courçon, La Jarrie, Marans, La Rochelle E., la Rochelle O., St-Martin-de-Ré.     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jonzac           | Archiac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu, Saint-Genis.                    |
| Marennes         | Le Château-d'Oléron, Marennes, Royan, Saint-Agnant, Saint-Pierre-d'Oléron, la Tremblade.    |
| Rochefort        | Aigrefeuille, Rochefort N., Rochefort S., Surgères. Tonnay-Charente.                        |
| St-Jean-d'Angély | Aulnay, Loulay, Matha, Saint-Hilaire, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Savinien, Tonnay-Boutonne. |
| Saintes          | Burie, Cozes, Gémozac, Pons, Saintes N., Saintes S., Saint-Porchaire,                       |

CULTES. Culte catholique. Évéché: La Rochelle, érigé en 1618, comme suffragant de Bordeaux, pour remplacer celui de Maillezais: on y ajouta le pays d'Aunis et l'île de Ré, détachés du diocèse de Saintes. Supprimé en 1790, il fut rétabli en 1802. Il compte 46 cures, 526 succursales et 49 vicariats rétribués. Il possède un très petit nombre de communautés religieuses d'hommes s'occupant surtout d'enseignement. Les communautés de femmes sont nombreuses; plusieurs ont leur maison-mère dans le département. Elles s'occupent d'enseignement, d'œuvres charitables ou sont vouées à la vie contemplative. La Rochelle possède un séminaire diocésain. Les principaux pèlerinages sont ceux de N.-D. des Sept Douleurs à Jaugou, Ste-Radegonde à Courant,

Saujon.

St-Eutrope à Saintes, N.-D. de Corme-Écluse, près de Saujon, N.-D. de Pitié à Croix-Gente, près Montendre et à Taugon-la-Ronde, N.-D. de Recouvrance à Pons, N.-D. du roi des Marins à Saint-Seurin-d'Uzet, de St-Sauveur à Ste-Marie-de-Ré et N.-D. des Martyrs à l'île d'Aix.

Culte protestant. On compte un peu plus de 18000 protestants rattachés à diverses confessions. Le département possède cinq consistoires : celui de La Rochelle, qui ressortit à la 4 circonscription synodale et ceux de Marennes, Pons, Royan et la Tremblade, qui ressortissent à la 6. En dehors de ces consistoires du culte réformé, Matha possède une église évangélique libre. Enfin la mission populaire Mac-All possède des Salles à Rochefort et à la Rochelle.

Culte israélite. Les adhérents à ce culte atteignent le chiffre de 400 à peine.

ARMÉE. Ce département ressortit à la 18° région militaire qui comprend 5 départements et 8 subdivisions de région, dont 2, celles de Saintes et La Rochelle lui appartiennent. Les troupes qui en dépendent font partie du 18° corps d'armée, dont le chef-lieu est Bordeaux. La garnison de la Rochelle comprend 1 régiment d'infanterie et 1 détachement de bataillon d'artillerie à pied; celle de Saintes 1 régiment d'infanterie; celle de St-Martin-de-Ré, 4 compagnies d'infanterie; celle de Rochefort, 1 bataillon et 15 compagnies d'infanterie de ligne, 2 régiments d'infanterie de marine, la PP. d'un régiment d'artillerie de marine, 1 compagnie d'ouvriers d'artillerie de marine. Le département ressortit en outre à la 18° légion de gendarmerie.

Ouvrages militaires. Rochefort, l'un de nos 5 ports militaires, est défendu par les ouvrages des deux rives de la Charente, l'ensemble des défenses de la rade de l'île d'Aix, le fort Boyard, le fort d'Enette et les îles de Ré et d'Oléron. Dans l'île de Ré se trouve le port fortifié de St-Martin-de-Ré et d'autres ouvrages secondaires. Dans l'île d'Oléron, on rencontre Le Château, ville fortifiée, les forts de Boyardville et des Saumonards.

Marine. Le département fait partie du & arrondissement maritime, chef-lieu Rochefort, qui va de la Baie de Bourgneuf à la frontière d'Espagne.

JUSTICE. Le département ressortit à la Cour d'appel de Poitiers. Il existe 1 Tribunal de 1<sup>re</sup> Instance à La Rochelle, à Jonzac, Marennes, Rochefort, St-Jean-d'Angély et Saintes, où se tient la Cour d'Assises; 1 Tribunal de Commerce à La Rochelle, Rochefort, Marennes, St-Pierre d'Oléron, St-Martin-de-Ré; des Conseils de Prud'hommes à Rochefort; enfin 1 Justice de Paix dans chacun des 40 cantons.

INSTRUCTION PUBLIQUE. Le département de la Charente-Inférieure est l'un des 8 ressortissant à l'Académie de Poitiers. Il ne possède en fait d'établissement d'enseignement supérieur que l'école annexe de Service de Santé de Rochefort.

L'enseignement secondaire comprend, pour les garçons: les lycées de la Rochelle et de Rochefort, les collèges communaux de Saint-Jean-d'Angély et de Saintes; pour les filles, les cours secondaires de Rochefort. Il existe des établissements libres à Jonzac, La Rochelle (2), Pons, Royan, Saint-Jean-d'Angély, Saintes et Saujon. Il y a 1 petit séminaire à Pons et à Montlieu.

L'enseignement primaire recrute ses professeurs à l'école normale d'instituteurs (avec école annexe) de Lagord et à l'école normale d'institutrices (avec école annexe et école maternelle annexe) de La Rochelle. Marennes possède 1 école primaire supérieure publique de garçons; La Rochelle en possède également une de filles; cette dernière est privée. On trouve des cours complémentaires pour garçons, à La Rochelle, St-Pierre d'Oléron et à Tonnay-Charente; pour filles à La Rochelle et à Rochefort.

Le département ressortit encore à l'arrondissement minéralogique de Bordeaux, sous-arrondissement de Bordeaux N. (division du S.-O.); à la 4 région agricole (O.); à la 24 conservation forestière (Niort); à la 11 inspection des Ponts et Chaussées.

# Agriculture

On trouve dans ce département une très grande variété de sols agricoles, dont la composition ne correspond pas toujours à celle de la roche sur laquelle ils reposent. C'est en partie grâce à cette particularité que le département, modifiant ses cultures après la destruction presque complète de son vignoble, a pu atténuer les ruines causées par le phylloxera. Avant l'apparition du terrible fléau, la Charente-Inférieure possédait en chiffres ronds 170 000 hectares de vignes. A peine 55 000 hectares ont été soustraits au désastre. Les céréales ont remplacé les vignes

arrachées. Aujourd'hui le departement est autant agricole que viticole. Voici le tableau de la production en céréales pour 1899 -

| Cultures | Surface          | Production                      | Cultures | Surface         | Production        |
|----------|------------------|---------------------------------|----------|-----------------|-------------------|
| Froment  | 140 760 hectares | Production<br>2.495.620 hectol. | Avoine   | 71 280 hectares | 4.599 920 hectol. |
| Méteri   | 840 -            | 11 940 -                        | Mais     | 17 270 .        | 192 \$70          |
|          |                  | 57.190 -                        |          |                 |                   |
| Orge     | 15.450 +         | 282, \$90                       |          |                 |                   |

La même annee, la pomme de terre a occupe 21 600 hectares et a produit 921 490 quintaux. C'est surtout dans la vallée de la Charente que se récoltent les meilleurs fourrages. Voici le tableau de la production fourregère :

|                           |   |           | Hectares | Quintaux |
|---------------------------|---|-----------|----------|----------|
| Prairies<br>artificielles | ĺ | Trèfle.   | 5250     | 211 \$20 |
|                           | ₹ | Luzerne.  | 17.610   | -791,950 |
|                           | ŧ | Sainfoin. | 14.780   | 596,450  |

| Hectares Quintaux |
| Betteraves four\*\* | 6,970 | 1,500 | 550 |
| Pres naturels | 72,500 | 4,600 | 500 |
| Herbages | 3,700 | 95,640 |

Les cultures industrielles comprennent: la betterave à sucre, qui a occupé 5160 hectares et produit 721850 quintanx; puis, le colza, le chanvre, le lin, le houblon, ayant respectivement occupe: 255, 255, 156 et 20 hectares.

On comptait 17840 hectares de vignes, auxquels il faut ajouter 5 525 hectares plantés en 1899. Cette même année la production en vin s'est elevee à 1 038 950 hectolitres, dont la plus grande partie a été transformée en eau-de-vie. La production fruitière comprenait en outre: 4090 quintaux de châtaignes, \$550 de noix, 210 de pommes à cidre et 890 de prunes.

La surface boisée atteint environ 80 000 hectares, mais ne comporte pas de forêt de grande étendue. L'état possède 7858 hectares 27 de dunes sur le littoral, tant mobiles que gazonnées el boi-

PONS. - Donjon, Côte N. O.

sées, ayant donné en 1900 un revenu de 60 230 fr.: il possède encore la forêt d'Aulnay, de 1961 hectares 45 d'étendue, aménagée en futaie sur 1677 hectares et en tailles sous futaie pour le reste. L'etendue des bois communaux est de 557 hectares 55 aménages en tailles sous futaie. Après les forêts domaniales on peut encore etter les forêts de Benon et d'Esseuvert.

On comptait 52960 chevaux, 1150 mulets et 5210 ânes en 1899. Saintes possède un dépôt d'étalons. L'élève du cheval ne trouve plus guère de débouchés aujourd'hui que dans les remontes militaires. Bords est surtout le centre d'élevage. Rochefort possède une école de dressage. Les races bovines présentent une véritable mosaïque. Dans le luit d'obtenir une plus grande production de lait et de viande, on croise les races indigènes avec la race durham. Ces races

ÉCHEBRUNE. - Église, Façade 0.

r. ev. - 11. Chadente inférieure di. .

étaient représentées par 155,580 animaux dont 51,550 bœufs de travail et 9500 à l'engrais; 58,670 vaches ont produit 1,117,960 hectolitres de lait. La race ovue comptait 215,140 representants, dont 152,490, tondus, ont fourm 4570 quintaux de laine. La race porcine comptait 78,690 têtes et la race caprine 5490.

Il y avait enfin en activité 7600 ruches d'abeilles dont la production a été de 52.980 kilog, de muel et 14950 de circ.

nel et 11990 de circ. L'enseignement agricole comprend une chaire départementale d'agriculture avec des champs

> de demonstration et un laboratoire d'analyses chimiques. Une ferme-école existe à Pullboreau.

## Industrie

En 1900 on comptait 454 usines ou manufactures employant chacune plus de 20 ouvriers et 5048 ateliers ou chantiers. Etant surtout un departement agricole et maritime, l'industrie de la Charente-Inférieure se rattache à ces deux branches, la petite industrie étant plus importante que la grande. Le personnel occupé dans tous ces établissements comprenait 19302 personnes des deux sexes.

INDUSTRIES EXTRAC-TIVES. Le département ne possède aucune concession de mines. Les tourbières d'Aigrefeuille et de Forges n'ont produit que 518 T. de combustible en 1900. Les carrières de toute nature, exploitées soit d'une façon continue, soit temporai rement, claient au nombre de 25, occupant 1175 onvriers. Lene production a été de 125164 m. c. d'une valeur de 782061 fr. en pierres tendres, demi-dures, pierres dures, moellons, pavés, pierres à chaux hydraulique, pierres à

SAINTES. - Petite Chapelle, Fenêtre de labside.

ciment; la production de materiaux de ballast et empierrements a été de 55084 m. c. d'une valeur de 81240 fr. Les principales carrières se trouvent à Saint-Savinien (Barbaras, Pontreaus les Hubles, la Babissonnière, l'Héraudière), à Jonzae (Ortebise), au Douhet, à Guitinières da Rochette). Autour de Marennes, se trouvent des plâtrières; Angoulins fabrique du ciment. On compte des verreries à Clérac, à Cercoux (Valint, au Fouilloux de Gibaudi, à la Tremblade; les mirolteries sont nombreuses, On compte aussi heaucoup de poteries, de fabriques de carreaux, de briqueteries. Il existe des faienceries à Archingeay, la Chapelle-aux-Pots, la Clotte, Mirambeau, Montendre, St-Germain-du-Sendre, L'importance de ces industries est dépassée de beaucoup par celle des marais salants situes dans les fles de Rê et d'Oleron et sur le littoral des arrondissements de la Rochelle, Rochefort, Marennes et Saintes. La surface de ces marais est d'environ 12000 hectares avec une production moyenne annuelle de 100000 T, de sels légers ou lourds, blancs, verts et rouges, employés aux usages culinaires, à la conservation du poisson, etc.

INDUSTRIES AGRICOLES. La minoterie compte de nombreux moulins à eau et à vent; ses principaux centres sont Celles, Cozes, Matha. Mortagne, Pons, etc. La distillation des eauxde-vie de vin forme une des branches les plus importantes de l'industrie charentaise; la production suit une marche ascendante, parallèle à la reconstitution du vignoble. On compte aussi des distilleries de betteraves à St-Médard. Aigrefeuille-d'Aunis, Chambon et Forges. Les vinaigreries deviennent rares. On trouve quelques raffineries de sucre et de sel: plusieurs de ces dernières se rencontrent dans l'île de Ré. L'ostréiculture se pratique surtout dans les arrondissements de La Rochelle et de Marennes. Le premier s'occupe de l'huitre dite portugaise, cultivée dans 2440 parcs et dont la production s'est élevée à 20 600 000 huîtres en 1899. Le second ne s'occupe guère que de l'huître verte, dite de Marennes, réputée la meilleure de toute l'Europe, dont le centre de culture se trouve à la Tremblade. En 1899 les 19000 claires ont livré plus de 20000000 de ces savoureux mollusques. La culture des moules se fait dans 5100 bouchots, depuis l'embouchure de la Sèvre jusqu'au chenal de Port-Punay, près du Vieux Châtelaillon, dans les communes de Charron, Esnandes, Marsilly, Nicul, Lhoumeau, Angoulins et Châtelaillon. L'expédition atteint près de 75 000 hectolitres d'une valeur de un million de francs. La Rochelle possède une usine de conserves (viande, sardines et thon). Une cinquantaine de laiteries-beurreries mécaniques fonctionnent dans le département. Deux fromageries importantes sont exploitées dans le canton de Marans. La Pallice fabrique des tourteaux. L'industrie du bois est représentée par des scieries mécaniques importantes où les bois du Nord sont débités (La Rochelle et Rochefort).

INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES. Les plus importantes sont celles des constructions mécaniques: construction ou réparation de navires à Rochefort, la Rochelle, la Pallice; ateliers des chemins de fer de l'État à Saintes et construction de machines agricoles dans la même ville. Il n'existe dans la Charente-Inférieure que 9 fonderies de seconde fusion utilisant 11 cubilots.

INDUSTRIES CHIMIQUES. La Pallice possède une raffinerie de pétrole, deux usines de produits et engrais chimiques, une usine de gélatine, une distillerie de goudron de houille. Signalons encore les usines de produits chimiques de Marennes et de Tonnay-Charente.

INDUSTRIES TEXTILES. Il existe une filature de jute à La Pallice. On fabrique des étoffes de laine communes à Pons et à St-Jean-d'Angély, de la toile à Asnières, Cherbonnières, Givrezac, etc.

INDUSTRIES DIVERSES. Le département possède quelques tanneries et corroieries. Rochefort et Saintes fabriquent des fleurs artificielles.

### Commerce

En 1900, les 45 ports et chenaux classés du département ont donné lieu à 14245 entrées et sorties de bateaux ayant embarqué ou débarqué 1 457 966 T. de marchandises. Dans ces chiffres ne sont pas compris le mouvement et le tonnage des ports de Marans, du Plomb, des Barques, d'Arceau (Ile d'Oléron), de St-Georges-de-Didonne et de Chaillevelte. C'est le port de la Rochelle (port ancien et bassin de la Pallice) qui est le plus important avec 748804 T. à l'entrée et à la sortie: puis viennent les ports de Rochefort (289 865 T.), de Tonnay-Charente (172 925 T.), de St-Martin-de-Ré (58 & 1 T.), de Mortagne (26 764 T.), etc. La Rochelle-la-Pallice importe surtout de la houille (561016 T. en 1899), des bois du Nord et d'Amérique (11458 T.), de la morue (4159 T.), des vins d'Algérie et d'Espagne (551 285 hectolitres), des superphosphates et des nitrates de soude, etc. La flotte de la Rochelle comprend 21 vapeurs d'une jauge nette de 14.023 T., 15 navires à voile armés au cabotage, de 609 T. et 2 navires à voile armés au long cours, de 4129 T. La pêche du poisson frais, dans le seul quartier de La Rochelle, qui compte 221 bateaux armés et montés par plus de 1000 marins et 700 autres bateaux environ qui le fréquentent, a donné en 1899 un produit de 3 128 142 fr. auquel il faut ajouter celui du poisson vendu en dehors du marché (environ 400 000 fr.). Le port de la Pallice est en relation régulière avec les ports de l'Amérique du Sud, avec l'Algérie et la Tunisie.

Le commerce d'exportation comprend les eaux-de-vie de Cognac, que l'on expédie en Angleterre, aux Etats-Unis, en Russie et dans toute la France, le poisson frais, salé et en conserves, les huitres, les moules (1 000 000 de fr. par an en moyenne), des bois et futailles vides, des briquettes de houille, des résidus de pyrite de fer, du goudron, des huiles, etc.

Le produit des douanes et autres droits s'est elevé en 1900 à la somme de 5.747.655 fr. 55. Les transports de la batellerie fluviale n'ont d'importance que sur la Charente : 64.802 T. sur la section comprise entre le port du Lys à l'entrée de la Charente, dans le département et le pont suspendu de Tonnay-Charente. Le traire sur le canal de Marans à La Rochelle est insignifiant; celui sur le canal de la Charente à la Scudre s'est élevé à 5620 T. (tonnage ramene à la longueur totale, en 1800). Le departement compte deux chambres de commerce, celles de la Rochelle et de Rochefort. Enfin, en 1900, les deux succursales de la Banque de France à La Rochelle et à Cognac ont occupé le 41° et le 75° rang parmi les

120 qu'elle complant, avec un chiffre d'affaires de 58 071 070 fr. et de 29 210 090 fr.

### Voies de communication

|          |          |                                    | kilom.    |
|----------|----------|------------------------------------|-----------|
| Chemins  | de fer   | (voic normale).                    | 407,500   |
| _        | _        | (voie etroite)                     | 545,500   |
| Routes n | ational  | PS                                 | 457,465   |
| — d      | éparten  | uentales                           | 655,786   |
| Chemins  | vicinau  | x de gr. communicata 🦠 🧠           | 2,849,528 |
| _        | _        | d'intérét commun                   | 1.270.678 |
| -        | _        | ordinaires                         | 5.864,769 |
|          | 1        | Rivières et canaux                 |           |
| Sevre N  | ortaise  | (Navig. fluv. et morit             | 55,400    |
| Vendée ( | navigat  | ion Auviale). ,                    | 6,500     |
| Charente | (navig.  | fluviale et mariti <sup>ne</sup> i | 98        |
| Boutons  | e (navig | ration fluviales .                 | 50,895    |
| Scudre ( | navigat  | ion maritume                       | 95, -     |
| Gironde  | (naviga  | tion maritime)                     | 40, -     |
| Canal ma | ritime   | de Marennes                        | 2,000     |
| Canal de | 1 Migno  | n                                  | 17. %     |
| Canal de | ia Cha   | orente à la Scudre cavec           |           |
| la brar  | iche de  | Brouage                            | 26        |
| Canal de | Charra   | 15                                 | 20, -     |
| Canal de | Maran    | s à La Rochelle 🕡                  | 24. a     |

A ROCHELLE. ville fortiliée, port de pêche et de commerce, est une eile curieuse et très visitée Outre son port si piltoresque, son beau Pare Charrager, que continue la Promenade du Mail, sur laquelle donne le Pare

CHERMIGNAC - Croix de l'ancien cimetière.

du Casino, elle possède des monuments interessants, une grande voie qui, sous differents noms, la traverse du S. au N., bordée d'une double rangee de maisons à arcades, aux lourds piliers et dont les arcs varient de largeur d'ouverture. D'autres voies parallèles ou perpendiculaires sont bordées de jolies maisons sculptées de la Renaissance ou de maisons en bois et ardoises, présentant toutes de l'intérêt, soit au point de vue artistique, soit au point de vue historique. Citous à ce derner titre les demeures du fameux maire Guiton, du medeem Venette, du jurisconsulte Valm, etc. Parmi les autres, nommons la Maison dite de Diane de l'oitiers, abritant la Caisse d'Epurque, la maison à tourelle d'angle de la Rue Chandrier n° 1, les Hôtels Gargoulleau (1627 et de l'Intendance vvu' s.), etc. La rue la plus intéressante est

la Rue des Merciers. Les remparts actuels, dus à Vauban, sont percés de sept portes. Des vicilles fortifications de jadis, il reste trois tours près du port : la Tour St-Nicolas (1584) restaurée et la Tour de la Chaine (1476) qui en défendaient l'entrée : enfin, un peu plus à l'O., la Tour de la Lanterne (1445-1476), où furent enfermés les quatre sergents de la Rochelle. La Porte de l'Horloge (xive s- est également près du port, à l'angle N.-O ; c'est la seule porte du moyen âge encore debout.

Parmi les monuments religieux, peu remarquables en général, nommons : la Cathédrale, à la façade lourde (xvm² s.), mais qui renferme quelques bonnes toiles modernes ; l'église St-Sauveur (xv° s.), que surmonte une tour carrée à g. de la façade ; la Chapelle des Récollets (1706), devenue le Temple protestant et dont la façade est intéressante ; la Chapelle (xvm² s.) du couvent des traulines. l'Eglise Notre-Dame (xvm² s.) ; l'église St-Jean (xvm² s.), dont seul le clocher est debout ;

SAINTES. - Église St-Entrope, Chapiteau de la nef.

l'église St-Nicolas, anjourd'hui entrepôt de douanes : enlin la Chapelle (1667) de l'Hospice St-Louis. Au premier rang des monuments civils se place l'Hôtel de Ville (1587-1606), restauré de 1872 à 1877 avec beaucoup de goût. Il est précédé à l'extérieur d'un mur d'enceinte à créneaux et a mâchiconhis du xv s., flanqué d'une joire tourelle d'angle; la façade, qui s'élève sur une galerie à arcades ajourées, est flanquée à g d'un petit pavillon que termine un campanile abritant une statue de Henri IV, en faïence emailée; au dessus de la galerie, quatre niches sont ornées de statues allégoriques; les bolles fenêtres mansardées des combles alternent avec des cartouches on sont sculptés les chiffres de Henri IV et de Marie de Medicis. Au premier étage, on remarque de fort belles saltes : le salon bleu, la Salle des Fêtes, la Salle des Échevins, ou l'on voit la table et le fauteuil de l'héroïque maire Guiton. La Préfecture est installée dans l'ancien Hôtel Poupet; en face, sépare par un square, se trouve le bâtiment des Archives départementales. L'ancien Hôtel de la Bourse abrite aujourd'hui la Chambre de Commerce et le Tribunal de Commerce. Près de la s'élève le Palais de Justice, à la façade corinthienne et qui a conserve quatre des portes du palais

SAINTES. - Église Saint-Eutrope, Clocher et façade O.

primitif elevé aux frais de Henri IV. Le Palais épiscopat (xvar s.) n'offre rien de saillant. Le Musée et la Bidiothèque sont installes dans un ancien Hotel du xvar s. Le Musée renferme, outre des œuvres de peinture et de scripture, des dessins, caux-fortes et gravures, objets d'art ou de cari site avonces, emaux, faïences, armes, immatures, coffrets, objets et curiosités exotiques. La bibliothèque compte plus de 50 000 volumes et près de 800 manuscrits. Un intéressant Musée d'artiflèrie est renferme dans l'arsenal. En outre, de fort belles collections d'histoire naturelle sont installées dans le Viséum Lafaulle et dans le Museum Fleuriau de Bellevie, géologue dont le buste orne le Jardin des Plantes dans lequel on a transporte la Pierre-Levee de la Jarne. Nommons encore, mais pour mémoire seulement, le Théâtre, le Marché au poisson, les Fontaines de Navarre et du Pilori et l'Hôpital d'Aufrédy. La Rochelle a éleve une statue à l'amout Duperré (1860).

"JONZAC est une petite ville bâtie dans la vallée et surtout sur la rive d. de la Seugne, dont le

#### ÉCURAT. - Église. Portail O. Arcature de gauche

cours fait un angle droit avant de la frôler, puis y forme une petite île. Elle a conservé une Porte de Ville, (xv\* s.) arcade surmontée d'une habitation sous laquelle passe une rue. Son Château (xiv\* s.), considerablement remanie au xiv\* s., abrite aujourd'hui l'Hôtel de Ville et la Sous-Préfecture; le Donjon à mâchicoulis, que termine une lanterne, en est assez remarquable, moins cependant que la Porte formée de deux tours accouplees et à la façade postérieure de laquelle est adossée une tourelle octogonale d'escalier. L'église, de style roman, restaurce à l'intérieur, a conservé son ancienne façade formée d'un triple pertail surmonté de deux etages d'arcades plemes et terminée par un clocher carré.

MARENNES, qu'un chenal maritime réunit à la rive d. de la Seudre, dont elle est éloignée de 5 kilom. 500, est environnee de marais salants au S. et de terrains plantés de vignes au N. Son Église (xiv s.) est dominee par un superbe clocher, dont la flèche (xv s.) élevée de 78 m. s'apergoit de fort loin Ses edifices. Palais de Justice, Hôtel de Ville, Temple protestant, sont d'une grande simplicite. On y remarque quelques maisons curicuses, t'une du xvi s., (Place du Marché); une autre, de la même époque, est flanquée d'une tourelle octogonale (Rue de la République).

Marennes, qui a élevé une statue en bronze au marqués de Chasseloup-Laubat, sur sa plus belle place, possède un charmant Jardia publie orné du buste en bronze du sous-préfet Le Terme 1818-1857). L'Hôtel de la Saus-Préfecture fut jades habité par les dues de Richelieu. Un bac à vapeur sur la Seudre fait constamment le service de la Cavenne (rive d.) à la Greve crive g.), mettant ainsi Marennes en communication avec La Tremblade, à 1500 m seulement de la rive g. de l'estuaire de la Seudre, le long de laquelle s'élendent les « claires » où s'engraissent et verdissent les huitres fameuses que l'on drague au large ou que les ostréiculteurs vont chercher dans d'autres centres.

ROCHEFORT, ville moderne, aux rues larges et silencieuses, se coupant à angles droits, importante surtout par son port militaire sur la rive g. de la Charente, est enfermée entre ce fleuve à l'E. et des fortifications percées de 7 portes sur les trois autres rôtes. En dehors de

#### LE DOUHET. - Église, Portail O Arcature de droite.

l'encemte se trouvent : l'Hôpital montime, le beau Cours d'Ablois que continuent un petit Square et le Champ de Foire à l'O., enfin le Jardin palager des Equipages de la flotte, au S. A l'intérieur, on remarque : le Jardin public, formé de quinconces bien ombrages, un Jardin botanique, qui lut fait suite, et, au centre, la grande Place Colbert, coin le plus amme de Rochefort.

L'Hôtel de Ville pas plus que les Eglises St-Louis et Notre-Dame, la Sous-Préfecture, etc., ne présentent quelque chose de saillant. L'ancienne Bourse abrite le Musée et la Bibliothèque. Un vaste bâtiment reclangulaire, recouvrant les Halles, contient le Tribunal et la Chambre de Commerce.

**SAINT-JEAN-D'ANGÉLY**, sur les bords ombragés de la rive d. de la Boutenne qui y forme un port, est une ville assez ramassée au centre. Son monument le plus interessant est la *Tour de l'Horloge* (xv° s.) livrant passage à l'une des rues principales et dans les alentours de laquelle on rencontre quelques vicilles *maisons* a façades en bois et la *Fontaine du Pilori* (xv° s.) provenant du parts du Château de Brizambourg. Un collège occupe les bâtiments abbatiaux xviii s.),

remplaçant l'ancien couvent de Bénédictins détruit par les calvinistes au xvir s. Il en reste encore deux grosses tours terminées par des dômes couronnant une façade inachevée. Derrière ces restes a été édifiée l'Eylise actuelle. Én bordure de la Place, au centre de laquelle s'élève la Statue du maréchat Regnaud de St-Jean d'Angély, on a érigé un nouvel Hôtet de Ville (1882-1884) surmonté d'un campanile. Une Halle en pierre a des arcades assez élégantes. L'Hôpital St-Louis, la Caisse d'épargne, le Palais de Justice sont des édifices simples, mais ne manquant pas d'allure. Citons enfin la Promenade du petit Bois décorée de deux colonnes et les Allées ombragées d'Aussy.

SAINTES, que le cours de la Charente partage en deux parties, est reliée à sa gare, une des plus importantes du réseau de l'État, par une magnifique Avenue, perpendiculaire au fleuve et qui n'est autre que la route d'Angoulème. La partie centrale de cette voie, située sur la rive g., le Cours national, est l'artère la plus belle et la plus animée de la ville. Saintes est une antique cité, fort curieuse à visiter, grâce surtout à ses monuments romains, dont l'un, l'arc de Germanicus, formé de deux arcades, a été reconstruit sur la rive d. de la Charente et dont les autres, ruines de Thermes et amphithéâtre, se voient au N.-E. et à l'O. de la ville, dans les faubourgs de la rive d. L'Amphithéâtre, au bas d'un vallon où s'épanche la source Ste-Eustelle, est de forme elliptique; son grand axe extérieur mesure 127 m.; son petit axe avec les constructions annexes en mesure 108. Plus de 20.000 spectateurs pouvaient s'asseoir sur les gradins, dont une partie a été restaurée. Des restes d'aqueducs se rencontrent en outre sur divers points. Les monuments religieux sont également intéressants. L'Église St-Pierre (XII° s.), remaniée aux XIV° et XV° s., est l'ancienne cathédrale que les protestants endommagèrent fortement en 1568, à l'exception de la belle tour, du clocher et des contreforts extérieurs (xv° s.); on remarque à l'intérieur une belle chapelle absidale (xvi s.). L'Église St-Eutrope, réédifiée au xi s. et surmontée d'une tour que couronne une flèche haute de 58 m. (xv\* s.), s'élève sur une crypte de très grande dimension, précédée d'un narthex dont on remarque les curieux chapiteaux des piliers. On y voit aussi le tombeau de saint Eutrope, retrouvé en 1845. L'Église Notre-Dame (xie et xii s.), ancienne abbatiale, est surmontée d'un fort beau clocher roman; le portail, dont l'arcade centrale est bien conservée, est décoré de sculptures ; l'abside serait à refaire en entier. Cette église est enclavée dans une caserne qui occupe une partie des bâtiments de l'ancienne abbaye des Dames (xvr s. . Près de là se trouve l'Église St-Palais (xmº et xmº s.) à nef unique, à l'intérieur de laquelle on remarque quelques chapiteaux intéressants. L'Église St-Vivien est banale. Les monuments civils offrent peu d'intérêt. Signalons cependant l'ancien Echevinage, dont on remarque encore la Tour du beffroi (xviº s.) et dans lequel on a installé la Bibliothèque. L'Hôtel de Ville, restauré en 1874, renferme un musée de peinture et un riche médaillier. Un Musée archéologique, où l'on remarque des débris de monuments gallo-romains et du moyen âge, est installé dans un bâtiment annexe. Signalons encore le Théâtre, le Palais de Justire et le Collège (1608). Saintes, qui a élevé une statue à Bernard Palissy, possède quelques Places et Squares; les quais de la Charente sont agréables.

# Liste des Monuments historiques

| Ardillières Dolmen dit la Pierre-Levée.       |
|-----------------------------------------------|
| Dolmen dit la Pierre-Fouquerée.               |
| Aulnay Eglise St-Pierre (xu <sup>*</sup> s.). |
| Chadonac Eglise (xn° s.).                     |
| Le Douhet Aqueduc romain.                     |
| Ebéon Pyramide romaine.                       |
| Echillais Eglise (xn° et xv° s.).             |
| Esnandes Eglise (xii*, xiii* et xy* s.).      |
| Fenioux Eglise (xir* s.).                     |
| — Lanterne des Morts (xii s.).                |
| Hiers Brouge Fortificat. de Brouge (xvii s.). |
| Marennes Eglise (xiv*, xv* et xvii* s.).      |
| Marignac Eglise.                              |
| Močze Croix dans le cimetière (xvr s.).       |
| Montguyon Dolmen dit la Pierre Folle.         |
| Pons Chapelle St-Gilles (xir' s.).            |
| — Donjon (xu* s.).                            |
| Passage de l'Hôpital.                         |
| Pont-l'Abbé Eglise,                           |
| Rétaux Eglise. (xnº s.)                       |
| La Rochelle Hôtel de Ville (xv. et xv. s.).   |
| Fortific, maritim (xiv et xvii s.)            |

```
La Rochelle . . . .
                     Maison dite de Diane de Poitiers
                      (Caisse d'Epargne) (xvi s.).
St-Denis d'Oléron . .
                      Soubassement (xii* s.) du por-
                        tail de l'Eglise.
St Jean d'Angely . .
                      Tour de l'Horloge (xv. s.).
                      Fontaine du Pilori (xvr s.).
St-Laurent-de-la-Prée Deux dolmens dit les Pierres
                        closes de Charras.
St-Pierre-d'Oléron. .
                      Lanterne des Morts (xmº s.).
St-Romain-de-Benet. Tour romaine de Pire-Longue.
                      Camp de César.
Ste-Gemme .
                      Eglise (xm' s.).
Saintes . . . . . . .
                      Cirque romain.
                     Resies de l'Amphithéâtre.
                      Eglise St-Eutrope (xr et xv s.).
                     Eglise St-Pierre (ancienne Ca
                        thédrale) (xii*, xiv* et xv* s.).
                      Eglise Ste-Marie-des-Dames olé-
                        saffectée) (xi* et xii* <.).
                      Eglise (xu* s.).
Surgeres.
Talmont . . . . . . Eglise (xu<sup>*</sup> s.).
```

# Charente

## Nom — Situation



un la lisière orientale du département pénètre une rivière aux eaux limpides, qui vient à peine de naître dans le département voisin de la Haute-Vienne: c'est la Charente, que le roi Henri IV appelait le plus beau ruisseau de son royaume. Elle en traverse quatre arrondissements et en baigne successivement deux chefslieux: Angoulème et Cognac. Pour toutes ces raisons, elle méritait bien l'honneur de lui donner son nom. Ce département affecte la forme d'un trapèze dont la direction des bases, orientée de N.-E. à S.-O., forme un angle de 45° avec le méridien. De la

pointe S. de l'arrondissement de Barbezieux à la pointe N.-E. de celui de Confolens, il y a un peu moins de 125 kilom.; de la pointe N.-O. de l'arrondissement de Cognac à la pointe S.-E. de celui de Barbezieux, on compte un peu plus de 75 kilom. Ce département appartient à la région S.-O. de la France. Sa superficie le place au 47° rang. Il possède des limites naturelles: au N. une très faible partie du cours de la Charente à deux reprises, du Transon, du Clain et de la Vienne; à l'E. quelques kilomètres du cours de la Charente, de la Tardoire, le cours de la Lizonne depuis Combiers jusqu'à son confluent avec la Dronne, sauf pendant 2 kilom.; au S., à différentes reprises, le cours de la Dronne elle-mème; à l'O. quelques kilomètres du Palais, plusieurs kilomètres du Né et de l'Houme. Il est borné au N. par les départements des Deux-Sévres et de la Vienne; au N.-E. par celui de la Haute-Vienne; au S.-E. par celui de la Dordogne; à l'O. ensin par celui de la Charente-Inférieure.

Il a été formé, en 1790, de parties de quatre provinces. L'Angoumois en a fourni les trois quarts; le dernier quart provient de la Saintonge, du Poitou et de la Marche. Enfin un apport très minime, environ 6000 hectares, a été fait par le Limousin et le Périgord.

#### Histoire

Les peuplades préhistoriques qui ont vécu dans cette région ont laissé des monuments mégalithiques dans plus de trente localités du département. Sur la rive droite de la Nissonne, on trouve à Edon des grottes peut-être habitées à l'époque quaternaire. Charras a des silos celtiques à galeries; Bunzac en possède également. Parmi les tumuli, nous citerons celui de la Motte-de-la-Garde, à Luxé, qui recouvre un dolmen.

A une époque plus rapprochée apparut dans la région un peuple maritime libre, le peuple des Santones. Comme chez les Éduens, le magistrat suprême était le vergobret. Un licutenant de César, Crassus, conquit le pays en 56 avant J.-C. Rome n'eut pas de sujets plus dociles que les Santons. Dans la division de la Gaule en trois provinces, leur pays fut rangé dans l'Aquitaine, qui comprit 17 cités. Dans les assemblées générales des trois provinces, le président était investi pour une année de la prêtrise. On en connaît trois choisis chez les Santons; l'un d'eux, qui vivait au 1º s., était en même temps questeur. La monnaie d'or eut cours dans ce pays, qui eut une grande importance après l'occupation romaine, comme en témoignent encore les traces nombreuses de camps relevées dans plus de 15 localités. Une grande voie romaine allait de Saintes

T. IV. — 12. CHARENTE I.

à Limoges. L'histoire de la période gallo-romaine est encore à écrire pour le département de la Charente. Contentons-nous de citer ici les noms des lieux où se trouvent des ruines de cités romaines: Chassenon, l'antique Cassinomagus où l'on voit encore des vestiges de thermes, de temple, d'amphithéâtre, de sépultures, etc.; Merpins, peut-être Condate; St-Cybardeaux, où l'on a dégagé le théâtre des Bouchauds (Boscabiæ) découvert en 1870. Citons encore les vestiges de thermes à Brie, la villa romaine de Lacou-Dausena à Brossac, celle de Bellicourt à Charmé, les ruines diverses de Luxé, les débris connus sous le nom de ville de Conan à Eymoutiers, les restes d'un édifice gallo-romain à la Couronne. la borne milliaire de la Grande Bouène à Gensac-la-Pallud, enfin le monument, de destination inconnue, dénommé la Tour du Fa, à Sireuil.

En 257, les Francs traversèrent la Gaule du N.-E. au S.-O. et pénétrèrent en Espagne. Après le passage de cette invasion, le pays vécut tranquille jusqu'à l'invasion des Wisigoths en 407. Avant 569, il avait été rangé dans l'Aquitaine 2° qui comprenait six cités, dont Angoulème (civitas Ecotisnensium), qui eut au 1v° s. des écoles célèbres. Le poète Ausone avait une villa en Saintonge et affectionnait beaucoup cette région.

Il est difficile d'assigner une date exacte à l'apparition du Christianisme. D'après la tradition, le premier évêque d'Angoulème fut saint Ausone, qui fut martyrisé au n° s. Après la victoire de Clovis à Vouillé, qui entraîna la chute du royaume des Wisigoths. l'Aquitaine fut incorporéeau royaume des Francs.

Malgré une soumission apparente, elle restait réfractaire à la domination franque; il fallut les neuf années de lutte acharnée entre Pépin le Bref et le duc Walfre et l'assassinat de ce dernier pour la réduire. C'est au cours de cette lutte qu'Angoulème fut prise et ruinée. Au 1x° s. la région fut envahie par les Normands contre lesquels les comtes d'Angoulème luttèrent vaillamment; à la fin du même siècle, le titre de comte devint héréditaire dans la famille de Vulgrin 1°. L'un de ses descendants, Guillaume 1° (946-962), fut doué d'une force herculéenne qui le rendit légendaire. Son successeur, Guillaume II, ajouta à son domaine les seigneuries de Ruffec, de Confolens et de Chabanais. Plusieurs comtes d'Angoulème prirent part aux Croisades.

Après le divorce d'Éléonore d'Aquitaine et son mariage avec Henri Plantagenet, l'Angoumois fut rattaché à la couronne d'Angleterre. Le comte Aymar se révolta contre Richard Cœur-de-Lion qui accourut, prit d'assaut Angoulème (1194) et fit prisonniers une foule de chevaliers et de guerriers. La fille d'Aymar, devenue veuve de Jean sans Terre, épousa Hugues X de Lusignan, lui apportant en dot l'Angoumois qui devint ainsi l'apanage de cette illustre maison. Hugues refusa de rendre hommage au comte de Poitiers, Alphonse, frère de saint Louis; mais il dut se soumettre après les victoires de Louis IX à Saintes et à Taillebourg.

Au xm's., des contestations entre le comte et l'évêque d'Angoulème se terminèrent par l'humiliation publique du comte Hugues-le-Brun. En 1508, Guy de Lusignan étant mort sans enfant, le roi Philippe le Bel rattacha l'Angoumois au domaine royal.

Pendant la guerre de Cent Ans, la ville d'Angoulème fut plusieurs fois prise et reprise. Le traité de Brétigny (1560) la céda aux Anglais: mais en 1572 elle ouvrit ses portes aux troupes du roi Charles V. Toutes les places de la région furent successivement reprises à l'ennemi avec les châteaux forts. Malheureusement le traité de Troyes (1420) annihila ces résultats en plaçant la France entière aux pieds de l'Anglais. Après la venue de Jeanne d'Arc, le pays se reprit. Le comte Jean le Bon aida Charles VII à chasser l'ennemi séculaire. Son successeur fut Charles d'Angoulème, époux de Louise de Savoie, dont le fils François fut le dernier comte d'Angoulème. François l'érigea le comté en duché-pairie et en abandonna la jouissance à sa mère. Plusieurs princes continuèrent

Grav. et unp par Gittor

LA ROCHEFOUCAULD. - Château. Yue prise des bords de la Tardoire.

à recevoir le duché en apanage; le dernier titulaire fut le fils aîné du roi Charles X. Sous Henri II, une révolte populaire, connue sous le nom d'insurrection des Guîtres et à la tête de laquelle se trouvèrent: Bois-Ménier de Blanzac, le curé de Cessac, Jean Mercaud, le maréchal-ferrant Tallemagne, etc., eut pour cause le rétablissement de la gabelle, impôt que François I<sup>ee</sup> avait supprimé presque aussitôt qu'il cût été établi. Le connétable de Montmorency en triompha, non sans se montrer cruel dans la répression.

C'est sous le règne du même monarque qu'eut lieu le duel d'un comte de Jarnac avec la Chataigneraie, dans lequel ce dernier cut le jarret tranché par l'épée de son adversaire. Les guerres de religion eurent un douloureux retentissement dans le pays. La Réforme, prêchée par Calvin en personne, avait produit des fanatiques comme Poltrot de Méré. En 1569, le duc d'Anjou et le maréchal de Tavannes, à la tête des catholiques, marchent contre les protestants qui détenaient les principales villes et que commandaient Condé et Coligny. Surpris par l'armée catholique qui avait franchi la Charente, Coligny battit en retraite sur Cognac et Jarnac. Condé, en lui prêtant secours, tomba blessé de son cheval; le capitaine des gardes, Montesquiou, en profita pour le tuer làchement d'un coup de pistolet. La déroute de Jarnac fut complète. Angoulême toutefois demeura aux mains du parti protestant; il fallut la victoire de Moncontour pour faire triompher définitivement les catholiques.

Pendant les troubles de la Ligue, il faut signaler l'épisode qui eut pour théâtre Angoulème. Le maire de la ville, François Normand, se rua sur le château occupé par le gouverneur de la province, le duc d'Épernon, qui, avec quelques gentilshommes seulement, soutint pendant quatre jours le siège en règle que lui fit une populace furieuse. Enfin des secours le dégagèrent (1588). Sous Louis XIII, Marie de Médicis, quittant Blois, vint résider à Angoulème, jusqu'à ce qu'elle cût terminé avec son fils le fameux accommodement dit d'Angoulème. Elle y reçut la visite de l'évêque de Luçon, Richelieu, qui sut si bien s'insinuer dans ses bonnes grâces. Son frère aîné, le duc de Richelieu, y fut encore tué en duel par le marquis de Thémines.

Sous la Fronde, Condé fut défait devant Cognac (1651). La révocation de l'Édit de Nantes entraîna l'exode d'une foule d'habitants dont le départ paralysa l'essor de l'industrie.

Eloigné du théâtre des luttes qui signalèrent les xviir et xix s., l'Angoumois demeura paisible et s'enrichit par la création d'une industrie agricole spéciale : la fabrication des eaux-de-vie de vin. Aujourd'hui cette industrie redevient prospère.

# Géologie - Topographie

Le Confolentais, où viennent mourir les plateaux du Limousin, derniers contreforts occidentaux du Plateau central, s'étend de la limite orientale du département jusqu'au Clain et à la Tardoire. C'est une région granitique, arrosée par la Vienne, qui coule sur un lit de rochers. Son sol, formé de schistes, de porphyre et de granit, est en partie recouvert de landes et de brandes. Aussi les terres y ont-elles reçu le nom de Terres froides, par opposition aux Terres chaudes qui, de l'autre côté du Clain et de la Tardoire, occupent le reste du département. C'est dans le Confolentais que l'on trouve le point culminant de la Charente, 566 mètres à l'E. de Confolens, au-dessus de Montrollet, presque à la lisière commune au département et à celui de la Haute-Vienne. Le point le plus bas, 6 mètres, coïncide avec la sortie de la Charente. Le sens de la pente est donc orienté de l'E. à l'O. Ajoutons que dans le Confolentais l'altitude des principaux sommets ne s'abaisse pas au-dessous de 325 mètres. En dehors de cette région, le reste de la surface du département se partage entre les terrains jurassiques qui en occupent près de la moitié et les terrains crétacés qui en comprennent les deux cinquièmes. Ces deux grandes formations recouvrent un pays mamelonné, servant de transition entre le Plateau central et les terres basses qui avoisinent le littoral de l'Océan. Leur ligne de séparation, qui s'oriente du N.-O. au S.-E., est formée par le cours de la Charente entre Cognac et Angoulème, par le cours de la Touvre et par celui du

ruisseau de l'Échelle; vers l'E. par les collines qui courent entre la Nizonne et le Bandiat. Cette ligne présente la particularité d'être recouverte de forêts dans toute son étendue.

Dans les terrains jurassiques, l'altitude oscille entre 100 et 200 mètres. On a l'habitude de comprendre dans cette partie la région du Bois, au N., où poussent les céréales; le châtaignier s'y rencontre en abondance; de johes vallées s'y creusent. On y place encore au S.-O. les Pays-Bas, d'une altitude moyenne de 20 mètres, aux terres d'argile colorces diversement.

La région crétacée embrasse le S. des arrondissements de Cognac et d'Angoulème et celui de Barbezieux en entier. On la partage en deux parties : - celle où la craie est dure, partie qui se compose d'un sol rocailleux. terrain de graie où les rochers abondent et qui correspond à tout le S. de l'arrondissement d'Angoulème; -- celle où la craie est tendre, vers les sources de l'Arce et du Né et qui comprend la fameuse Champagne Grande Champagne et Petite Champagne), où se récoltaient les eaux de vie les plus fines de toute la France L'altitude de cette region varie de 50 à 100 mètres. Enfin vers la Dronne, bordée de falaises surtout près d'Aubeterre, s'étend une région tertiaire recouverte de taillis et de landes, nommée la Double, qui se continue dans les départements voisins de la Charente-Inférieure et de la Dordogne. Le sol y est en genéral médiocre. L'altitude y oscille entre 90 et 165 mètres.

# Hydrographie

Les eaux du département se partagent entre trois bassins d'inégale étendue. C'est celui de la Charente qui en draine le plus; puis viennent ceux de la Gironde et de la Loire.

PLASSAC. - Église, Façade O.

Bassin de la Charente. — La Charente, née dans la Haute-Vienne, n'a guère parcouru que 5 à 6 kilom. lorsque sa rive d. vient à frèler le département auquel elle a donné son nom et qu'elle sépare pendant 2 kilom, de celui où elle a vu le jour; puis, par 220 m., elle pénètre tout entière dans le département de la Charente, où elle coule dans la direction S.-E. à N.-O., se rapprochant d'un coude de la Vienne, dont elle n'est éloignée que de 2 kilom. 500. En amont de son confluent avec le Transon, elle passe par 132 m. dans le département de la Vienne ou elle décrit un demi-cercle dont le sommet est occupé sensiblement par Civray; passe à nouveau par 90 m. dans le département de la Charente, laisse à 6 kilom, de sa rive d. Ruffec, descend vers le S. dans une vallée assez resserrée en formant de petites sinuosités; parvenue a

Mansle, elle décrit un demi-cercle vers l'O., s'attardant en des méandres d'un plus grand diamètre; à la hauteur de St-Amant-de-Boixe, qu'elle laisse à moins de 2 kilom, de sa rive g., elle rede-cend au S., plus sinueuse encore, dans la direction d'Angoulème dont elle vient baigner et contourner la base de la pittoresque colline sur laquelle la ville est bâtie. Elle y forme des fles et y devient tout à fait navigable; accompagnée sur ses deux rives de fort belles praîries, elle s'éloigne dans la direction de l'O, faisant toutefois force détours à travers la molle campagne charentaise. En amont de Nersac, elle passe près des Grottes de la Rochecorail, baigne Châteauneuf.

#### ANGOULÉME. - Cathédrale. Ensemble S.-O.

Jarnac, Cognac, où elle forme un petit port, puis, au delà du confluent du Né, par 6 m. seulement d'attitude, passe dans le département voisin de la Charente-Inférieure, après un parcours de 256 kilom. dans celui de la Charente.

Ses affluents sont : (rive g.) la Moulde, qu'accroissent quelques ruisseaux; (rive d.) le Transon, qui lui parvient dans le département de la Vienne; (rive g.) la Lisonne; (rive d.) le Lien, qui arrose Ruffec et qui n'est autre que la Péruse, rivière des Deux-Sèvres et de la Charente reapparue sous ce nouveau nom; (rive g.) l'Argentor. réunion de l'Argent sorti d'un petit étang et qui arrose Champagne-Mouton et de l'Or, dont le confluent se trouve un peu en aval de cette petite

ville; (rive g.) le Son, qui passe au pied de Saint-Claud et boit (rive d.) la Sonactte et la Tiurde; (rive g.) la Tardoire, rivière fort sinueuse, aux caux d'un rouge sombre, coulant sur un fit de roches fort dures; nec en Haute-Vienne, elle laisse sur sa rive d. les grottes immenses de Montgaudier près d'Ecuras, arrose Montbron, disparaît peu à peu entre les failles calcaires de a region, laisse sur sa rive g. les belles grottes à stalactites de Rancogne, parvient à la Rochefoucauld, ou elle passe au pied du château. Ses caux dépassent rarement cette dermère ville; au petit village d'Agris, elle n'existe plus. Son affluent de g , le Bandiat, n'existe pas davantage

d'adleurs, les failles calcaires qu'il traverse l'ayant également absorbé. Venu de la Dordogne et à peine entré dans la Charente. le Bandiat laisse sur sa rive g. les belles grottes de Sonffrignac. disparait graduellement, deconvrant le tiouffre de Chez-Robu, le Troude Gouffry et les einq Gouffres de la tadlière. En résumé, ce n'est que son lit qui rejoint celui de la Tardoire, et la Charente ne recevrait rien si la Bounieure ne venait à point verser ses caux dans le lit commun desséché. La Bonnieure se grossit unve g.) de la Croutelle qui laisse Montembornf à I kilom, sur sa rive g., passe à Chassenemi, acqueille encore (rive g.) le Rivaillon coulant à 700 m. à l'O de Montembœuf et le Maine-Guidon, D'antres ruis seaux, comme la Bellone, sinfiltrent et ne lui envoient qu'une partie de leurs eaux. A la Charente se rendent ensuite : (rive d ) le Bief, puis l'Houme, qui s'augmente (rive d.) du ruisseau de la Conture ou rivière des Gours avant d'arroser Aigre ; l'Auge, le Mosnite. la Doule; (rive g.) l'Argence où tombe (rive g.) la Champniers; (rive g.) un peu en amont d'Angoulème, la Touere, qui n'est que la réapparition, au village de Touvre, des caux qu'ont perdues la Tardoire et le Bandiat. La Touvre, une des rivières les plus

CHARMANT. - Ancien Prieuré, Tourelle d'angle,

curieuses et les plus abondantes de la France, est formée de trois sources : le Dormant, qui sort calme d'un puits de 23 m.: le Bouillant dont le nom est significant et qui forme une fort belle rivière aux eaux d'une impidité admirable coulant sur un lit d'herbes; a peine né, il reçoit la troisième source, la Lèche, grossie elle-même de l'Echelle; sinsi formée, la Touvre traverse la Fonderie nationale de la Marine à laquelle elle fournit de la force, puis s'accroit (rive d.) de la l'ieille et (rive g. de la Font Noire; (rive g.) l'Anguienne, qui contourne Angoulème à l'O., les Eaux Chures et la Charraux; (rive d.) la Nouère, qui arrose Rouillac; (rive g.) la Boëme, qui recueille (rive d.) les eaux du gouffre de la Forge, le raisseau de Claix, la Velade et le Biau à Châteauneuf même; (rive d.) la Guirlande; (rive g.) le Grand-Ris; (rive d.) en avait

ź

de Jarnac, la Tenaie: (rive g.) la Lèche de Bourg-Charente, ou rivière des Veillards, issue de plusieurs sources sortant d'un étang et la forte source de Gensac; (rive d.) la Soloire née en Charente-Inferieure, qui se gonfle (rive g.) du Tourtrat; (rive d.) l'Antenne, qui vient du même département; (rive g.) le Né. qui prose Blanzac et s'accroît (rive g.) de l'Arce, (rive d.) de l'Écly, (rive g.) du Lamaury, du Beau et du Coudéon.

En debors du departement, la Charente reçoit, par la Sengue: (rive d.) la Pimparade, le Pharon, qui passe a Baignes-Ste-Radegonde et le Trêfe qui laisse Barbezieux à 1500 m, de sa rive d, et s'augmente (rive g.) du raisseau de Lamerac.

Bassin de la Gironde. - Les caux drainées par la Gironde lui parviennent par l'Isle, affluent

de la Dordogne, L'Isle, qui ne touche même pas le département. recoit la Dronne, superbe rivière venue de la Dordogne, qui passe a Ambeterre et recueille (rive d.) la Liconne, séparant pendant presque tout son cours les deux départements de la Charente et de la Dordogne, en recueillant, par sa rive d seulement, la Manoure, le l'outhou, le ruisseau de Ronseuac, I Ausonne, la Beauronne et la Tude qui arrose Montmoreau et Chalais; dans la Tude, dont le cours dépasse 40 kilom., tombent (rive d.) le Fort; (rive g.) le ruissean des Frands; (rive d.) la Veyronne et l'Argentonne, L'Isle recoit enfin le Lary augmente (rive g ) du Palais.

Bassin de la Loire. — A la Loire se rend la Vienne, qui naît dans la Corrèze, un peu à l'E. du point où se rencontrent les trois departements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne et possède en Charente un cours d'environ 40 kilom. A son entrée, elle coule de l'E. à l'O. baigne Chabanais, s'augmente (rive g.) de la Graine et du Pny, fait un coude vers le N., reçoit (rive d.), à Confolens qu'elle traverse, le Goire, au cours pittoresque où tombe la Brondlette:

BUFFEC. - Vieille maison dans la Grande Rue.

crive d.) L'Issoire grossi (rive g.) de la Marchadène. Hors du département, la Vienne recueille encore (rive d.) la Blourds et (rive g.) le Clain augmente (rive g.) de la Préhobe.

Étangs. — On en rencontre dans l'arrondissement de Confolens, au sous-sol imperméable, une soixantaine environ, parmi lesquels nous efferons le plus important, celui de la Courrière (46 hect.), traversé par le Goure; les clangs de Sérail (12 hect.), des Champs (50 hect.) origine de la Blourds, de Malambeau (25 hect.), des Sèches (20 hect.). Neuf (15 hect.), St-Estéphe et des Ecures.

Sources minérales. — Availles possède des sources froides, chlorurées sodiques. Des sources ferrugineuses existent à Barbezieux (Font Brune) et à Condéon (Font-Bouillée) Passirac et Yviers ont également des sources minérales. Nauteurl enfin possède une source pétrifiante.

#### Climat

Le departement de la Charente est place sous l'influence du climat girondin, essentiellement temperé, mais légèrement humide. On y compte trois stations météorologiques complètes, où tes observations embrassent : la pression atmospherique, les températures maxima et minima, l'état hygrométrique de l'air, la bauteur de pluie tombée, la direction et l'intensité des vents, la nébulosité, les orages, les phénomènes de la végetalion, etc. Ces trois stations se trouvent à Angoulème (bassin de la Charente), à Confolens (bassin de la Loire) et à Chalais bassin de la Gironde). On trouve encore 11 stations secondaires, réparties dans les trois bassins, où l'on ne pratique qu'une partie des observations ci-dessus. La bauteur moyenne annuelle de la pluie pour l'ensemble du département et pour la periode 1895-1900 s'est élevée à 0, m. 1635;

#### RUFFEC. - Église, Façade O, Partie supérieure

la plus faible hauteur. 0, m. 681 9, a été constatée à Montbron et la plus élevée. 0, m. 905. 8, à Champagne-Monton : enfin, le nombre moyen de jours de pluie s'est elevé à 122 pour Angoulème. La moyenne de la température a été de 12° à Angoulème, 12°2 à Confolens et 12°5 à Chalais. En 1900 la temperature la plus basse. — 7°6, a été constalée a Chalais et la plus forte, 42°, à Confolens Enfin, la moyenne hygrométrique, pour Angoulème et pour la période 1897-1900, a été de 66,0.

# Divisions administratives

ÉTENDUE : 504 237 hectares Cadastre). Porta vitox (1901) : 544 556 habitants.

|                      |              | Arro   | mdissen | ients | Caulous |       | Communes |
|----------------------|--------------|--------|---------|-------|---------|-------|----------|
| Préfecture           |              |        | , 1     |       | 9       |       | 156      |
|                      | ( Barbesieux |        | . 1     |       | 6       |       | 80       |
| Sous-                | Cognue .     |        | 1       |       | 4       |       | 62       |
| Préfectures          | Confolens    |        | . 1     |       | 43      |       | 66       |
| Sous-<br>Préfectures | Ruffee .     |        | . 1     |       | 4       |       | 82       |
|                      | **           | Total. |         | Total | 29      | Total | . 426    |

GENSAC-LA-PALLUD. - Église, Ensemble 8.-0

7. 1V. - 13. CHARENTE II.

## Climat

Le département de la Charente est place sous l'influence du climat gévoidéa, essentiellement temperé, mais légèrement humide. On y compte trois stations météorologiques complètes, où les observations embrassent : la pression atmospherique, les températures maxima et minima. l'état hygrometrique de l'air, la hauteur de pluie tombée, la direction et l'intensité des vents, la nébulosité, les orages, les phénomènes de la végétation, etc. Ces trois stations se trouvent à Angoulème (bassin de la Charente), à Confolens (bassin de la Loire) et à Chalais (bassin de la Gironde). On trouve encore 11 stations secondaires, reparties dans les trois bassins, où l'on ne pratique qu'une partie des observations ci-dessus. La hauteur moyenne annuelle de la pluie pour l'ensemble du département et pour la période 1895-1900 s'est élevée à 0, m. 465.5;

## RUFFEC. - Église, Façade O. Partie supérieure

la plus faible hauteur, 0, m. 681.9, a été constatée à Montbron et la plus elevée, 0, m. 905.8, à Champagne-Mouton : enfin, le nombre moyen de jours de pluie s'est eleve à 122 pour Angoulème. La moyenne de la température a été de 12° à Angoulème, 12°2 à Confolens et 12°5 à Chalais. En 1900 la temperature la plus hasse. — 7°6, a été constatée a Chalais et la plus forte, 42°, à Confolens. Enfin, la moyenne hygrométrique, pour Angoulème et pour la période 1897-1900, a été de 66,0.

# Divisions administratives

ÉTENDUE : 594.257 hertares Cadastre). Poetrarios (1901) : 544.576 habitants.

| Préfecture  | : ANGOULÉME               | Arrandossements | Contons<br>9 | Communes<br>156 |
|-------------|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
|             | Barbesieux -<br>Cognac, . | 1               | 1)           | 80              |
| Sous-       | Cagnac                    | 1               | \$           | 62              |
| Préfectures | Confolens                 | 1               | 43           | 66              |
|             | Ruffec                    | 1               | \$           | 82              |
|             |                           | Tolal Tola      | nt 29 To     | tal . 426       |

GENSAC-LA-PALLUD. - Église, Ensemble S.-O

т. 10 - 13.

CHARENTE II.

191

#### LISTE DES CANTONS

Augoulème . . . Augoulème (1°). Augoulème (2°). Blanzae, Hiersae. Montbron. La Rochefoucauld.
Rounlae, Samt-Amant-de-Boixe, Villehois-la-Valette

Burbesieux. . . Aubeterre, Baignes-Ste-Radegonde, Barbesieux, Brossac, Chalais, Montmoreau.

Cognac. . . . Châteanneuf-sur-Charente, Cognac, Jarnac, Segonzac.

Comfolens . . Chabanais, Champagne-Mouton, Confolens N., Confolens S., Montembæuf, Saint-Glaud.

Ruffer . . . . Aigre, Mansle, Ruffee, Villefagnan

GULTES Culto catholique. Évéché: Angoulème, évigé au commencement du 11° s. et suffragant de Bordeaux. Il compte 50 cures, 552 succursales et 6 vicariats rétribués par l'État. Angoulème possède un séminaire diocé sam. Les rares communautes religieuses d'hommes qui s'y trouvent s'occupent d'enseignement; quant à celles, assez nombreuses, de femmes, dont deux ont leur maison-mère dans le département, elles s'occupent d'enseignement, d'œuvres charitables, ou sont vouces à la vie contemplative. Les seuls pelerinages sont ceux de N.-D. d'Obézine, près Angoulème et celui de la fontaine de Saint-Gille à Aignes.

Culte protestant. On compte un peu plus de 5000 protestants rattaches aux différentes confessions. Le département est compris dans le consistoire de Jarnac, qui ressortit à la 6° circonscription synodale. Il y a des églises à Angoulème, Barbezieux, Jarnac, Lignières pour le culte réformé. La Societé Évangélique a des stations à Beaulieu, Fouqueure et Lapéruse.

Culte israélite Les adhérents à ce culte n'alleignent pas une centaine.

ARMÉE. Le département ressortit à la 12º région militaire qui comprend 5 départements et 8 subdivisions de region, dont une, celle d'Angoulème, lui appartent. Les troupes qui en dépendent font partie du 12º corps d'armée dont le chef-lieu est Limoges. La garmson d'Angoulème comprend I regiment d'infanterie et 2 regiments d'artillerie. En outre le département ressortit à la 12º légion de gendarmerie.

La marine possède à Ruelle une importante fonderie de canons.

JUSTIGE. Le département ressortit à la Cour d'appel de Bordeaux. Il existe : 1 Tribunal de 1º instance à Angoulème, où se tient la Cour d'assises, a Barbezieux, à Cognac, à Confolens el à lluffec : 1 Tribunal de commerce à Angoulème et à Cognac; des Conseils de prud'hommes à Angoulème ; cafin 1 Justice de paix dans chacun des 20 cantons.

CELLEFROUIN. Lanterne des Morts.

INSTRUCTION PUBLIQUE. Le département de la Charcute est l'un des 8 ressortissant à l'Académie de Poitiers. Il ne possède aucun établissement d'enseignement superieur.

L'enseignement secondaire comprend, pour les garçons; le lycée d'Angonième, les collèges communaux de Barbezieux, de Cognac de Confolens et de La Rochefoncauld; pour les filles, les

- Grave et imp. ps. tarror

cours secondàires d'Angoulème. Il existe en outre des établissements libres' à Angoulème (2) et 1 petit séminaire à Richemont.

L'enseignement primaire recrute ses professeurs à l'école normale d'instituteurs (avec école annexe) et a l'école normale d'institutrices (avec école annexe) d'Angoulème. Cette dernière ville possède une école professionnelle pour les garçons, annexe à l'école normale. Il existe des écoles primaires aupérieures de garçons à Aubeterre et à Chasseneuil et de filles à Barbezieux et à Chasseneuil; des cours complémentaires de garçons à Blanzac, Chalais, Cognac,

Romillac, Ruffer; des pensionnats primaires à Angoulème,
Aubeterre, Blanzac, Chalais, Chasseneurl, Jarnac, Rouillac et Ruffec,
Citons encore, mais dans un
antre ordre d'idées, l'école nationale de musique d'Angoulème
et l'école pratique d'agriculture
et de viticulture, transportee
du domaine des Faurelles (comm.
de Jurignac) dans celui de l'Oisellerie (comm. de la Couronne).

Le département ressortit encore à l'arrondissement minéralogique de Bordeaux, sous-arrondissement de Bordeaux N. (division du S.-O.); à la 4 region agricole (O.) à la 24 conservation forestière <sup>1</sup> Niort); à la 11 inspection des Ponts et Chaussées.

## Agriculture

Ce département est surtout un pays de moyenne et de petite culture. Sur les 555500 hectares de terres fabourables, la plus grande partie est occupée par des céréales. La reconstitution du vignoble, si épronvé par le phylloxera, marche à grands pas dans les terrains calcaires spécialement aptes à fourner des vus d'où l'on retire des eaux-

LICHÈRES. - Église, Portail O

de vie de haute qualité. La creation d'ecoles pratiques de greffage, la vulgarisation des meilleurs porte-greffes ont contribué pour une large part à ce resultat. Les meilleures prairies sont celles que l'on rencontre dans l'arrondissement de Confolens, dont les terres argilo-saliceuses, améliorées par les scories de déphosphoration, donnent des produits excellents sous le double rapport de la qualité et de la quantité. La race bovine domine dans cel arrondissement. La volaille elevee dans celui de Barbezieux est tres appréciée.

Les forêts s'étendent surfont sur les terrains jurassiques, particulièrement dans l'arrondissement de Ruffee. La surface boisée atteint près de 90 000 hectares, sur lesquels on trouve 1669 hect. 85 de forêts domainales et 265 hect. 82 de forêts communales et d'établissements publics. 4107 hect. 35 sont aménages en taillis sons futaie; le reste (forêt domainale de Braconne) l'est en futaie. Cette dernière est peuplée de cerfs et de chevreuils. Les principales forêts sont celles de Belair, de la Braconne (5867 hect.), de Bois-Blauc (712 hect.) de Chasseneuil, de Dirac,

Л

CHACAIS. - Église. Portail O. Porte centrale.

199

d Horte, de Quatrevaux, de la Roche-Beaucourt, de Ruffee, de St-Amant-de-Boixe, de Tusson, Nommons encore la forêt de Brigneil, les hois d'Abzac, de Brillac, du Chambon et d'Oradour

La pomme de terre plantee dans 55500 hectares a donné 1732 000 quintanx en 1899. Les cultures industrielles comprenaient le colza, la navette, la betterave a sucre, le chanvre et le lin

La vigne avait occupe 15,930 hectares et produit 277540 hectolitres de vin d'une valeur de 10855 000 fr. ayant presque totalement passé par l'alambie. La même agnée on avait replanté 1200 hectares. Quant a la production fruitière, elle comprensit , 57 500 quintaux de châtaignes, 15 000 de noix, 5500 de pommes à cidre et 500 de primes

Le nombre de chevaux etait de 51520, celui des mulets de 5540, celui des Ages de \$580. On comptait 92 200 animairy d'espèce boying, dont 40 800 bœufs de travail et 9200 a l'engrajs; les vaches, au nombre de 50 50, ont fournt 205 500 hectolitres de lait. La race ovine comptait 258 100 animaux, dont 202 800, tondus, ont produit 5270 quintaux de laine. La race porcine

était représentée par 97 500 têtes et la race caprine par 6300. Enfin 22 560 ruches d'abeilles en

LESTERPS. - Église, Chapitean,

activité ont donne 92 410 kil. de miel et 17 180 kil. de circ.

L'enseignement est fourni par la chaire d'agriculture d'Angoulème, qui possède des champs d'expériences et de démonstrations, avec laboratoire d'analyse et par les chaires spéciales de Confolens et de Barbezieux. Une école pratique fonctionne au domaine de l'Oisellerie.

## Industrie

En 1900, on comptait dans le département 4600 établissements industriels, dont 540 usines ou manufactures occupaient chacune plus de 20 ouvriers; 527 établissements, dont 23 inactifs, possédaient 574 machines à vapeur, dont 46 inactives, disposant d'une force totale de 5898 chevaux-vapeur. Les deux grandes industries de la Charente sont : la papeterie, qui a employé 4100 personnes environ et la fabrication des cognacs, à laquelle il faut ajouter les industries connexes.

INDUSTRIES EXTRACTIVES. Il n'existe qu'une seule mine concédée, celle de plomb argentifère d'Alloue, située sur les communes d'Alloue et d'Ambernac. La production des minières de Mainzac et de Charras a atteint le chissre de 184 T.: le minerai a été traité au haut-fourneau de La Mothe (c. de Feuillade).

LESTERPS. - Église, Chapiteau,

COGNAC. - Église St-Léger, Façade O. Porte centrale, Fragment de droite,

Les seules tourbières exploitées ont été celles de la vallée de la Boëme (250 hectares, dont 20 restent à exploiter; production: 284 T.) et celles de la vallée de l'Houme (production: 62 T.). On comptait 31 carrières souterraines dont 4 sculement exploitées temporairement et 445 à ciel ouvert, dont 52 exploitées temporairement; elles ont occupé ensemble plus de 500 ouvriers. La fabrication des briques et tuiles, industrie prospère, comprend de grands établissements. La poterie commune a une certaine importance.

INDUSTRIES AGRICOLES. La minoterie occupe dans le département un grand nombre de moulins, soit à vent, soit mus par l'eau : à Condac, sur la Charente; à Confolens (la Grange-Combourg); à Montbron, sur la Tardoire; à St-Claud, sur le Son, etc. Angoulème et Ruffec ont des brasseries. L'importante industrie de la distillerie des vins est en partie localisée dans l'arrondissement de Cognac, sauf quelques établissements dans les cantons de Rouillac, Blanzac, Barbezieux et Montmoreau. Il y a des beurreries aux environs d'Angoulème, à Barbezieux, à Montmoreau. La confiserie d'Angoulème est assez renommée. L'industrie des bois est surtout représentée par des scieries mécaniques pour caisses à bouteilles, par plusieurs tonnelleries et cercleries. On compte aussi quelques carrosseries et plusieurs fabriques de paillons.

INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES. Le seul haut-fourneau en activité en 1900, celui de la Mothe-Feuillade, a produit 500 T. de fonte au bois. La forge de Champlaurier (c. de Nieuil) a produit 242 T. d'ébauches en acier, destinées à l'agriculture. En dehors de ces usines, il existe 4 fonderies de 2º fusion (non compris l'établissement de Ruelle), disposant de 7 cubilots et occupant en moyenne 120 ouvriers. La fonderie de canons pour la marine, fondée à Ruelle en 1750, emploie en moyenne 1800 ouvriers; elle dispose d'une force de 1000 chevaux-vapeur, dont 200 hydrauliques. On y voit des fours à réverbère, des ateliers où se moulent et s'usinent les canons, une fonderie de bronze, etc. Le matériel est organisé pour fournir par an 700 bouches à feu environ. Citons en outre, dans le département, les acièrles de Sireuil et de Taizé-Aizie; les forges d'Angoulème, Chirat, Combiers, Roussines (Montisson), Sireuil et Verrières; les fonderies et tréfileries de cuivre d'Angoulème et de la Couronne ; les fonderies de fonte d'Angoulème, de Cognac, de l'Isle-d'Espagnac et de Nieuil; les fabriques de toiles métalliques pour papeteries d'Angoulème, de la Couronne et de St-Paul-de-Lizonne, de tamis de Montbron. Angoulème. Aigre et Cognac construisent des chaudières à vapeur; en outre, Angoulème fait des essieux et de la grosse horlogerie, Cognac de la grosse quincaillerie. Pranzac possède une clouterie. Ouclques serrureries et ateliers de ferblanterie sont de plus disséminés dans le département.

INDUSTRIES CHIMIQUES. L'établissement le plus important est la poudrerie d'Angoulème. Le département possède aussi quelques teintureries.

INDUSTRIES TEXTILES. Ces industries sont peu importantes et comprennent surtout la fabrication des feutres pour papeterie qui a deux centres : l'Isle-d'Espagnac et Nersac. Ces deux villes ont de plus des filatures de laine et de coton, ainsi qu'Angoulème, qui produit de la toile et des tricots. La Rochefoucauld fabrique des draps, du fil et du galon; St-Laurent-de-Céris, des flanelles rayées et des étoffes grossières. Des cadis, des droguets et des serges sont livrés par Nersac; des ganses et des lacets par les environs de Confolens.

INDUSTRIES DIVERSES. La papeterie, à laquelle il faut rattacher la chiffonnerie, se répartit en 3 groupes : celui d'Angoulème et des environs, où se trouvent les ateliers de façonnage du département; celui d'Aubeterre (Moulin-Neuf) et de Saint-Séverin (l'Épine et Marchais); celui du Confolentais (Confolens et Exideuil). Les papeteries du premier groupe, de beaucoup les plus importantes, sont alimentées par les belles eaux de la Charente, de la Touvre, des Eaux-Claires, de la Charrau et de la Boëme. On en compte une trentaine environ. Le département possède près de 60 établissements de tannerie, corroirie, mégisserie ou chamoiserie; les principaux centres de ces industries se trouvent à Angoulème, Baignes, Confolens, Marthon, Nanteuil et La Rochefoucauld.

#### Commerce

Le département importe de la houille, en provenance des bassins du centre de la France. d'Angleterre et de Belgique; des bois du nord de l'Europe et des Landes; en outre les départements voisins lui fournissent le bois de châtaignier pour la tonnellerie. Il importe encore une

COGNAC - Porte de ville.

grande quantité de sel, dont partie en transit; des articles d'épicerie, de modes, de nouveautés, etc. Il exporte les produits de ses carrières; du papier, en Europe et en Amérique; des caux-de-vie de Cognac dans tout l'univers; du chanvre, des denrées agricoles, etc.

Les transports sur la Charente se sont élevés pour 1900 à 54 727 T.

### Voies de communication

| Chemins de fer (voic normale)            | Chemins d'intérêt commun          | kil.<br>2 559, • |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <ul> <li>(voic ctroite) 70, .</li> </ul> | - vicinaux                        | 2 195,700        |
| Routes nationales                        | Charente (navigable deputs Monti- | ·                |
| Routes départementales                   | gnac jusqu'à son embouchure)      | 93, -            |
| Chemus de grande comm 1033, -            | mais en réalité depuis Angoulème. | 66, -            |

MGOULÉME occupe le sommet d'un promontoire élevé, qui se dresse à 72 m. au-dessus de la Charente et de l'Anguienne, son affluent. Cette rivière en baigne le pied au S. et à l'O., tandis que la Charente coule au N. Les faubourgs de la ville débordent de tous les côtés au bas de la colline, mais surtout à l'E., direction du plateau auquel se soude le promontoire. Elle est complètement entourée de boulevards remplaçant les anciennes fortifications. De tous les points de cette ceinture on jouit de vues variées et charmantes dans toutes les directions. La grande voie de Paris à Bordeaux franchit la ville en tunnel.

Son plus beau monument religieux est la Cathédrale St-Pierre, (x1º s. restaurée aux xvit· et xix·s.), à la façade romane extrêmement décorée ; au-dessus de la croisée s'elève un dôme et, à l'extrémilé du transcpt S., une belle Tour carree se dresse à 50 m. L'Évéché (xm s.), qui en est proche, a son jardin orné de la statue du comte Jean d'Angoulème, grand-père de François I". L'église St-André (xii\* et xvi\* s.), a été remaniée au xviii\* s. Les deux autres églises, St-Martial, du style roman, et St-Ausonne, du style ogival, sont modernes. La chapelle de l'Hospice, ancienne église des Cordeliers, est surmontée d'une jolie flèche. L'Hôtel de Fille (1858-1866), couronné d'un bestroi, a conservé deux des tours de l'ancien château comtal, la Tour Polygone (XIII\* s.) et la Tour de Valois (xv\* s.); il comporte un escalier monumental et de fort belles salles. Le rez-dechaussée abrite le Musée de peinture et un Musée archéologique très riche. La Bibliothèque (\$0 000 volumes) est installée au Palais de Justice (1826). La Prison recouvre l'ancien Châtelet (XIII et XV s.) dont il reste encore quelques fragments. Le Lycée se trouve en bordure de la place Beaulieu, au pied de laquelle s'étend, en forme de croissant, le beau Jardin public, sur le flanc de la colline qui regarde le confluent de l'Angusenne avec la Charente. Près de là, à mi-côte, s'ouvre la Grotte St-Cybard, transformee en chapelle. Le Théâtre (1872), la Préfecture. qui s'élève dans le quartier le plus paisible de la ville, n'offrent rien de saillant. Angoulème a élevé un Monument aux Charentais morts pour la Patrie, un autre Monument au président Carnot, une statue à Marguerite d'Angoulème, une autre au docteur Bouillaud. Une Colonne rappelle l'entrée de la duchesse d'Angoulème en 1815. Signalons cufin l'Hôtel St-Simon, du xvy s.

BARBEZIEUX s'élève sur un monticule entre le Condéon à l'É. et le Trèfic à l'O. De belles promenades, routes ou boulevards, font le tour de cette petite ville, quelque peu industrielle (machines et instruments agricoles). L'intérieur se compose de rues tortueuses, montantes et mal pavées. Le sommet du monticule est couronné des restes de l'ancien Château, transformé en hospice. On en voit encore deux tours constituant une porte et un parapet, le tout à mâchicoulis. L'église St-Mathias (xir\* s.) a une façade de la Renaissance; l'abside romane a été refaite. La Sous-Profecture et l'Hôtel de Ville occupent un hôtel du xvir s.

GOGNAC est bâtie sur la rive g. de la Charente qui y forme un angle aigu, dont le sommet, tourné vers le N., est occupé par le beau Pare François I<sup>n</sup>, tout planté de chênes-verts. Cette vil.e. qui renferme les chais et les comptoirs des riches négociants en eaux-de-vie, présente de vis contrastes. Près de la gare, de larges rues bordées de constructions neuves menent à une Place occupée par un petit square, de chaque côté duquel s'elèvent la Sous-Préfecture et le Palais de Justice (1856). Le Collège et l'Asile Guy Gautier, au miheu d'un parc-jardin, se trouvent dans ce

CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE. - Église. Façade O., après restauration.

CHARENTE 207

quartier. Au centre d'une autre place circulaire, bordée de banques et d'hôtels, se dresse la statue équestre de François I<sup>\*</sup>, dont le socle est orné de bas-reliefs. Plus loin, l'Hôtel de Ville (1892) occupe le centre d'un parc superbe, très vallonné. L'église St-Lèger, dont l'intérieur a été restauré, présente une très intéressante façade romane; le clocher n'a été achevé qu'au xviir s. Le nouveau Tribunal de commerce abrite un Musée; dans une cour on a réédifié l'ancien Puits du cloître des Cordeliers. L'ancien Cognac, dont il reste une Porte formée de deux tours rondes crènelées et le vieux Château (xvi\* s.) des comtes d'Angoulème, transformé en magasin à eaux-de-vie, aligne ses rues tortueuses, montueuses, bordées de vieilles maisons intéressantes, tout le long de la Charente, vers le port où l'on embarque les fûts à destination de l'Angleterre. En même temps que l'on y admire d'intéressants fragments de sculpture, on y respire le parfum subtil émané des distilleries qui l'occupent. Une belle Promenade en terrasse accompagne une partie de la rive g, du fleuve, sur lequel un pont moderne, jeté en 1855, remplace celui du xur\* s.

CONFOLENS occupe les deux rives de la Vienne, dans une région pittoresque. Deux ponts, dont l'un du xv° s., remanié, sont jetés sur la rivière. Un certain nombre de maisons de la rive d. y ont des terrasses dominant la Vienne. Dans l'angle qu'elle forme avec le Goire qui s'y réunit, s'élève la vieille ville en amphithéâtre. On y voit encore une Porte, le Donjon (xu° s.) du Château, un vieux Manoir (xv° et xvr° s.) proche du pont sur le Goire et des maisons anciennes, bordant les rues étroites et très montueuses qui y accèdent. Confolens a deux églises : l'église St-Barthélemi (xr° s.), dont la façade est ornée de quelques sculptures et l'église St-Maxime (xrv° et xv° s.), surmontée d'une flèche (1860). L'Hôtel de Ville est précédé d'une belle grille (xvr° s.). Le Collège occupe en partie une abbaye du xr° s. Aux environs, les bords du Goire et de la Vienne offrent des sites ravissants.

RUFFEC, dont le nom est cher aux gourmets, est le centre d'un arrondissement agricole important. Elle a conservé quelques vieilles maisons aux alentours du Marché. On remarque encore une tourelle d'escalier (1582) flanquant une maison en face l'Hôtel de Ville, que termine un campanile. Une Promenade plantée de beaux ormes borde son Champ de foire. Il n'y a guère à signaler que la façade romane de son Église (XIII'S.)

## Liste des Monuments historiques

| Angoulème Çathédrale St-Pierre (xr s.). Aubelerre Eglise St-Jacques (xr s.). | Luxé Dolmen dans le tumulus dit la<br>Motte-de-la-Garde. |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Bassac Eglise (xm s.).                                                       | Motte-de-la-Garde. Montbron   Eglise (xu* s.).           |
| Blanzac Église St-Barthélemy (xiii* s.).                                     | Montmoreau Eglise (xr s.).                               |
| Brossac Restes de la villa romaine de                                        | Mouthiers Eglise (xn* s.).                               |
| Lacou-Dausena.                                                               | Petit-Lessac Dolmen converti en chapelle de              |
| - Restes d'un aqueduc.                                                       | , la Madeleine.                                          |
| Cellefroin Lanterne des Morts (xn* s.).                                      | Plassac Église (xii* s.).                                |
| Charmant Église (xu* s.).                                                    | Rioux-Martin Eglise (xn° s.).                            |
| Châteauneuf Eglise (xii* et xv* s.).                                         | Roullet Eglise (xn* s.).                                 |
| La Chèvrerie Polissoir dit Gros-Chail.                                       | St-Amant-de-Boixe. Église (xu* s.).                      |
| Cognac Eglise St Léger (xu' et xv' s.:.                                      | St-Cybardeaux Théâtre romain des Bouchauds.              |
| Courcôme Église (xi' et xii' s.).                                            | St-Michel-d'Entray-                                      |
| Fontenille Dolmens dits la Grosse et la                                      | gues Eglise (xu* s.).                                    |
| Petite Pérotte.                                                              | Trois-Palis Eglise (xII' s.).                            |
| Gensac-la Pallud Église (xu' s.).                                            | Vervant Dolmen de la Boixe.                              |
| Lesterps Eglise (xii' s.).                                                   | 1                                                        |

-1001-



# Haute-Vienne

#### Nom — Situation



RACE à sa situation sur le cours supérieur de la Vienne, rivière qui descend du plateau de Millevache, dans la Corrèze, ce département a reçu le nom de Haute-Vienne. La Vienne le traverse de l'E. à l'O., n'arrosant qu'un seul chef-lieu d'arrondissement, qui est en même temps celui du département, Limoges. Il appartient à la région centrale de la France. Sous le rapport de l'étendue, il occupe le 65° rang parmi nos départements. Il affecte la forme d'une ancre dont la tige un peu forte est paral-

lèle au méridien et dont la tête occupe la pointe S. La longueur de cette tige atteint 105 kilom, environ, de l'extrémité N. de l'arrondissement de Bellac à l'extrémité S. de celui de St-Yrieix; quant à la largeur, qui correspond à la corde des deux branches, elle est de près de 97 kilom., de la pointe O. de l'arrondissement de Rochechouart à la pointe E. de celui de Limoges. Comme limites naturelles, il ne possède guère que quelques kilom, de ruisseaux et de rivières dont les noms suivent; au N. le Salleron et la Benaize; à l'E. la Gartempe, le Taurion, la Babilance, la Maude et la Vienne; au S. la Combade, la Boucheuse, la Loue, l'Isle, la Dronne, le Bandiat; à l'O. enfin la Tardoire, la Charente et l'Issoire. Il est borné au N.-O. par le département de la Vienne; au N.-E. par celui de l'Indre; à l'E. par celui de la Creuse; au S.-E. par celui de la Corrèze; au S.-O. par celui de la Dordogne; à l'O. enfin par celui de la Charente.

En 1790 il a été formé de territoires appartenant pour la plus grande partie au Limousin (*Haut-Limousin*), à la Marche, au Poitou et au Berry.

## Histoire

Les premières peuplades qui ont vécu sur le territoire du département y ont laissé un certain nombre de monuments mégalithiques. C'est principalement dans l'arrondissement de Bellac qu'on les rencontre. A ces peuplades succédèrent les Lemovices, appartenant à l'une des plus puissantes confédérations gauloises, si l'on en juge par le contingent (10 000 guerriers) qu'elle envoya au secours d'Alesia. C'est même sous les murs de cette ville que périt son chef Sedulius. Après l'occupation romaine, la capitale, civitus Lemovicum (Limoges), prit le nom d'Augustoritum. Les Romains avaient rattaché cette région à l'Aquitaine. De cette époque datent des vestiges nombreux parmi lesquels nous citerons: les bases des piles du pont St-Martial de Limoges (il ne reste rien de l'amphithéâtre de cette ville); l'autel romain de l'église de Texon à Flavignac; des restes de camp à Arnac-la-Poste, Eyjaux (les Ardières); enfin une inscription sur l'une des piles du pont de Châteauponsac.

Des études contemporaines, il résulte que le christianisme ne fut introduit qu'au 111° s. dans la région. Le premier apôtre fut saint Martial. Les premiers monastères ne remontent qu'au v1° s. Au 110° s. Limoges fut détruite de fond en comble par les Barbares; aussi les habitants allèrent se grouper autour de la basilique de St-Étienne, élevée sur l'emplacement d'un temple païen. Les Wisigoths s'en emparèrent d'abord, puis les Francs.

C'est dans l'abbaye de Solignac, qu'il avait créée, que saint Éloi établit un atelier d'orfèvrerie et d'émaillerie. Les premiers spécimens de cette industrie, qui devait porter si loin

T. IV. — 14. HAUTE-VIENNE I.

la renommée des artistes limousins, avaient été créés a Limoges même. C'est de cette région que partirent la plupart de ceux qui allèrent fonder des ateliers similaires en Europe C'est ce renom artistique qui y attira les Arabes. La victoire de Poitiers gagnée par Charles Martel obligea toutefois ces dermers à s'éloigner. Rendu à l'Aquitame, le Limousin ne tarda pas à être incorporé à la monarchie franque et en subit toutes les vicissitudes.

En 846 parurent les Normands, qui le ravagérent et détruisirent presque complétement Limoges.

C'est à Eudes de France que l'on fait remonter la création du premier vicomte de Limoges. Il choisit un seigneur de la maison de Ségur, Aldebert. C'est pendant que les

princes de cette maison gouvernaient Limoges, qu'arrivèrent des trafiquants vénitiens, auxquels la ville fut redevable d'one grande activité commerciale et de notables agrandissements, vers 980. Un siècle plus tard était fondée, près d'Ambazae, l'abbaye de Murct (1076), transférée a la mort de saint Étienne, son fondateur, à Grandmont. L'ordre religieux qui y fut créé se répandit dans toute la France et ne fut supprimé qu'en 1771.

Le grand élan religieux qui aboutit aux Croisades détermina un certain nombre de seigneurs à y prendre part. Un des premiers fut Aimeric de Rochechouart. En 1100, le duc d'Aquitaine, Guillaume IX, s'enrôla parmi les croisés et quitta Limoges avec une troupe nombreuse.

Aux princes de la maison de Ségur succédérent, en 1150, ceux de la maison de Comborn. La seconde croisade compta également des seigneurs du Limousin, notamment Geoffroy de Rancon, qui prit la croix en 1145.

Jeune fille limousine coiffee du « Barbichet ».

En 1152, se place un événement important: le divorce d'Éléonore d'Aquitaine suivi de son mariage avec Henri Plantagenet. Le Limousin est détaché de l'Aquitaine. Devenu roi d'Angleterre, Henri Plantagenet d'abord, puis ses successeurs, viennent batailler dans la région pour reprendre les États d'Éléonore. C'est au cours de l'une de ces expéditions que Richard Cœur-de-Lion périt sous les murs du château de Châlus qu'il assiégeait (1199). De cette époque date la construction de la forteresse la plus considérable du Limousin, le château de Châlucet, dont on admire encore aujourd'hui les ruines imposantes et qui fut souvent occupé par les vicomtes de Limoges.

Philippe Auguste confisqua le Limousin avec d'autres provinces françaises dont Jean-sans-Terre avait hérité à la mort de Richard Cœur-de-Lion. Par scrupule, Louis IX le rendit à Henri III.

En 1275, le mariage d'Arthur de Richemont, fils du duc de Bretagne Jean II, avec Marie de Comborn, fit passer la vicomté de Limoges dans la maison de Bretagne, qui la garda jusqu'en 1341. A cette époque, elle devint l'apanage de la maison de Blois.

La guerre de Cent Ans apporta son contingent de misères dans la région, d'autant plus

LIMOGES, - And generals, prise on amount du Pout Saint Éboune, erre gode la Voenne)

Negarif Priesto.

que la plupart des seigneurs étaient animés de sentiments français. Dans le désastre de Poitiers plusieurs tombérent ou furent faits presonniers. Replacées sous le joug anglais par le honteux traité de Brétigny (1560), les communes en profitèrent pour s'affranchir de leurs seigneurs. En 1570, la cité de Limoges, grâce aux intrigues de l'évêque Jean de Cros, se soumit au roi de France. Furieux, le prince de Galles vint l'assièger, la prit et détruisit ses fortifications. On a beaucoup exagéré le nombre des victimes qui périrent dans cette circonstance. Les défenseurs du Château, restés fidèles à la cause anglaise, n'ouvrirent leur porte au roi de France qu'en 1572, mais à la condition que les privilèges accordés par les princes anglais seraient assurés par Charles V. Louis XI voulut un moment se mêler de l'administration de la ville : il supprima les consuls que rétablit Charles VII. La commune jouit alors paisablement de ses prérogatives jusqu'au règne de

seguld Pateau

LIMOGES. Musee national Admen Dubouche.

Henri IV, devenu vicomte de Limoges, comme petit-fils d'Alain d'Albret, qui avait épousé, en 1478, Françoise de Blois, dernière héritière de cette maison.

La période la plus brillante de l'histoire de Limoges se place à la Renaissance. A cette époque la réputation de ses émailleurs est universelle. L'un des plus remarquables, Léonard Limosm, était atlaché à la cour de François l'acomme peintre émailleur ordinaire de la Chambre du roi. Citons encore parmi les autres : Court. Courteys, Guibert, Laudm, Noualbier, Pénicaud, Poncet et Baymond. En 1521 ent lieu dans l'abbaye de St-Martial une représentation des Mystères.

Les guerres de religion eurent teur contre-coup dans la province, matgré la froideur avec laquelle la Réforme y fut accueillie. En 1569, le duc d'Anjou et Philippe de Strozzi, qui commandaient l'armée royale, furent vaincus par Coligny au pied du château de la Roche l'Abeille. En 1591, le vicomte de la Guierche, du parti de la Ligne, assiégen Bellac. La tranquillité reparut enfin après l'avènement de Henri IV. Depuis cette époque, l'histoire du Limousin se confond avec celle de la France. Il faut toutefois signaler les bien-

faits de l'intendance de Turgot (1762-1774), qui pendant douze années administra sagement la province. Il assura en effet une meilleure répartition des impôts, abolit jurandes et corvées, créa des routes et encouragea l'agriculture et l'industrie. Sous ses auspices la première manufacture de porcelaine dure étant créée en 1771 à Limoges. On y employa le kaotin dont le chirurgien Darnet avait découvert le premier gisement en 1765, à St-Yrieix. Cette industrie fait encore aujourd'hui la gloire et la fortune de Limoges.

## Géologie — Topographie

La Haute-Vienne est un département très accidenté et fort pittoresque. Son point culminant (777 m.) se trouve au S.-E., dans le canton d'Eymoutiers, près de Beaumont, sur la rive g. de la Maude. De ce point le sol s'incline vers le S.-O., l'O. et le N.-O. Le point le plus bas, 125 m., councide avec la sortie de la Gartempe.

Dans son ensemble, il se rattache à la région dite Plateau Central, qui comprend les Monts du Limousin. On peut le partager en deux parties, l'une au S. de la Vienne et l'autre au N. de la même rivière.

On trouve dans la première le Plateau de Millevache, froid et humide, qui s'étend sur les départements voisins de la Creuse et de la Corrèze et qui occupe la pointe méridionale de l'arrondissement de Limoges. Ce plateau est formé de granit, de gneiss, de mica, qui composent principalement ses collines mamelonnées. On y rencontre des étangs dus au manque de

LIMOGES. - Vicille maison.

perméabilité du sol; les petits cours d'eau, nombreux, y sont rarement à sec, même l'été. Ils entretiennent la verdure des prairies où paissent de nombreux troupeaux. Plus à l'O., entre la Combude et la Briance, tous deux affluents de gauche de la Vienne, le Mont-Gargan, près de St-Gilles-les-Forèts, atteint 751 m., vers les confins du département de la Corrèze. Dans l'arrondissement de St-Yrieix, les hauteurs dépassent généralement 500 m., sauf vers la source de l'Isle (404 m.). C'est ainsi qu'un sommet atteint 507 m. vers la source de l'Auvézère, un autre 555 m. vers celle de la Boucheuse. Les collines qui dominent la naissance de la Loue s'élèvent à 505 m., celles qui se trouvent à la source de la Dronne, dans la forèt de Laslours, ont une altitude de 546 m. Enfin la Tardoire commence à 510 m. au-dessus de Châlus.

d

Dans la seconde, on rencontre deux massifs principaux : les Monts d'Ambazac, dont le point culminant, le Puy de Sauvagnac, se dresse à 701 m. au S. de la bifurcation de St-Sulpice-Laurière et les Monts de Blond, au S.-O. de l'arrondissement de Bellac. Le sommet le plus élevé de ce petit massif, qui sépare les bassins de la Gartempe et de la Vienne, le Puy de Blond, est à 515 m.

## Hydrographie

Deux fleuves importants, la Loire et la Gironde, et une belle rivière, la Charente, recueillent les eaux du département.

BASSIN DE LA LOIRE. C'est par la Vienne que la Loire, qui ne touche même pas le département, en reçoit les eaux. La Vienne naît en Corrèze, au Mont Odouze, sur le Plateau de Millevache, à 858 m. Elle pénètre en Haute-Vienne, par 540 m. seulement, à 25 kilom. à peine de sa source. Elle coule sur un lit de rochers dans la direction du N.-O., traverse Eymoutiers, St-Léonard, puis, après avoir reçu le Taurion, descend vers le S.-O., baigne le pied de la colline où s'élève Limoges. Un peu en aval d'Aixe, qu'elle arrose, elle reprend sa première direction jusqu'à Ste-Marie-de-Vaux, puis coule franchement à l'O. et passe, après avoir frôlé l'industrieuse cité de St-Junien, dans le département de la Charente, par 155 m., à son confluent avec la Gorre. Son cours dans la Haute-Vienne est d'environ 140 kilom. Sa largeur à Limoges atteint près de 80 m. Ses affluents sont : (rive d.) le torrent de la Ville-Dieu, qui n'a que ses derniers kilom. dans le département; - (rive g.) le torrent de la Celle, dont le cours inférieur appartient seul au département; - (rive g.) la Combade, dont le cours supérieur est corrézien et qui passe à Châteauneufla-Forêt; — (rive d.) la Maude, qui vient de la Creuse, pénètre une première fois dans la Haute-Vienne au N.-E. d'Eymoutiers, pendant quelques kilom., se dirige ensuite vers le N., touchant à deux reprises le département par sa rive d., descend au S., forme la cascade du Gour des Jarraux et pénètre définitivement dans le département, après l'avoir encore limité pendant 2 kilom.; elle s'augmente alors (rive g.) de l'écoulement du lac de Peyrat le-Château, s'accroît d'un certain nombre de ruisseaux et gagne, après un cours très sinueux, le département voisin de la Vienne; - (rive d.) le Tard, qui passe à 1 kil. N.-E. de St-Léonard; - (rive d.) le Taurion, venu de la Creuse, qu'il sépare de la Haute-Vienne, absorbe (rive g.) la Babilance qui sert aussi de limite commune aux deux départements; — (rive d.) le Palais; — (rive g.) la Valoine; — (rive g.) la Briance, dont les deux branches-mères sont la Grande Briance, branche la plus orientale, et la Petite Briance, qui passe près de St-Germain-les-Belles; ainsi formée, la Briance passe au pied de Pierre-Buffière que frolent encore à l'E. le Blanzou, affluent de droite et la Breuilh, à l'O.. puis elle absorbe (rive dr.) la Roselle et (rive g.) la Ligoure; — (rive g.) le ruisseau de Jourgnac; — (rive d.) la Laurence, dont les eaux rouleraient des paillettes d'or et qui finit à l'O. de Limoges, à 700 m. en amont d'Aixe; — (rive g.) l'Aixette, dont la source se trouve à l'E. de Châlus et qui se grossit (rive d.) de la rivière de St-Martin-le-Vieux, puis finit à Aixe; — (rive d.) la Glane, qui arrose Nieul, boit (rive g.) le Glanet, (rive d.) la Vergogne, augmentée du trop-plein de l'étang de Cieux et gagne la Vienne à St-Junien; - (rive g.) la Gorre, qui naît près de Châlus, arrose St-Laurent et tombe dans la Vienne au point précis où cette dernière rivière quitte le département.

Hors du département, la Vienne reçoit encore : (rive g.) la Graine, qui s'augmente (rive g.), à Rochechouart, de la Vayres, dont le cours inférieur est charentais; — (rive d.) l'Issoire, qui naît au S.-S.-O. de Bellac, forme un étang à 1200 m. au S. de Mézières, s'augmente de plusieurs ruisseaux et pénètre en Charente où lui parvient (rive g.) la Marchadène, qui n'a dans le département que sa source et les premiers kilom. de son cours; — (rive d.) l'Ysopt et la Franche-Doire qui lui parviennent par la Blourd qui ne touche même pas le département.

En dehors de ces tributaires, elle s'accroît encore, par la Creuse, qui ne touche pas non plus le département, de la Gartempe qui, venue de la Creuse, pénètre dans la Haute-Vienne à 8 kilom. au N.-N.-O. de Laurière, passe près de Bessines, contourne au S. la hauteur qui porte Château-ponsac, laisse Bellac à 5 kilom. au S., tourne au N. et passe dans le département de la Vienne; pendant son cours d'environ 80 kilom., elle recueille (rive g.) l'Ardour, dont seuls les derniers kilom. appartiennent au département; — (rive g.) la Couse, qui naît au S.-O. de Laurière, traverse

un etang, s'accroit (rive g) du *Bitard*, écoulement du lac de Gouille et regoit encore le trop plein d'un autre étang; — (rive d.) la Semme, qui se rapproche de la Gartempe jusqu'à Châteauponsac, puis coule ensuite parallelement à cette rivière jusqu'à son confluent. — (rive g.) le *Unicou*, qui descend des monts d'Ambazac, traverse des étangs assez étendus, passe à 1 kdom, au N. de Compreignac, boit (rive g.) le *ruisseau des Sagnes* et la *Glagente*, touche Bellac où lui parvient (rive d.) la *Boune*; — (rive d.) la *Boune* venue de la Cacuse, dans Jaquelle tombe (rive g.) le *ruisseau des Blanchettes* et qui baigne ensuite Magnac-Laval, reçoit (rive d.) la *Uncille*, Jaisse le Dorat à environ 5 kilom, de sa rive g., descend vers le N. et finit à 800 m. du point ou la Gartempe quitte le département. Un autre affluent de cette dernière rivière, l'Andin, qui ne touche même pas la Haute-Vienne, recoit (rive g.) la *Benaize*, qui prisse près de 81 Sulpice les-Feuilles et recueille (rive d.) la *thunne*, la *Planche*, et hors du département, l'Asse et le Salleron, dont le cours superieur seul appartient au département

BASSIN DE LA GIRONDE | L'Isle sente, par l'intermédiaire de la Dordogne, qui ne touche pas

#### SOLIGNAC. - Église, Façade laterale S.

le departement, apporte à la Gironde une faible partie des eaux de la Haute-Vienne. Elle a sa source au S.-E. de Nexon, s'augmente de quelques sources abondantes dans le département, où sou cours est d'environ 25 kilom, et passe dans le departement de la Dordogne. Hors de celui de la Haute-Vienne, elle reçoit crive g : la Loue, qui naît au N. de St-Yrieix, arrose cette ville apres avoir traversé quelques petits étangs, puis quitte le département, apres lui avoir servi de limite un instant. A l'Isle vont encore : crive g.) l'Aurézère qui recueille la Boucheuse, et la Dronne, fort johe rivière, qui n'a guere que sa source dans le département.

BASSIN DE LA CHARENTE. La thorente a sa source dans le département de la Haute-Vienne, à environ 5 kilom. S.-S.-O. de Rochechonart, et les 6 premiers kilom, de son cours. C'est en dehors du département qu'elle reçoit crive g.) la Tardoire, qui baigne Châlas, laisse au N. Oradour-sur-Vayres, absorbe crive g.) la Colle et quitte le département pour aller s'accroître, dans celui de la Dordogne, crive g.) du Trienx, grossi (rive d.) du Nauzon. Elle absorbe également par so rive g. les eaux du Bandiat, forme de deux branches et dont le cours superieur seuf appartient à la Haute-Vienne.

Étangs. Ils sont très nombreux dans le département. Le plus vaste est celui de Cieux, dans l'arrondissement de Bellac. On peut encore citer, dans le même arrondissement, ceux de Mézières-sur-Issoire, de Murat et d'Azat-le-Riz. Nommons, dans l'arrondissement de Limoges, ceux de Peyrat-le-Château et de Gouille.

#### Climat

Le département est rangé sous l'influence du climat auvergnat ou limousin, climat assez rude, ce qui s'explique d'ailleurs par l'altitude et la nature des roches qui le composent. La température moyenne va en augmentant au fur et à mesure que l'on se dirige vers le N. et vers l'O. C'est dans ces deux directions que la pluie est également moins fréquente. La station météorologique de Limoges accuse, dans cette ville, une hauteur moyenne annuelle de 0 m. 95, (1 m. 059 en 1900), supérieure de beaucoup à la moyenne de toute la France. On a relevé en 1900 à Bellac 0 m. 798. L'hiver y est en général long et rigoureux; le thermomètre y accuse fréquemment des températures de — 16°. Les écarts sont parfois considérables, par suite des changements brusques dus à l'orientation des vallées, tournées vers le N.-O. et vers le N. pour la plupart.

## Divisions administratives

ÉTENDUE: 551.658 hectares (cadastre). Population (1901): 581.753 habitants.

|                      |              | Arro     | ndissements | Cantons   | Communes |
|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|----------|
| Préfecture :         | LIMOGES      |          | 1           | 10        | 81       |
| Sous-<br>Préfectures | Bellac       |          | 1           | 8         | 65       |
|                      | Rochechouart | <b>.</b> | 1           | 5         | 30       |
|                      | Saint-Yrieix |          | 1           | 4         | 27       |
|                      | Т            | otal     | 4 Total.    | . 27 Tola | al . 203 |

#### LISTE DES CANTONS

| Limoges      | Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Châteauneuf, Eymoutiers, Laurière,   |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
|              | Limoges N., Limoges S., Nieul, Pierre-Buffière, Saint-Léonard. |
| Bellac       | Bellac, Bessines, Châteauponsac, le Dorat, Magnac-Laval,       |
|              | Mézières, Nantiat, Saint-Sulpice-les-Feuilles.                 |
| Rochechouart | Oradour-sur-Vayres, Rochechouart, Saint-Junien, Saint-Laurent- |
|              | sur-Gorre, Saint-Mathieu.                                      |
| Saint-Yrieix | Châlus, Nexon, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Yrieix.         |

GULTES. Culte catholique. Évèché: Limoges, dont l'origine remonte au m² s. Il est suffragant de Bourges. Le diocèse comprend les deux départements de la Haute-Vienne et de la Greuse. Il compte 55 cures, 405 succursales et 107 vicariats. Les communautés religieuses d'hommes, peu nombreuses, s'occupent surtout d'enseignement; les communautés religieuses de femmes, plus nombreuses, s'occupent d'œuvres charitables, d'enseignement ou sont vouées à la vie contemplative. Il possède un séminaire diocésain à Limoges. Les principaux pèlerinages sont ceux de: N.-D. d'Arliquet, à Aixe-sur-Vienne; de N.-D.-du-Pont, près St-Junien; de N.-D. de Sauvagnac, à St-Léger-la-Montagne; de St-Valéric, à l'église de St-Vaulry; de St-Joseph de la Délivrance, à Limoges: de St-Victurnien; de N.-D. de Toute-Bonté, à Châteauponsac; de N.-D. de Bonsecours. à Surdoux; de N.-D. des Miracles, à Mailhac; de N.-D. des Places, à St-Hilaire-Lastours.

Culte protestant. Le nombre des protestants est peu considérable. La Haute-Vienne est comprise dans le re-sort du consistoire de Lu-signan (Vienne); la paroisse de Limoges comprend tout le département de la Haute-Vienne.

Culte israélite. Le nombre des adhérents est insignifiant.

JUSTICE. Le département ressortit à la Cour d'appel de Limoges, qui comprend dans son ressort les trois départements de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze. Il existe

LIMOGES Place Jourdan.

1 Tribunal de 1<sup>re</sup> Instance à Limoges (où se tient la Cour d'Assises), Bellac, Rochechouart et St-Yrieix; 1 Tribunal de Commerce à Limoges; des Conseils de Prud'hommes à Limoges et à St-Junien et 1 Justice de Paix dans chacun des 27 cantons.

ARMÉE. Ce département ressortit à la 12° région militaire qui comprend 8 subdivisions de région, dont 2 dans la Haute-Vienne: Limoges et Magnac-Laval. Les troupes qui en dépendent font partie du 12° corps d'armée, dont le chef-lieu est Limoges. La garnison de Limoges se compose de deux régiments d'infanterie (3 bataillons de l'un et 2 de l'autre), de 2 régiments de cavalerie (dragons et chasseurs), d'un escadron du train des équipages, 1 section de secrétaires d'état-major et de commis du recrutement, 1 section de commis et d'ouvriers d'administration et 1 section d'infirmiers militaires; celle de Magnac-Laval, d'un bataillon d'infanterie; celle de Bellac de deux bataillons d'infanterie. En outre le département ressortit à la 12° légion de gendarmerie.

INSTRUCTION PUBLIQUE. Le département ressortit à l'Académie de Poitiers. L'enseignement supérieur comprend simplement l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Limoges.

L'enseignement secondaire comprend, pour les garçons: un lycée à Limoges (Lycée Gay-Lussac) et les collèges communaux d'Eymoutiers et de St-Yrieix et, pour les jeunes filles, des cours secondaires à Limoges. Il existe des établissements libres à Limoges (5) et au Dorat. Cette dernière ville possède 1 petit séminaire.

L'enseignement primaire recrute ses professeurs à l'école normale d'instituteurs (avec école annexe) et à l'école normale d'institutrices (avec école annexe et école maternelle annexe) de Limoges. Il existe des écoles primaires supérieures de garçons à Bellac, St-Junien et St-Léonard; des pensionnats primaires à Bellac, le Dorat, St-Junien, St-Léonard et Limoges.

Signalons, en outre, l'école d'aveugles, l'école mixte de sourds-muets, l'école d'art décoratif et l'école pratique de commerce et d'industrie de Limoges.

Le département ressortit en outre à l'arrondissement minéralogique de Poitiers (sous-arrondissement de Bourges), division du Centre; à la 4° région agricole (O.); à la 21° conservation forestière (Moulins); à la 11° inspection des Ponts et Chaussées.

# Agriculture

Par suite de sa configuration accidentée, de la nature de son sol, le département de la Haute-Vienne, pris dans son ensemble, est en général peu productif. Il a toutefois réalisé de grands progrès dans ces dernières années; les bonnes méthodes y font lentement leur chemin. La culture des céréales tend à remplacer de plus en plus les cultures de faible valeur dont on avait dù se contenter avant l'emploi mieux approprié des engrais. L'arbre caractéristique de la région est le châtaignier que l'on trouve sur presque tous les coteaux. Dans bien des campagnes, la châtaigne remplace encore le blé et constitue l'aliment par excellence d'une bonne partie de la population. Ses races bovine et ovine sont particulièrement recherchées pour l'approvisionnement du marché de Paris. Sa race chevaline est également prisée pour la remonte.

Voici maintenant les tableaux de la statistique agricole pour 1899:

| Cultures | Surfac            | e     | Produc  | tion    | Cultures | St     | ırface   | Produc    | tion.  |
|----------|-------------------|-------|---------|---------|----------|--------|----------|-----------|--------|
| Froment  | <b>50.200</b> hec | lares | 763.040 | hectol. | Sarrasin | 56.620 | hectares | 402.780 h | ectol. |
| Méteil   | 610               |       | 8.410   | -       | Avoine   | 17.800 | •        | 558.200   | -      |
| Seigle   | 68.500            | •     | 986.400 |         | Maïs     | 2.150  | •        | 26.690    | •      |
| Orge     | 650               |       | 11.000  |         | Millet   | 40     |          | 610       |        |

La pomme de terre, cultivée sur 52 650 hectares, a fourni 2 251 550 quintaux.

|               |            | Hectares | Quintaux  | 1             | Hectares | Quintaux  |
|---------------|------------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|
| Betteraves f  | ourragères | 5.770    | 1.153.200 | Prés naturels | 115.700  | 4.165,260 |
|               |            |          | 558.110   | Herbages      | 15.560   | 230.400   |
| artificielles | Luzerne    | 150      | 7.100     |               |          |           |

Les deux seules plantes oléagineuses cultivées sont le colza et la navette, qui, pour des surfaces respectives de 1670 et de 50 hectares, ont fourni 19205 et 240 hectolitres de graines.



Les cultures industrielles comprennent: le chanvre, qui a occupé 1498 hectares, fourni 15.750 quintaux de filasse et 6666 de graines et le lin, qui n'a occupé que 95 hectares et donné 665 quintaux de filasse et 570 de graines.

La culture de la vigne y est presque nulle, puisque 170 hectares plantés ont produit 860 hectolitres de vin. Par contre, la production fruitière est importante, surtout en châtaignes: 571 400 quintaux, d'une valeur de 1 885 000 francs. On a récolté en outre: 6480 quintaux de noix, 48510 de pommes à cidre et 490 de prunes. La production du cidre a atteint 21 670 hectolitres.

La surface boisée du département est d'environ \$5000 hectares, sur lesquels 494 hectares 86 appartiennent à des communes. En 1900, les reboisements particuliers ont atteint 515 hect. 95 et les reboisements communaux 165 hect. 52. Il serait à désirer que les terrains nus et improductifs du plateau de Millevache fussent mis en valeur par un reboisement continu, afin de régulariser le régime des eaux dans cette partie du département. Les principales essences que l'on rencontre dans les parties boisées sont : le châtaignier, le hêtre, le châne, le charme, le bouleau, etc.

En 1899 on comptait dans la Haute-Vienne 8580 chevaux, 650 mulets et 6750 animaux d'espèce asine. Le service des haras y possède 6 stations : à Limoges, Nexon, St-Germain-les-Belles, le Dorat, St-Léger-Magnazeix et St-Laurent-sur-Gorre. Des concours annuels de pouliches et de poulinières ont lieu dans le département, qui compte en outre deux écoles de dressage à Limoges et au Dorat et plusieurs sociétés de courses. L'espèce bovine était représentée par 241 520 animaux, dont 21 640 bœufs de travail et 8500 à l'engrais; par 104 570 vaches, ayant produit 215 590 hectolitres de lait; l'espèce ovine, par 628 550 animaux, dont 347 140, tondus, ont fourni 2450 quintaux de laine. La race porcine limousine, classée depuis 1894 et possédant un livre généalogique depuis la même époque, comptait 196 590 sujets; la race caprine en comptait 15 260. En outre 25 160 ruches d'abeilles ont produit 75 470 kil. de miel et 50 190 de cire

Il existe un établissement de pisciculture à Limoges, qui fournit surtout des alevins de truites, immergés dans les différents cours d'eau de la Haute-Vienne.

Le département compte une chaire d'agriculture à Limoges, avec champs d'expériences. L'enseignement agricole est donné à la ferme-école de Chavaignac, près de Nieul; il est à la fois théorique et pratique. On compte plusieurs sociétés d'agriculture et d'horticulture, 23 comices agricoles et un grand nombre de syndicats.

#### Industrie

INDUSTRIES EXTRACTIVES. La Haute-Vienne compte 2 concessions de mines: la mine de wolfram de Puy-les-Vignes et la mine d'étain et de wolfram de Vaulry et Cieux, toutes deux abandonnées depuis fort longtemps. Les tentatives faites pour reprendre l'exploitation de cette dernière ne paraissent pas avoir abouti. On y trouve aussi un grand nombre de carrières réparties sur toute l'étendue du territoire. Les seules importantes à signaler sont : les carrières de kaolin de St-Yrieix, de Coussac-Bonneval, du Vigen, de la Jonchère, de St-Léger-la-Montagne et de St-Jouvent; les carrières de granit du Fancy, d'Auzettes, de Brachaud, de la nouvelle route d'Aixe et d'Aixe-sur-Vienne. Les carrières de kaolin ont occupé 521 ouvriers en 1900 ; leur production a été de 9500 T.; les carrières de granit ont occupé une centaine d'ouvriers pour une production de 1800 mètres cubes de pierre de taille. Le département est riche en outre en produits minéraux : amiante à Aixe, émeraude à Chanteloube, grenats au Vigen, serpentine à la Rocche-l'Abeille, etc.

La première industrie du département est celle de la porcelaine, qui a rendu célèbre le nom de Limoges. Cette industrie, qui a pris depuis 1850 un grand développement, occupe aujourd'hui, dans ses diverses branches, plus de 35 000 personnes et donne lieu à un chiffre annuel d'affaires de plus de 18 000 000 de francs. Les pâtes employées à la fabrication sont préparées dans une trentaine d'usines, situées en général sur les bords de la Vienne, aux environs immédiats de Limoges, et disposant de 1100 paires de meules. Les pâtes sont marchées et battues, puis livrées au moulage et au tournage dans 35 fabriques disposant de 93 fours. Certaines pièces, comme les assiettes, les plats, etc., sont fabriquées à l'aide de machines ingénieuses. Toutes sont d'abord séchées sur des planches; puis, on procède au dégourdissage dans le globe, partie supérieure du four. Les pièces sont ensuite plongées dans un bain de feldspath liquide, à l'exception de celles en biscuit.

LIMOGES. — Cathédrale. Décoration d'un contrefort de la façade latérale N. e (Lapidation de soint Étienne)

Negataf Gallet.

BELLAC. - La ville basse et l'Église, vue prise de la rive d. du Vincou.

T. PV. - 15. HAUTE-VIENNE II.

La glaçure ou couverte ainsi obtenue est au besoin retouchée. Les pièces émaillées sont mises dans des gazettes, boîtes de terre refractaire que l'on empile dans la partie inferieure du four. Ce dernier est chauffé soit au bois, soit plus genéralement à la bouille. La cuisson se poursuit pendant 50 à 50 heures, la température atteignant 1800. Le plus grand soin préside à la sortie des pièces, qui sont triées et classees. On les confie alors aux useurs de grans qui enlèvent, à l'aide d'une meule, les grains de sable sur lesquels elles ont reposé dans la gazette pendant la cuisson. Celles qui doivent être décorées passent dans des ateliers spéciaux. On en compte à Limoges une soixantaine, composés d'hommes et de femmes, parmi lesquels se trouvent de véritables artistes. Les pièces ordinaires sont décorées par des procédés de décalcomanie; les plus belles le sont à la main. Les unes et les autres subissent une nouvelle cuisson dans des monfies,

Negatif Gallet

BELLAC. - Vue générale N.O.

petits fours dont la température ne dépasse pas 80%. On en compte 215 à Limoges. Enfin, les pièces qui renferment des dorures subissent l'opération du branissage, qui s'opère a l'aide d'une agathe.

La production de la porcelaine s'est élevée, du 1º juillet 1900 au 1º juillet 1901, à 5200 fournées, ayant necessité l'emploi de 62 152 T. de houille et de 2541 stères de bors, pour Limoges. Les autres centres de la fabrication de la porcelaine se trouvent à St-Brice, St-Junien, St-Leonard, St-Yrieix. Sauviat et Solignac. Les moulins qui broyent le kaolin se rencontrent à Aixe, Coussac-Bouneval. Condat, Isle, la Jonchère, Ladignac, Limoges, le Palais, St-Yrieix, le Vigen. Limoges fabrique en outre des tuyaux, des mosaïques et des carrelages. On fait de la poterie à Rochechouart. St-Junien et Thiat.

INDUSTRIES AGRICOLES. La minoterie compte, sur les différents cours d'eau. 1455 paires de meules; les principaux établissements se trouvent à Aixe. Bellac, Combat. Isle. Limoges. St Leonard, St-Yrieix. La fabrication des liqueurs est aussi importante à Limoges que celle de

Gravé et пор. раз ton..от. LIMOGES. — Rue de la Boucherie (Partie basse). la porcelaine et donne lieu à un chiffre aussi considérable d'affaires. Elle y est protiquée dans plus de 40 maisons, dont une douzaine de tout premier ordre. Leurs produits se placent au premier rang et cela est d'autant plus remarquable que le departement ne recolte pas de vin. Il existe des brasseries à Limoges, Rochechouart, St-Léonard, St-Yrieix; des féculeries à Chamborret, Conssac Bonneval, Limoges et St Sulpice-les Feuilles. Limoges fabrique du chocolat et Aixe des ridortas, petits pains qui font les délices des Limousins, les jours de foire. L'industrie du bois est representee par les scieries mécaniques et surtout les saboteries de Limoges, qui occupent environ 400 ouvriers dans 15 établissements, dont le chiffre d'affaires annuel est de 2000000 de fr. environ. On trouve encore des établissements de ce genre à Aixe, Bellac, St-Junien

#### SAINT-YRIEIX. - Église Nef, vue prise de l'entrée.

et St-Leonard. Les sabots s'exportent en Amérique et dans les îles anglaises de la Manche. INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES. A part quelques fonderies de fer à Limoges, Bellac, etc., quelques etablissements de taillanderie dans les grandes villes, des ateliers de construction de machines agricoles à Ambazac. Bellac et Limoges, ces industries ne présentent aucune importance.

INDUSTRIES CHIMIQUES. On compte dans le departement quelques tointureries de peaux, de laines, à St Jumen, Lumoges et Eymoutiers. En outre, Limoges fabrique de la colle forte, de la bougie et possède avec St-Jumen des blanchisseries de circ.

INDUSTRIES TEXTILES. La draperre lunousine, autrefois prospère, a véco. Cependant Limoges compte encore quelques filatures de laine et des fabriques de flanelles et de droguets. Ces divers étable-sements occupent un millier d'ouvriers environ et font un chiffre annuel

1

d'affaires de deux millions de francs. Les tissus fabriqués sont expédiés en Bretagne, en Anjou et dans les Landes.

INDUSTRIES DIVERSES. Au premier rang de ces industries, il faut placer la ganterie, qui occupe un très grand nombre de bras à St-Junien, la seconde ville du département. Les diverses transformations qu'y subissent les peaux d'agneaux et de chevreaux y sont intéressantes à suivre. Il y a encore des tanneries à St-Léonard, Limoges, Bellac, etc. La chaussure se fabrique dans une dizaine de maisons à Limoges; elle occupe plus de 2000 ouvriers et représente un chiffre d'affaires de 5 000 000 de fr. en moyenne par année. Une autre industrie importante est celle de la fabrication du papier de paille, localisée surtout sur les bords de la Vienne, en amont et en aval de Limoges. Quelques-unes des usines, disséminées le long de la rivière fabriquent en outre du carton, des sacs en papier et même du papier ordinaire. L'imprimerie est florissante à Limoges, qui compte deux maisons anciennes produisant surtout des livres pour distributions de prix et des ouvrages de piété; une imprimerie s'occupe presque uniquement de publications militaires. St-Junien produit des feutres pour la papeterie. La chapellerie, le coupage des poils occupent un assez grand nombre de bras à Limoges et à St-Léonard. Enfin on fabrique à Limoges des billards, des brosses, des brides à sabots, des corsets, de la ouate, du papier peint, etc.

Au 31 décembre 1900, il existait dans le département 582 établissements, dont 9 inactifs, disposant d'une force de 6545 chevaux-vapeur, dont 519 inutilisés. En outre la force brute en chevaux-vapeur fournie par les 2507 kilom. de développement des cours d'eau est estimée à 18540 dont 9267 sont utilisés.

#### Commerce

La Haute-Vienne importe du vin et de l'alcool pour la fabrication de ses liqueurs (188 982 hectol. de vin et 26 790 hectol. d'alcool, du 1<sup>er</sup> juillet 1900 au 1<sup>er</sup> juillet 1901); des matières premières, pour ses diverses industries textiles; du houblon, des peaux, des denrées de toutes sortes, des articles de modes et des nouveautés; des bois; de la houille, en provenance des différents bassins du centre de la France et de la Belgique, etc.

Il exporte de la porcelaine, des tissus, du papier, des sabots, des vins et liqueurs, des gants, des chaussures, des peaux préparées, des châtaignes, des bestiaux, du kaolin, etc.

En 1900, la succursale de la Banque de France à Limoges a occupé le 22° rang sur 126, avec un chiffre global d'affaires atteignant 93 827 840 fr. Le département ne possède qu'une seule Chambre de commerce, celle de Limoges.

## Voies de communication

| Chemins de fer (voie normale) (voie étroite) | kil.<br>410,583<br>8.257 | Chemins vicinaux de gr. communicon. | kil.<br>2784,899<br>2064-000 |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Routes nationales                            | 576 981                  | • • Orumaires                       | 2001,000                     |

LIMOGES, ancienne capitale du Limousin, est une grande cité industrielle, bâtie dans une situation pittoresque, sur la rive d. de la Vienne. Elle s'est considérablement agrandie dans le dernier quart du xix's. et a subi et subit encore de nombreuses transformations. Elle se compose de trois parties: la Cité, qui occupe l'emplacement de la ville gallo-romaine et se groupe autour de la Cathédrale St-Étienne; — la ville proprement dite, bâtie au-dessus de la première, au sommet et sur les flancs de la colline la plus élevée, nettement déterminée par une ligne circulaire de boulevards, coupée de places; — la ville nouvelle, qui s'est greffée autour des deux premières et qui est surtout industrielle. Cinq ponts y mettent en communication les deux rives de la Vienne, qui coule entre des collines élevées. Ce sont, d'amont en aval : le Pont St-Etienne (xiii\*s.), à la hauteur de la Cité; le Pont-Neuf (1858), très élevé au-dessus des quais de la rivière; le Pont St-Martial (xiii\*s.), établi sur des bases romaines; le Pont National (1885); le Pont-Viaduc de la ligne de Limoges à Brive par Uzerche, situé près de la Roche-au-Gô, dont le monticule du même nom portait la capitale des Lemovices.

La ville revêt des aspects assez divers. Si l'ampleur et la beauté des voies nouvellement percées et sillonnées de tramways électriques séduit le touriste, en revanche il déplore la viabilité détestable des rues de la Cité, notamment autour de la Cathédrale, et l'aspect repoussant, quoique bien particulier peut-être, du quartier dont la Rue de la Boucherie est le centre: les ruelles et les impasses qui l'environnent laissent trop en effet à désirer sous le rapport de l'hygiène. La vue de la centaine d'étaux où pendent, accrochées, des viandes de toutes sortes, fait apprécier les avantages du régime végétarien, malgré l'admiration que l'on peut professer pour les descendants séculaires de l'antique corporation des bouchers, dont cinq familles seulement possèdent la totalité des étaux. Le quartier connu sous le nom de l'Abbessaille, et qui descend vers le Pont St-Étienne, présente des masures en torchis, bordant des venelles tortueuses et enchevêtrées les unes dans les autres; la pioche du démolisseur en a jeté quelques-unes à terre et les quais de la rive d. de la Vienne commencent à se régulariser. Si les bois flottés ne parviennent plus au port au bois du Naveix, où les naveteaux habitant l'Abbessaille venaient les arrêter et les empiler, privant ainsi le port de mouvement, par contre le bruit n'y fait pas défaut, car les rives de la Vienne sont occupées par des files serrées de lavandières énergiques. Vu des Jardins de l'Évêché, installés sur des terrasses que soutiennent des contreforts, le tableau, coupé par les ponts et les méandres de la rivière et encadré par une double ligne de collines élevées, est fort gracieux. Outre ses Boulevards, Limoges possède quelques belles Promenades : la Place d'Orsay, dans la partie élevée de la ville, plantée de grands arbres et décorée de parterres bien entretenus; - le Champ de Juillet, aux larges allées ombragées, avec un jardin central, et qui se termine en terrasse au dessus de la Gare des Bénédictins; le charmant Square de l'Hôtel de Ville, qui renferme une Fontaine originale (1895). Mentionnons encore la Place Jourdan, rectangulaire, sur laquelle se dresse la Statue du maréchal Jourdan, dont le socle porte gravés les noms de Fleurus, Aldenhoven, Watignies et Arlon; — la Place de la République, où s'alignent le Théâtre (1840), ainsi que de nombreux cafés; — la Place Denis-Dussoubs, circulaire, entourée de maisons du xviii s. et dont le centre est occupé par la Statue de D. Dussoubs, tué sur une barricade à Paris le 2 décembre 1851; — la Place d'Aine, où se dresse, devant le Palais de Justice (1890), à façade ionique, la belle Statue de Gay-Lussac, né à St-Léonard; — la Place Sadi-Carnot, sur laquelle a été érigé en 1897 le Monument au Président Carnot, né en 1857 à Limoges; — les Places de la Motte et des Bancs, fort agréables à regarder les jours de marché, lorsqu'elles sont garnies de paysannes limousines, coissées du sarbichet, etc. Limoges a inauguré en 1899 le Monument à la mémoire des Enfants de la Haute-Vienne, morts pendant la guerre de 1870-1871.

La Cathédrale St-Étienne est l'édifice le plus remarquable de la ville et même du Limousin; elle occupe l'emplacement d'un temple païen sur les ruines duquel s'éleva la basilique due à saint Martial, remplacée elle-même au xr s. par une église romane dont il reste encore une partie de la crypte et la base du clocher, isolé en avant du vaisseau et qu'enveloppe un massif de constructions. Commencé en 1273, le chœur ne fut achevé que vers 1320. Les deux premières travées datent de la fin du xves.; le portail nord fut élevé au début du xvres. Projeté en 1557, l'achèvement de l'édifice n'eut lieu qu'en 1889. La partie la plus remarquable à l'extérieur est la façade latérale N., dont on admire la rose flamboyante du transept. A l'intérieur, la nef élevée avec ses piliers formés de colonnettes en saisceaux est majestueuse; le trisorium et les senètres supérieures ont de l'élégance. On y rencontre un certain nombre d'œuvres d'art: Vitraux du xive s. aux fenêtres supérieures du chœur et dans le narthex rattachant le clocher à la nef: trois Tombeaux d'évêques, autour du chœur, dont deux du xiv s. et le troisième, celui de Jean de Langeac, du xvi• s.; un Jubé (1535-1534), accolé à la porte intérieure du transept s., décoré dans la partie basse de six bas-reliefs, représentant les Travaux d'Hercule et dans la partie supérieure de niches avec dais et culs-de-lampe; — quelques toiles des xvIII° et xIX° s.. — dans la sacristie ensin, de superbes émaux attribués à Nicolas Laudin.

Les autres églises de Limoges, soit anciennes, soit modernes, ne présentent pas un égal intérêt. St-Michel-des-Lions, ainsi nommée des trois lions de pierre qui se trouvent au pied du portail s., que surmonte un clocher assez élevé mais d'assez mauvais goût, avec la boule traversant l'extrémité de la flèche, date du xiv s. et fut modifiée au xv s. Elle se compose de trois nefs dont les voûtes reposent sur des piliers trop sveltes; à l'intérieur on remarque quelques vitraux du xv s. en partie restaurés. Au chevet, on a ajouté, en 1888, un monument en l'honneur

:

de Saint-Martial. St-Pierre-du-Queyroy, qui a des parties remontant au XII° S., est surmonté d'un élégant clocher du XIII° S.; sa façade, de style ogival flamboyant, date de 1554. On remarque à l'intérieur un beau vitrail de Pierre Pénicaud (Mort de la Vierge). La Chapelle St-Aurélien (1475) est l'église de la corporation des bouchers; elle renferme une croix monolithe du XV° s. provenant de l'église des Carmes, démolie en 1795. Sainte-Marie est l'ancienne église des Jacobins. Saint-Joseph, Saint-Martial, Saint-Paul-Saint-Louis, Sainte-Valérie, le Sacré-Cœur, sont toutes des églises modernes. Le Grand Séminaire est établi dans l'ancienne abbaye de la Règle, datant du IX° s.; il occupe une belle situation au-dessus de la rive d. de la Vienne, près de l'Évêché, élégante construction du XVIII° s. La nouvelle Préfecture s'élève sur l'ancien quartier Viraclaud. L'Hôtel de Ville (1878-1885), bien ordonné, a sa façade principale décorée de médaillons reproduisant les portraits de quatre illustres enfants de Limoges; on remarque, à l'intérieur, les salles des Mariages, du Conseil et des Fêtes. Le Lycée est l'ancien collège des Jésuites, fondé en 1508, en partie rebâti et augmenté en 1866 de constructions nouvelles.

La Bibliothèque (1897) compte environ 40000 volumes. Le Muséum renferme des collections géologiques et minéralogiques particulières au Limousin. L'École de médecine et de pharmacie (1852) a sa façade ornée des bustes en marbre de Dupuytren et de Gay-Lussac.

L'Hôtel du commandant du xuº corps d'armée (1865) a été construit sur l'emplacement de l'Abbaye de St-Martin, qu'occupèrent ensuite les Feuillants. Des huit casernes que possède Limoges, quatre sont établies dans d'anciens couvents.

Le Musée national Adrien Dubouché (1900), en bordure du Champ de foire, où l'on a relégué la Fontaine d'Aigoulène, comprend, au rez-de-chaussée, un Musée céramique très important, bien classé et comprenant plus de 8000 pièces. Les galeries du premier étage renferment la peinture, des bustes en marbre, des compositions décoratives, des étoffes, des monnaies et médailles, des objets d'art, des émaux et des pièces d'orfèvrerie ancienne du Limousin. Sous un abri couvert du Jardin ont été placés des fragments sculptés et des monuments épigraphiques appartenant à la Société archéologique et historique du Limousin. Derrière le Musée s'élève l'École nationale d'art décoratif, très fréquentée par plusieurs centaines de jeunes gens des deux sexes et rendant les plus grands services à l'industrie spéciale de Limoges.

N'oublions pas, en terminant, de mentionner un grand nombre de maisons anciennes, fort intéressantes et que l'on rencontre principalement dans la Cité. Nommons surtout les maisons situées: rue du Temple. 4, place des Bancs. 10, rue du Consulat, 12 et 22, rue Poulaillère, à l'angle de la précédente, rue des Taules, 14, rue Ferrerie, 7, etc.

Les environs de Limoges sont très pittoresques. Une des plus jolies promenades consiste à gagner Aixe, par la charmante vallée de la Vienne. On visitera encore avec intérêt Solignac, dont l'église est une des plus remarquables du Limousin et dont la célèbre abbaye, occupée aujourd'hui par une manufacture de porcelaine, a été reconstruite au xiv s. Les ruines des deux châteaux de Châlucet, au confluent de la Briance et de la Ligoure, retiendront également les archéologues. En remontant la Vienne, on rencontre de fort beaux sites, notamment à St-Priest-Taurion, bâti dans l'angle formé par le confluent du Taurion avec la Vienne et où l'on trouve un vieux pont jeté au Moyen âge par les moines de l'abbaye de Grandmont, située à 8 kilom. d'Ambazac. Plus loin s'élève, au sommet d'une colline, la pittoresque et industrieuse cité de St-Léonard, avec son faubourg de Pont-de-Noblat. Enfin, un peu en aval de l'entrée de la Vienne dans le département, on trouve Eymoutiers, dont l'ancienne église collégiale renferme d'admirables vitraux du xv s.

BELLAC, vu du viaduc de la ligne de Limoges, se présente sous son aspect le plus pittoresque. Le Vincou y décrit des sinuosités au pied de la colline sur le flanc S.-O. de laquelle s'étagent les maisons et l'Eglise (xuº et xvº s.) dont le lourd clocher carré flanque la façade latérale N. Des jardins en terrasses, coupés de rochers et de murs, descendent jusqu'à la rive d. de la rivière bordée de tanneries. La colline opposée, sur l'autre rive, dominant le faubourg du Pont-de-Pierre, a le flanc couvert de prairies et de cultures qu'égayent çà et là quelques bouquets d'arbres. Un étroit chemin, pompeusement dénommé boulevard, suit à mi-côte la ligne des jardins. De ce chemin, la vue est fort agréable sur la vallée du Vincou. Elle est encore plus belle du sommet de la Tour cylindrique, seul reste du vieux Château des comtes de la Marche, dont on admire la porte avec armoiries sculptées au fronton et qui s'ouvre devant le super' e

escalier de pierre. Les rues de la ville sont étroites et montantes à l'E. et au S.; quelques-unes (rue N.-D. des Pénitents) sont bordées de vieilles maisons en bois à étage surplombant. L'Hôtel de Ville et le Palais de Justice, modernes, sont insignifiants. L'École primaire supérieure se trouve en bordure du Champ de foire, vis-à-vis duquel est aménagée la plus belle promenade de la ville, le Jardin public.

Le Dorat est une petite ville située sur une éminence, entre les vallées de la Gartempe au S. et de son affluent la Brame, au N., dans un pays de collines mi-boisées, mi-cultivées; elle a conservé à l'O. une partie de ses anciens remparts: murs avec tour d'angle cylindrique et l'une de ses quatre portes fortifiées, la Porte Bergère, sous la voûte ogivale de laquelle s'engage un chemin rapide en escalier. De ce côté se trouvent le Petit Séminaire, avec des terrasses en gradins et, plus loin, l'Hippital (1742) agrandi en 1898, d'où la vue s'étend sur la campagne environnante. Sur l'emplacement de l'ancien Château, qui occupait le point culminant de la ville, a été aménagée une Promenade circulaire, au centre de laquelle s'élève un beau cèdre. Près de là se trouvent le Champ de foire et l'École de dressage. Le plus beau monument du Dorat et, en même temps, l'un des plus intéressants de la France centrale est son Église (1015-1075), jadis collégiale, surmontée de deux clochers, l'un à la façade O., carré et lourd, l'autre à la croisée (xmr s.), octogonal, de forme variée à chaque étage et terminé par une flèche en pierre que surmonte un ange de cuivre doré. Trois chapelles rayonnent à l'abside; celle de l'extrémité est surmontée d'une tour (1920). La nef, à coupoles, est accompagnée de collatéraux étroits qui s'élargissent autour du chœpr, sous lequel règne une belle crypte. Dans une chapelle de d. du transept, deux pierres simulent les tombeaux des S. S. Israël et Théodebald, dont l'ostension des reliques, qui se pratique tous les sept ans, attire parfois jusqu'à 20000 pèlerins et donne lieu à de célèbres processions. A l'entrée de la nef se voit une curieuse cuve baptismale. Le Dorat a conservé en outre quelques vieilles maisons dont une à tourelle cylindrique à encorbellement.

ROCHECHOUART possède un Château gothique s'appuyant sur un rocher gigantesque qui termine au S. un promontoire au bas duquel coule la Graine. Vu du bas de la vallée, le château a fort grand air. La façade N. est encore flanquée de fossés; une esplanade ombragée lui fait suite au S.; au-dessus émerge un rocher, du sommet duquel on jouit d'une belle vue sur les monts du Limousin. Il se compose d'un grand corps de logis flanqué à l'E. de deux grosses tours; deux ailes en retour d'équerre aboutissent à d'autres tours, dont la plus élevée de celles qui flanquent le pont-levis est du xmr s. La cour, très vaste, comporte au rez-de-chaussée un portique, que soutiennent des colonnes torses. Dans le château sont installés: l'Hôtel de Ville, la Sons-Préfecture, le Tribunal, un petit Musée, A l'O. de la ville se trouve une belle Promenade ombragée surplombant un vallon. Rochechouart possède encore quelques maisons anciennes, une Fontaine du xvr s. et une vieille Tour cylindrique qui faisait autrefois partie des remparts. L'Église est surmontée d'un clocher octogonal (xmr s.), que termine une flèche en spirale.

Saint-Junien est bâtie sur une hauteur dominant la rive d. de la Vienne, le long de laquelle s'étendent des usines importantes. La jolie Chapelle N.-D. du Pont (xv° s.) est proche du pont jeté sur la rivière au xm° s. Une ligne de boulevards circulaires, que coupent deux places, dont l'une est ornée d'un Square et dont l'autre sert de Champ de foire, remplace les remparts d'autrefois. A l'intérieur, on rencontre un grand nombre de maisons des xm° et xm° s. L'Eglise (xm° s.), très remar quable, est surmontée de deux clochers dont l'un flanque sa façade O. et l'autre octogonal, se dresse à la croisée. On admire à l'intérieur le Tombean de saint-Junien, dont les faces latérales sont ornées de 24 statuettes dans des niches, que séparent des colonnettes élégamment sculptées. L'Hôtel de Ville est moderne, ainsi que la Halle et la Salle des Fêtes. Au fronton de cette dernière se trouve un cartouche métallique d'une surface inusitée, rendu indispensable par le souci qu'ont pris les conseillers municipaux de faire passer leurs noms à la postérité.

**SAINT-YRIEIX**, sur la Loue naissante, célèbre par ses carrières de kaolin, se divise en ville basse, située près de la gare, avec la belle Église du Moûtier, entourée de vieilles maisons, et en ville haute, aux rues montantes, avec des maisons mal alignées et dont les toits à tuiles grises débordent au-dessus de la chaussée. C'est dans cette partie que se trouve le nouvel Hôtel de Ville précédé d'un Square. L'église du Moûtier est un monument de transition, élevé au début de l'art ogival. La nef unique est soutenue par des piliers formés de faisceaux de colonnes; le portail latéral S. est la partie extérieure la plus intéressante; le clocher est du xir s. A d.

de l'église est la Tour du Plot, carrée, seul reste des fortifications. La Place des Hors forme une belle Promenude en terrasse, plantée de vieux ormes.

Châlus étage ses maisons sur la rive d. de la Tardoire, que domine une hauteur portant les runes d'un vieux Châtean dont le donjon cylandrique est encore en partie debout. Au-dessous se trouve un autre Donjon, qu'assiegen luchard Cœur-de-Lion et au pied duquel il fut blessé mortellement sur le rocher de Maumont, que l'on montre encore aujourd'hui, dans la prairie bordant la rive d. de la rivière.

# Liste des Monuments historiques

| Augne      | . Vitraux (xvº s.) de l'Église.       | Limoges (Suite)      | . Vitrail (xvr s.) dans l'Église |
|------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Aureil     | Pierre- tombales (xir s.) dans        |                      | St-Pierre du-Queyrojx.           |
|            | l'eglise.                             | Magnar-Bourg         | Vitroux (xvr s ) de l'Eglise,    |
| Boisseuil. | . Buines des Châteanz de Châlu-       | Orndour-St-Genest    | Lanterne des morts (xuº s.).     |
|            | cet (xu <sup>*</sup> s.).             | Rancon .             | Inscription antique dans la fa-  |
| Cicux.     | . Menhir près de Ceinturat,           |                      | çade d'une maison.               |
| le Dorat   | . Église (xi' au viii' s., et xv' s.) | Rochechouart , ,     | Château (xm' au xv' s.).         |
| Eymoutiers | Vitraux (xv* s   de l'Église,         | Ste-Anne St Priest   | Tombeau conserve à l'extérieur   |
| Limoges    | , Cathédrale St-Étlenne and an        |                      | , de l'Église.                   |
| _          | xvi* s ). *                           | St Hilaire Bonneval  | Épitophe sur un contrefort de    |
|            | Lions de granit, à l'entrée de        |                      | I Eglise.                        |
|            | l'Église St-Michel et vitraux         | StJanien             | Eglise (xii* s ).                |
|            | (xv* s.) dans la même Église.         | St-Laurent sur Gorce | Dolmen dit la Pierre Levée       |
|            | . Cippe funeraire, derrière le che-   | St Leger-Magnazets . | Polissoir dit le Peulvan de Sé   |
|            | vet de la Cathédrale.                 |                      | . jolte.                         |
|            | . Lion en pierre, dans une mai-       | St Léonard,          | Eglise (xi* el xii* s.).         |
|            | son du portail Imbert.                | St-Victuroico        | Retable en pierre dans l'Église. |
|            | . Borne milliaire, sur la petite      | St-Yrieix            | Eglise (xii* s.).                |
|            | place du Séminaire.                   | Solignae             | Église (zn. s.).                 |

## HAUTE-VIENNE

# Corrèze

### Nom — Situation



ous-Affluent de la Dordogne par la Vézère à laquelle elle s'unit, la Corrèse a donné son nom au département. Ce dernier est une des rares circonscriptions de la France empruntant sa dénomination à un cours d'eau qui n'en franchit pas les limites. La Corrèze, en effet, y prend sa source dans l'arrondissement le plus septentrional, celui d'Ussel, traverse en entier celui de Tulle, dont elle baigne le chef-lieu et gagne la Vézère dans le troisième, celui de Brive, dont elle arrose également le chef-lieu. La direction générale de son cours est

orientée de N.-E. à S.-O. En le supposant prolongé jusqu'à la pointe N. du canton d'Eygurande, ce cours divise le département en deux parties presque égales et symétriques. En comparant la circonscription territoriale de la Corrèze à une feuille allongée, la rivière d'où elle tire son nom en serait la nervure médiane. Sous le rapport de l'étendue, ce département, qui appartient à la région centrale de la France, occupe le 57° rang. Son plus grand axe, de la pointe N.-E. de l'arrondissement d'Ussel à la pointe S.-O. de celui de Brive, mesure 121 kilom.: l'axe de plus grande hauteur, perpendiculaire au premier, n'en mesure que 92, du cours de la Boucheuse au N.-O., au point où la Cère touche le département au S.-E.

Il a des limites naturelles: au N.-O. environ 4 kilom. du cours de la Boucheuse, en la remontant à partir du point de rencontre des trois départements de la Haute-Vienne, de la Dordogne et de la Corrèze; au N. à peu près 3 kilom. à nouveau de cette même rivière; le cours de la Combade pendant 5 kilom.; celui de la Chandouille sur une même étendue; 5 kilom. du ruisseau de Feyt; à l'E. le cours encaissé du Chavanon jusqu'à son confluent avec la Dordogne; le cours de la Dordogne jusqu'au coude qu'elle prononce au N. de Bort, sauf en quelques points où les deux rives lui appartiennent ; 4 kilom. du cours de la Rue; puis à nouveau la Dordogne, qui coule dans des gorges profondes, jusqu'à la hauteur de Mauriac; une douzaine de kilom, de la Maronne et le cours inférieur d'un petit affluent, le ruisseau de la Bedaine; au S. 20 kilom. du cours de la Cère, la Dordogne à deux reprises encore sur un tout petit parcours; à l'O. enfin, la Vézère jusqu'à 2 kilom, en amont de Terrasson; quelques kilom, de petits ruisseaux, affluents de l'Auvezère et 2 kilom, de la Haute-Auvezère. Il est borné au N.-O. par le département de la Haute-Vienne, au N. par celui de la Creuse, au N.-E. par celui du Puy-de-Dôme, au S.-E. par celui du Cantal, au S. par celui du Lot, au S.-O. enfin par celui de la Dordogne.

Il a été formé en 1790 des territoires appartenant au Limousin (Bas-Limousin).

#### Histoire

Les fouilles nombreuses pratiquées dans les grottes naturelles des environs de Brive, notamment au Puy de Lacan, près de Malemort, dans le vallon de Planche-Torte au S. de Brive, à la station de Chez-Pourret au plateau de Bassalair, ont surabondamment prouvé l'existence de l'homme dans cette région, pendant l'époque quaternaire. Des ossements de renne ont été trouvés mélangés au silex; les haches en pierre polie étaient

T. IV. — 16. CORRÈZE I.

plutôt rares. Les monuments mégalithiques, qui subsistent encore, se rencontrent en plus grand nombre dans les deux arrondissements de Brive et de Tulle que dans celui plus élevé et plus septentrional d'Ussel. A peine peut-on citer dans ce dernier : le dolmen de Combressol, celui de la Pierre-Peconnière, à la Mazière-Haute ; les pierres creusées en forme de bassin de Peyrelevade et le kromlech de Feyt; tandis que l'on trouve des dolmens à Altillac (près du hameau de la Borderie), à Espartignac (la Maison du Loup), à la Graulière, à Ste-Fortunade (dolmen de Clair-Fage) ; des pierres mégalithiques à Affieux (pierre avec bassins sur le Puy-Pontou) et dans les bois près d'Uzerche (la Table du Loup); des menhirs, à Argentat (Grave de Roland), à Seilhac

(le Puy des Ferrières), dans l'arrondissement de Tulle; enfin dans celui de Brive, signalons les dolmens d'Aubazine (dolmen en ruines du Bois-Ayretié), de Beynat, la Cabane des Fées, près de Brugeilles, d'Estivaux, de Noaillac (en ruines), de St-Cerninde-Larche (à la Chassagne et à La Palein); le menhir de Saillac (Puy-Ferrier); enfin le kromlech d'Aubazine au Puy de Pauliac. On ne connaît guère non plus de tumuli que dans les deux derniers arrondissements.

On ne sait rien des premières peuplades qui succédèrent aux habitants primitifs des grottes. L'histoire n'a de données certaines que sur les Lemovices, que César indique dans ses Commentaires comme ayant fourni un contingent de 10000 combattants lors de la lutte finale entreprise par Vercingétorix contre le conquérant romain. Après la chute d'Alesia, un chef cadurque, Luctère, vint s'enfermer dans Uxellodunum (peut-être Ussel), pour résister à César, qui prit la ville et se vengea de la résistance en faisant couper les mams à tous ses défenseurs. Après la conquête, cette région fit partie de l'Aquitaine. Il reste peu de chose de l'époque

AUBAZINE. — Église. Groupe en pierre.
(Mater dolorosa).

romaine, à peine quelques traces de voies à Aix et à Masseret, des vestiges de camp à St-Rémy et sur le plateau des Ages à Serandon, des substructions gallo-romaines au Pont-Charroux, à Eygurande; une ruine désignée sous le nom d'arènes de Tintignac au cirque de la Geneste, à Naves; une sépulture dans un jardin à Lubersac; les restes d'un monument gallo-romain désigné sous le nom de château des Cars, à Saint-Merd-les-Oussines, sur le plateau de Millevache; enfin une aigle en granit, qui orne la Place Voltaire à Ussel et les antiquités trouvées à la station gallo-romaine de Longour, à Argentat.

Le christianisme apparut au m<sup>e</sup> s. dans le pays. Si l'on en croit la tradition, saint Martial y aurait accompli des miracles, notamment à Tulle, et la foi persécutée y aurait produit des martyrs : sainte Ferréole, près de Brive et saint Martin, un espagnol de rang élevé, à Brive même. Au m'es, le grand évêque saint Martin visita la région.

Les Alains et les Vandales d'abord, puis les Wisigoths la ravagèrent. Après la victoire de Poitiers, elle fut incorporée dans les royaumes de Paris et de Soissons. En 584, un

Grate et n.j. jan da 107.

prétendant, fils naturel de Clotaire I", Gondevald ou Gondebaud, se fit proclamer roi à Brive et se fit tuer à Lugdunum Convenarum (St-Bertrand de Comminges). Au viir s. les invasions des Sarrasins et les guerres de la royauté contre les ducs d'Aquitaine ensanglantèrent le pays, qui ne redevint tranquille que sous Charlemagne. De cette époque, date l'établissement des maisons de Comborn, de Ségur, de Turenne, de Ventadour. A son retour d'Espagne, le grand empereur incorpora la Corrèze à l'Aquitaine, qu'il érigea en royaume (778). Louis le Débonnaire, son fils, le reçut en partage. Ce dernier le légua à son fils, Pépin I', en 817, après le capitulaire d'Aix-la-Chapelle. A sa mort (858), Pépin II lui succéda. Charles le Chauve le confirma en 845 dans cette possession, lui demandant en retour de reconnaître sa suzeraineté. Pépin se rendit indépendant en 850; vaincu par Charles le Chauve, il fut emprisonné à Senlis en 855.

Vers cette époque se place l'invasion normande dont triompha à Estresses, près de Beaulieu, Raoul de Bourgogne.

En 855. l'Aquitaine passa aux mains du fils de Charles le Chauve, qui la conserva jusqu'en 865; puis en 877, elle fut rattachée au royaume par Louis le Bègue. Disputée par les comtes de Poitiers et de Toulouse, qui poussaient les seigneurs à la révolte, elle se divisa en un certain nombre de seigneuries indépendantes. Tout rentra dans l'ordre lors du mariage de Louis VII avec Éléonore, fille du duc Guillaume X, et, de nouveau, l'Aquitaine fut rattachée à la couronne. Le divorce d'Éléonore et son mariage avec Henri Plantagenet, duc d'Anjou, qui, en 1155, devint roi d'Angleterre, plaça la province sous la domination anglaise. Le pays resta tranquille pendant un demi-siècle et ne vit les troubles renaître qu'au moment où Philippe Auguste, appelé par les seigneurs, chassa Jeansans-Terre d'Aquitaine (1202).

La Corrèze, faisant partie du Limousin, fut rendue avec cette province par Louis IX à Henri III d'Angleterre (1259). Le roi de France agissait ainsi par scrupule de conscience, afin de garder ses autres conquêtes en toute sécurité et rendre durable la paix conclue.

Les abbayes les plus célèbres de la région datent des xi<sup>e</sup> et xii<sup>e</sup> s. Nous citerons l'abbaye bénédictine de Meymac, fondée en 1085; celle d'Aubazine, qu'établit saint Étienne en 1155; celle de Beyssac, fondée en 1219 par Archambaud VI, vicomte de Comborn. Celles de Beaulieu, de Tulle et de Vigeois remontent aussi au xii<sup>e</sup> s.; enfin celle de la Cellette, au Monestier-Merlines, ne date que de 1448.

La guerre de Cent Ans sema des ruines dans toute la contrée; villes et châteaux furent pris et repris. Tel fut le sort de Tulle en 1569 et de Brive en 1574; la première de ces deux villes avait déjà été occupée par les Anglais en 1546: Ussel fut repris aux Anglais par Duguesclin, qui les chassa de la vicomté de Ségur. Quand le roi Charles VII vint visiter le Limousin en 1441, il ne s'y trouvait plus de soldats anglais. Louis XI y vint aussi en 1465 et s'arrêta à Brive, à Donzenac et à Uzerche. Il retira à Tulle les assises de la sénéchaussée qui y avaient été indument transférées.

Les guerres de religion eurent aussi leur contre-coup dans la région. Les protestants y furent bientôt en nombre, imitant l'exemple donné par l'un de leurs seigneurs les plus influents, Henri de la Tour, vicomte de Turenne, qui avait, des premiers, embrassé la foi nouvelle. Après leur défaite de Jarnac, en 4569, les protestants occupérent Juillac, Lubersac. St-Bonnet-la-Rivière. Coligny prit Beaulieu qu'il pilla. En 4577, Brive fut saccagée par les protestants. La même année, le vicomte de Turenne échoua devant Tulle, dont il ne put s'emparer qu'en 1585. Aux maux de la guerre vinrent se joindre ceux de la famine qui désola tout le Limousin. En 1589, Brive se déclara pour Henri IV et tint avec succès contre les Ligueurs. L'abjuration de Henri IV et la sagesse de sa politique ramenèrent le calme dans tout le royaume. La révolte de quelques seigneurs en 1628, aussitôt réprimée par Richelieu, est le dernier épisode de ces guerres.

250

AUBAZINE. - Église. Miséricorde d'une stalle.

pérée qu'arrose la Corrèze y voit mûrir de beaux fruits et pousser des primeurs de toutes sortes. En revanche, dans la région âpre et rude située au N. de Meymac. L'on trouve des paysages pleins de grandeur, quoique empreints d'austérité. Au S. de cette ville, les gorges sauvages et profondes de la Luzège, de la Triousonne et de la Diège offrent des sites ravissants; celles de la Dordogne sont admirables, surtout en aval de Bort, où leur profondeur dépasse 500 m. Les autres cours d'eau, sinueux, sautant de roche en roche, forment parfois de jolies cascades, comme celle du Saut de la Virolle,

sur le cours de la Vézère, en amont de Treignac, les cascades de Gimel, que forme la Montane en amont de Tulle, le Saut de la Saule, que fait la Rue au S.-E. de Bort.

Le N. de l'arrondissement d'Ussel est occupé par le *Plateau de Millevache*, dont l'altitude oscille entre 800 et 900 m. à l'E. C'est au mont Besson que se trouve le plus haut sommet (984 m.). Citons encore, à côté, le Signat de Meymac (978 m.). le mont Odouze (954 m.), à l'O. de Sornac. C'est autour de ces points qu'a lieu le partage des eaux entre les bassins de la Loire et de la Garonne.

Au S.-O. du Plateau de Millevache se détache la chaîne des Monédières, dont la cime la plus élevée, le Puy des Monédières, atteint 920 m.; le Puy d'Allogne, au S.-S.-E. de Treignac, n'a que 772 m.; on trouve encore 959 m. au S.-E. de Bugeat, dans les montagnes de Barsanges. Dans la chaîne qui sépare les vallées de la Sarsonne et de la Diège de celle du Chavanon, un sommet atteint 882 m. au N. d'Aix; l'altitude faiblit ensuite pour se relever à 860 au Puy de Bort, surplombant de 80 m. le plateau des Orgues de Bort. On donne ce nom à une belle colonnade basaltique, terminant à pic le flanc S. du plateau et dominant de 450 m. la rive d. de lu Dordogne, au-dessus de la ville de Bort. Elles mesurent 1500 m. de longueur sur près de 100 m. de hauteur. De leur base, et mieux, de leur couronnement, la vue plane sur les cimes enchevêtrées du Cantal. On trouverait difficilement dans toute la France centrale un plus beau belvédère pour contempler un panorama plus grandiose. Celte coulée basaltique recouvre une partie du bassin honiller de Monestier-Port-Dieu. Un autre filon se trouve dans la plaine élargie, vers Argentat Entre la Dordogne et les jolies vallées de la Maronne et de la Cère, l'altitude des

principaux sommets varie entre 500 et 600 m. Dans la partie centrale de l'arrondissement de Tulle, une cote atteint 500 m. au S. de Seilhac; mais, au N. de Tulle, le point le plus élevé n'est qu'à 421 m. Entre la Vézère et l'Auvezère, le plateau de Lubersac atteint 490 m. au N.-O. d'Uzerche.

# Hydrographie

Deux bassins, celui de la Loire et celui de la Garonne, se partagent, fort inégalement d'ailleurs, les caux du département.

Bassin de la Loire. C'est par la Vienne , AUBAZINE - Eglise. Miséricorde d'une stalle.

que ce seuve draine les eaux d'une très saible partie de l'arrondissement d'Ussel. La Vienne naît à 858 m. dans le plateau de Millevache, à l'O. du mont Odouze, accrue presque immédiatement d'une seconde branche un peu plus occidentale, issue du même plateau. Elle y recueille : (rive d.) la Chandouille, puis quitte par 550 m. le département, hors duquel elle se grossit (rive g.) de la Celle et de la Comballe, rivières qui ne possèdent en Corrèze que leur source et leur cours supérieur.

Bassin de la Garonne. C'est par la Dordogne, soit directement, soit indirectement. que la plus grande partie des caux du département gagne le bassin de la Garonne. La Dordogne, qui descend du Puy de Sancy, dans le département du Puy-de-Dôme, commence à toucher celui de la Corrèze au confluent du Chavanon, par un peu moins de 550 m. Elle ne lui abandonne tout d'abord que sa rive d., coule dans la direction N. à S., l'isolant des départements du Puy-de-Dôme d'abord et du Cantal ensuite, devient corrézienne par ses deux rives, un peu en amont de Bort et, pendant quelques kilom. seulement, car à peine s'est-elle doublée de la Rue, en aval de Bort, qu'elle sert de limite commune aux deux départements du Cantal et de la Corrèze. Au pied des Orgues de Bort, elle fait un coude très prononcé vers l'O. et le N.-O. et descend dans des gorges profondes, étroites à ce point qu'il n'y a de place que pour elle. A son confluent avec le ruisseau de l'Artaud, par un détour soudain, elle reprend sa direction première vers le S., pendant une quinzaine de kilom., incline vers le S.-O. à la hauteur de Mauriac, devenant tout à fait corrézienne, coule de nouveau à l'O., puis encore au S.-O. jusqu'à sa sortie du département. Dans cette dernière partie de son cours, elle laisse la Roche-Canillac à 4 kilom. de sa rive d., baigne Argentat, où son lit s'élargit, puis Beaulieu, redevient un instant limite, puis quitte ensin le département par environ 100 m., ayant parcouru en Corrèze à peu près 135 kilom., dont 75 seulement par ses deux rives.

Dans le département, elle reçoit : (rive d.) le l'havanon, formé de la réunion de la Ramade et de la Miousette venues de la Creuse et du Puy-de-Dôme, qui sert de limite au département et qui recueille (rive d.) le russeau d'Eygurande et la Barricade; -(rive d.) le Doynon, puis le torrent du Lys ou de Lidt, qui forme une belle cascade; -(rive g.) la Rue, qui, avant de gagner la Dordogne en aval de Bort, forme la jolie cascade du Saut de la Saule; — (rive d.) la Diège, formée de deux branches, la Diège de Sornac, qui descend du versant oriental du plateau de Millevache, s'accroft de nombreux ruisseaux, laisse Sornac à 1500 m. de sa rive g. et s'unit à la Diège de la Courtine, née dans la Creuse et qui se gonfle aussi de plusieurs petits torrents; ainsi constituée, la Diège se dirige vers le S., frôle Ussel par sa rive g., absorbe (rive g.) la Sarsonne, qui par sa rive d. touche presque également Ussel, puis la Gane; — (rive d.) l'Arland; — (rive d.) la Triousonne, dont le cours est parallèle à celui de la Diège et qui laisse Neuvic à moins de 2 kilom. de sa rive d.; — (rive d.) la Luzège qui sourd au pied du Bessou, arrose Meymac, se gonfle (rive d.) du Pont-Rouge où tombe la Vigne, qui coule au bas du promontoire à pic portant les ruines imposantes du château de Ventadour, ancienne forteresse limousine des plus considérables, absorbe (rive g.) le Vianon et passe tout près de Lapleau, dans de superbes gorges hoisées, avant de tomber dans la Dordogne, qui vient de contourner l'abbaye de Valette: - la Sombre ou Solombre; -(rive g.) la Glane de Servières ou Glény et le Teilhet; - (rive d.) le Doustre, qui naît au N.-O. d'Égletons, traverse l'étang Grand, écoule les caux de celui de Gros, recueille (rive g.) le ruisseau des Gagnoux, (rive d.) le trop-plein des étangs de Prévôt et Ferrier, passe au pied de la Roche-Canillac et coule dans des gorges extrèmement pittoresques; - (rive d.) la Souvigne, accrue (rive d.) de la Franche-Valonne et qui finit dans la Dordogne, à 1 kil. en aval d'Argentat; — (rive g.) la Maronne, originaire du Cantal, qu'elle

SAINT CAR LA BOCHU Tiglise. Fasemble N

sépare du département de la Corrèze et qui s'augmente (rive d.) du ruisseau de Rioux-Tort, (rive g.) de celui de la Bedaine, servant de limite commune aux deux départements du Cantal et de la Corrèze et dans lequel tombe (rive g.) le ruisseau du Cayre; elle se replie ensuite dans d'étroits défilés et s'augmente encore (rive d.) de la Glanc de St-Privat, qui traverse un étang; — (rive d.) la Ménoire, qui se termine en amont de Beaulieu.

En dehors du département, la Dordogne reçoit encore : (rive g.) la l'ère, qui n'appartient que par sa rive d. au département de la Corrèze; cette rivière coule dans des gorges charmantes et se grossit (rive d.) du Deyroux, qui arrose Mercœur; — (rive d.) le ruisseau de Passou; - (rive d.) la Sourdoire, qui prend naissance au S. de Beynat et s'accroît (rive d.) du Maumont; - (rive d.) la Tourmente, où tombent (rive g.) le ruisseau de Ligneyrac et, hors du département, le ruisseau de Meyssac; — (rive d.) la Vésère, qui descend du plateau de Millevache, traverse l'étang des Oussines, prend la direction S.-O., laisse Bugeat à quelques centaines de mètres de sa rive g., décrit deux grands méandres avant de former la cascade du Saut de la Virole, traverse Treignac dans une vallée très profonde et, en aval de cette ville, franchit un défilé superbe entre des roches escarpées qu'encadre une verdure luxuriante, contourne la pittoresque Uzerche, touche Vigeois, laisse à peu de distance de sa rive d. la Chartreuse de Glandier, traverse une gorge de plus en plus sauvage, coule au pied des ruines du vieux château de Comborn et gagne le site ravissant de Saillant, au-dessous duquel elle quitte le défilé qui la conduit près d'Allassac; puis, sa vallée s'élargit, et, à la hauteur de Brive, elle décrit un arc de cercle qui lui fait prendre la direction de l'O. en baignant Larche; en aval de cette ville, elle sert de limite commune au département de la Corrèze et à celui de la Dordogne, dans lequel elle pénètre un peu en amont de Terrasson. Son cours dans le département est de 125 kilom, sur 192 de longueur totale. Ses affluents sont : (rive g.) le Longueyroux, qu'elle recueille en amont de Bugeat; — (rive d.) la Soulaine; — (rive d.) le Bradascou, où tombent (rive d.) le Ganareix et le ruisseau de la Forge; — (rive g.) le Brézonx qu'alimentent des étangs proches de Seilhac; — (rive d.) la Loyre, qui a sa source à l'E. de Lubersac, descend vers le S. et recueille par sa rive d. le Rouchat, la Sagne, le Sarget et le Louzeix, en traversant une fertile vallée; - (rive g.) la Corrèze. Cette rivière qui prend sa source à 889 m. à l'O. de Meymac, sur le plateau de Millevache, se grossit (rive d.) de la petite Corrèse ou Corrèse occidentale, se dirige vers le S.-O. en longeant le versant oriental des Monédières, baigne le bourg de Corrèze, s'augmente (rive d.) de la Vimbelle grossie (rive d.) de l'Ouige, traverse Tulle où elle recueille (rive d.) la Solane, puis, en aval de cette ville, reçoit: (rive g.) la Montane, qui forme la série des cascades de Gimel et se grossit (rive g.) de la Valouse; — (rive d.) la Rouanne, dans laquelle tombe le Coyroux qui glisse, à travers une gorge charmante, au pied d'Aubazine; enfin, la Corrèze, avant de traverser le faubourg situé au N. de Brive, se gonfle encore sur ses deux rives des eaux que lui apportent plusieurs ruisseaux et, au delà de Brive, (rive d.) du Maumont, qui baigne Donzenac et recueille (rive d.) le Clan. Après la Vézère, la Corrèze reçoit : (rive g.) la Couze, qui disparaît souterrainement pendant près de 4 kilom. et sourd à  $\mathbf{nouveau}$  au puits de Blagour, pour s'accroître encore du Sorpt et de la forte source de la Doux, qu'entoure le cirque de St-Cernin-de-Larche; ainsi grossie, elle traverse Larche; — (rive d.) la Logne; — hors du département, (rive d.) l'Elle, qui naît à l'O. d'Ayen.

En outre, la Dordogne reçoit par l'un de ses plus forts affluents, l'Isle, une rivière qui coule à l'extrémité N. de l'arrondissement de Brive, l'Auvezère ou Haute-Vézère, qui a sa source dans le département de la Haute-Vienne, presque à la limite de celui de la Corrèze, dans lequel elle pénètre aussitôt, laisse Lubersac à 2 kilom, de sa rive g. et s'augmente, hors du département, (rive d.) de la Bouchèrese, corrézienne par sa naissance à peine et par quelques kilom, seulement de son cours moyen.

T. IV. 17. CORRÈZE II

Étangs. Ils sont assez nombreux, mais de peu d'importance. Citons, cependant, les étangs Grand, de Gros, du Prévôt, Ferrier, de Rosiers-d'Égletons, de St-Hilaire-les-Courbes, de St-Priest-de-Gimel, de Pissevache, tous dans l'arrondissement de Tulle et l'étang des Oussines dans celui d'Ussel.

Sources minérales. Nous ne nommerons que les sources de Marcillac, la Croisille, de St-Exupéry et des Saulières.

Canal. Il n'existe aucun canal de navigation dans le département. Comme canal d'irrigation, on ne peut citer que le petit canal du Coyroux, dérivé de la rivière du même nom par les moines d'Aubazine.

### Climat

Pris dans son ensemble, le département est rangé sous l'influence du climat auvergnat ou limousin, dont le caractère propre est d'être âpre et dur l'hiver. Quoique sujet à des sautes brusques de température, les maxima du thermomètre n'y sont jamais excessifs et l'été y est généralement doux. L'hiver est presque toujours long. On peut d'ailleurs partager le département en trois zones assez différentes : la zone de montagnes et de hauts plateaux, où, par suite de l'altitude et de la nature des roches, le climat est très rude ; la zone des vallées moyennes de la Dordogne, de la Corrèze et de la Vézère, où le climat est tempéré ; la zone des vallées inférieures des mêmes rivières, où il est doux, comme il convient à un pays situé à égale distance du pôle et de l'équateur. La moyenne de la température à Tulle atteint 15°; cette moyenne est dépassée à Brive, mais, par contre, elle est inférieure à ce chiffre sur le plateau de Millevache. La hauteur de la pluie va en augmentant avec l'altitude, de sorte que c'est sur ce plateau, très arrosé, que la hauteur moyenne est le plus élevée; elle dépasse 1 m. 50 vers le mont de Meymac, tandis qu'elle n'est que de 0 m. 80 à Tulle.

Les vents les plus fréquents sont ceux du N. et du N.-O. par l'E . On voit qu'ils suivent l'orientation générale du département.

Les observations météorologiques complètes, comprenant celles relatives à la hauteur des pluies, à la pression barométrique, à la marche des orages, etc., ne sont pratiquées qu'à Tulle et Brive. Celles relatives simplement à la hauteur des pluies le sont en outre à Ussel, Argentat et Beaulieu. Les observations des hauteurs de cours d'eau sont faites pour la Dordogne, à Bort, Spontour, Argentat et Beaulieu; pour le Chavanon, à Merlines; pour la Ruc, à Bort; pour la Maronne, à Argentat; pour la Corrèze, à Tulle et à Brive; pour la Vézère, à Treignac, Uzerche et Larche. En outre, des pluviomètres sont installés dans 19 centres répartis dans les 5 arrondissements. L'observation des orages et des phénomènes relatifs aux végétaux et aux animaux n'est faite que dans quelques stations seulement. Enfin le relevé des observations est transmis, au plus tard, chaque trimestre, au Bureau central météorologique à Paris.

## Divisions administratives

ETENDUE: 586.608 hectares (cadastre). Population (1901): 304.718 habitants.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arrondissements | Cantons  | Communes |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| Préfecture: Tulle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 1             | 12       | 118      |
| Sous- \( \begin{aligned} Brive \cdot | . 1             | 10       | 99       |
| Préfectures ( Ussel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 7        | 71       |
| Tola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ıl 5 Total      | 29 Total | 1 288    |

#### LISTE DES CANTONS

Tulle. . Argentat, Corrèze, Egletons, Lapleau, Laroche-Canillac, Mercœur, Saint-Privat, Seilhac, Treignac, Tulle N., Tulle S., Uzerche.

Brive. . Ayen, Beaulieu, Beynat, Brive, Donzenac, Juillac, Larche, Lubersac, Meyssac, Vigeois.

Ussel. . Bort, Bugeat, Eygurande, Meymac, Neuvic, Sornac, Ussel.

CULTES. Culte catholique. Évêché: Tulle, érigé en 1517 comme suffragant de Bordeaux, supprimé en 1802 et rétabli en 1825 comme suffragant de Bourges. Le diocèse comprend le territoire du département de la Corrèze seul et compte 56 cures, 254 succursales et 71 vicariats rétribués. Il possède un séminaire diocésain à Tulle. Les communautés religieuses d'hommes, peu nombreuses, s'occupent d'enseignement, de prédication ou d'œuvres d'assistance. L'une d'elles a sa maison mère à Brive. Les communautés religieuses de femmes, plus nombreuses, s'occupent surtout d'enseignement et d'œuvres charitables; quelques-unes sont vouées à la vie contemplative. Plusieurs ont leur maison mère dans le département.

Les principaux pèlerinages sont ceux de N.-D. de Bon-Secours et de St-Antoine de Padoue, auprès de Brive; N.-D. des Angles, aux Angles; N.-D. de Belpeuch, à Camps; N.-D. de la Bussières-Lestards, au sommet des Monédières, près de Bugeat; N.-D. de Chabanne, à Ussel; N.-D. du Chapitre, à Tulle; N.-D. de Chastres, à Bar; N.-D. du Châtenet, au Lonzac; N.-D. de Douleur, au Puy-Damien, à Chamboulive; N.-D. d'Eygurande; N.-D. de Fournol, à St-Merd-les-Oussines; N.-D. des Métayers, à Ste-Fortunade; N.-D. du Pont, à Treignac; N.-D. du Pont-du-Salut, à Corrèze; N.-D. du Port. à Beaulieu; N.-D. du Puy-St-Damien, près de Chamboulive; N.-D. du Roc, à Servières; N-D. des Rubeaux, à Lubersac.

Culte protestant. Les adhérents à ce culte, peu nombreux, sont rattachés au consistoire de St-Étienne, qui comprend cinq départements, dont celui de la Corrèze, et fait partie de la 20° circonscription synodale. Un temple existe à Madranges et à Brive et un oratoire à Tulle.

Culte israélite. On ne connaît pas d'adhérents.

ARMÉE. Ce département ressortit à la 12 région militaire qui comprend 8 subdivisions de région, dont 2 dans la Corrèze : Brive et Tulle. Les troupes qui en dépendent font partie du 12 corps d'armée dont le chef-lieu est Limoges. La garnison de Tulle comprend un régiment d'infanterie; celle de Brive en comprend également un.

Tulle possède une manufacture nationale d'armes.

Le département ressortit en outre à la 12º légion de gendarmerie.

JUSTICE. Le département ressortit à la Cour d'appel de Limoges. Il existe un Tribunal de 1º instance à Tulle (où se tient la cour d'assises), à Brive et à Ussel; un tribunal de commerce à Tulle et à Brive.

INSTRUCTION PUBLIQUE. Le département ressortit à l'Académie de Clermont. Il ne possède aucun établissement d'enseignement supérieur.

L'enseignement secondaire comprend un lycée à Tulle, un collège communal à Brive et à Treignac (collège Lakanal); pour les jeunes filles, des cours secondaires à Tulle. Il existe un établissement libre à Ussel; un petit séminaire à Brive et à Servières.

L'enseignement primaire recrute ses professeurs à l'école normale d'instituteurs (avec école annexe), et à l'école normale d'institutrices (avec école annexe) de Tulle. Il existe une école primaire supérieure de garçons à Uzerche. On trouve des cours complémentaires de garçons à Bort, Egletons, Meymac, Tulle et Ussel et des pensionnats primaires à Beaulieu, Lubersac, Meyssac et Neuvic.

Le département ressortit en outre : à l'arrondissement minéralogique de Poitiers, sous-arrondissement de Bourges (division du Centre); à la 8° région agricole (S.); à la 28° conservation forestière (Aurillac); à la 11° inspection des Ponts et Chaussées.

## Agriculture

Sous le rapport agricole, on peut partager le département en deux régions: la première, la plus fertile, comprend l'arrondissement de Brive et la pointe S. de celui de Tulle; c'est le pays bas, embrassant les basses vallées de la Vézère, de la Corrèze et de la Dordogne, où l'on récolte des céréales, des fruits et du vin. L'autre région, celle de la montagne, comprend le reste du département; c'est un pays de pâturages. La race ovine est surtout répandue sur le plateau de Millevache et dans les Monédières; les troupeaux des cantons de Sornac, de Bugeat et de Meymac, sont très nombreux; on prise particulièrement ceux du Vendonnois, dans le canton de Lubersac. Les cultures industrielles, dans la région montagneuse, ne comprennent que le chanvre et le lin. On trouve de belles châtaigneraies dans le canton de Neuvic.

La nature du sol est argileuse ou siliceuse. La Corrèze est un pays de grande culture: on y compte environ 2500 exploitations de plus de 40 hectares, 10600 d'une étendue variant de 10 à 40 hectares, 28000 d'une étendue variant de 1 à 10, et 20200 d'une étendue inférieure à 1 hectare. Près des trois quarts de la population vivent des produits de l'agriculture, et plus des trois quarts des propriétaires font valoir eux-mêmes. Certains produits accessoires, comme ceux de l'élevage de la volaille (en particulier des dindes) et de la fabrication des fromages avec le lait des chèvres et des brebis, fournissent un appoint de grande valeur.

Voici le tableau de la statistique agricole pour l'année 1899 :

| Cultures | Surfac    | ce     | Product   | ion     | Cultures | Su       | rface    | Produc          | tion   |
|----------|-----------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------------|--------|
| Froment  | 25.800 he | ctares | 418.840 1 | rectol. | Sarrasin | 28.770 1 | ncctares | 451.620 h       | ectol. |
| Méteil   | 4.210     | •      | 82.030    |         | Avoine   | 5.690    |          | 156.95 <b>0</b> | •      |
| Seigle   | 65.050    |        | 1.156.260 |         | Maïs     | 380      |          | 5.800           | •      |
| Orge     | 1.010     |        | 17.440    |         |          |          |          |                 |        |

La pomme de terre, cultivée sur 21720 hectares, a fourni 2654000 quintaux.

Les plantes industrielles ne comprennent que le chanvre, le lin et le tabac.

Le chanvre, qui a occupé 820 hectares, a donné 4100 quintaux de filasse et 3280 de graine; le lin, pour une surface de 700 hectares, a produit 4900 quintaux de filasse et 1 400 de graine. Quant au tabac, à la culture duquel ont pris part 414 planteurs (en 1900), la production, cette même année, s'est élevée à 892, 5 quintaux, pour une surface cultivée de 58 hectares. L'étendue des prairies artificielles, comparée à celle des prairies naturelles, est peu considérable.

|              |          | Hectares | Quintaux | He                     | ctares | Quintaux  |
|--------------|----------|----------|----------|------------------------|--------|-----------|
| Dunining     | Trèfle   | 1.650    | 89.650   | Betteraves fourragères | 2.730  | 644.960   |
| Prairies     | Luzerne  | 550      | 27.500   | Betteraves fourragères | 5.400  | 3.243.600 |
| aruncienes ( | Sainfoin | 280      | 67.200   | Herbages               | 9.600  | 97.000    |

La vigne, plantée dans 8300 hectares, a produit 41500 hectolitres de vin. La même année, on a replanté 50 hectares. Les vins récoltés sont de qualité ordinaire; les plus estimés sont ceux d'Allassac, de Donzenac, de Beaulieu, de Queyssac, de Voutezac, pour les crus rouges, et de Collonges, Saillac, Yssandon et Varetz, pour les crus blancs. Le vin « paille » que produisent les environs de Beaulieu est très goûté en Corrèze.

En dehors des fruits variés provenant du bassin de Brive et des basses vallées de l'O. du département, la Corrèze a produit 862 400 quintaux de châtaignes, 56020 de noix et 2880 de pommes à cidre. La production du cidre s'est élevée à 20174 hectolitres.

La surface occupée par les bois et forêts est de plus de 50000 hectares, dont l'État ne possède que 135 hectares 68 ares (forêt domaniale de Pompadour). La contenance des forêts communales et d'établissements publics est de 3580 hectares 89 ares. Les reboisements en montagnes effectués par les communes comprenaient, au 51 décembre 1900, une surface de 820 hectares; ceux effectués par les particuliers atteignaient, à la même date, 6827 hectares 41 ares, le tout entrepris depuis l'année 1882. Les principales forêts sont celles d'Areil, de Bonnaigue, de Chirac,

de Chamberet, de Frétigne, d'Herbeil, de Gimel, de Meilhards, de Salon, de Seignemousseuse, de Soudeille, de Turenne, etc. Les essences dominantes sont le chêne, le hêtre, le bouleau, etc. Les animaux nuisibles qui les peuplent, loups, sangliers, sont assez rares.

En 1899, on comptait 6780 animaux d'espèce chevaline. Un haras, dont l'origine remonte au xviii s., est installé à côté du château de Pompadour. En outre, on compte 7 stations de monte dans le département: à Beaulieu, Brive, Meyssac, Neuvic, Ussel, Uzerche, Tulle. Une Société de courses dispose de l'hippodrome de Pompadour. L'espèce mulassière comptait 810 représentants, et l'espèce asine 9450. L'espèce bovine était représentée par 192 140 sujets, appartenant surtout aux races limousine et de Salers; sur ce nombre, on comptait: 15 300 bœufs de travail et 2820 à l'engrais; 97340 vaches ayant produit 319 100 hectolitres de lait. Il existe à Brive une vacherie-pépinière pour la sélection et le développement de la race limousine. Sur 579760 animaux de race ovine, on comptait 201 000 brebis dont le lait entre dans la fabrication des fromages que produit surtout St-Priest-de-Gimel, sous le nom de tomes de Brach. Le département produit en outre des fromages genre Roquefort et des fromages de chèvre. La production en laine a été de 6050 quintaux, pour 532000 animaux tondus. L'espèce porcine est très répandue; on comptait 195 320 sujets et 4200 seulement de l'espèce caprine.

En outre, 44 400 ruches d'abeilles ont produit 113 620 kilogrammes de miel et 55 000 de cire.

Les cours d'eau sont surtout peuplés de truites. La flore est très variée ainsi que la collection des champignons comestibles.

L'enseignement agricole est donné par la Chaire départementale d'agriculture de Tulle et par les Chaires spéciales d'agriculture de Brive et d'Uzerche. Neuvic possède la Ferme-École des Plaines. Un domaine national existe à Pompadour. Le département compte encore 32 comices agricoles.

#### Industrie

En 1900, on comptait dans le département 2156 établissements dont 1326 emploient moins de 5 personnes. Le plus important est la manufacture nationale d'armes de Tulle, qui possède des annexes aux environs et occupe un nombre très variable d'ouvriers, 1500 en moyenne.

INDUSTRIES EXTRACTIVES. Des 9 mines concédées du département, 2 seulement ont été exploitées en 1900 : ce sont les mines de houille d'Argentat et de Lapleau, ayant produit : la première, 64 tonnes, et la seconde, 420 tonnes, avec un personnel des plus restreints. Les seules carrières importantes sont les ardoisières d'Allassac, de Travassac, et les carrières souterraines de pierre à chaux de Gioux. Dans les exploitations d'ardoises, le personnel occupé a été de 500 ouvriers environ, pour une production de 17579 milliers d'ardoises. Quant aux carrières de Gioux, elles ont employé 54 ouvriers et produit 4750 tonnes de pierre, ayant servi à faire de la chaux pour l'agriculture et les constructions.

La nature des roches est très variée dans la Corrèze. On y trouve des minerais de fer, de plomb sulfuré argentifère, d'antimoine, d'étain, de bismuth, de cuivre, etc. Outre la pierre à chaux, on exploite aussi des carrières de pierre de taille, de grès, de granit diversement coloré, de kaolin, d'argiles réfractaires, de lave proyenant de volcans éteints. Certaines carrières fournissent encore des meules à moulins et des meules à aiguiser.

On trouve des poteries et des faïenceries à Brive, Donzenac, Neuvic et Tulle; des tuileries à Beaulieu, Bort, Tulle, etc. On fabrique des tuyaux de drainage à Brive.

INDUSTRIES AGRICOLES. Les établissements de minoterie sont assez nombreux dans la Corrèze. On trouve des brasseries à Bort, Brive, Chameyrat, Malemort, Treignac, Tulle; des huileries à Brive, la Chapelle-aux-Saints, Meyssac, Saillac, Saint-Hilaire-Peyroux. Pompadour. Tulle, Brive, fabriquent des conserves alimentaires; cette dernière ville a la spécialité de la moutarde violette. L'industrie du bois est représentée par les scieries de Bort, de Tulle, de Corrèze, d'Égletons et de Vigeois; les saboteries et galocheries de Bort, Brive, Corrèze et Ussel; les fabriques de chaises de Brive, d'Égletons, de Tulle et d'Ussel. Les enveloppes en paille pour bouteilles sont préparées à Argentat, Laguenne et Uzerche.

INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES. Elles comprennent à peu près exclusivement la manufacture nationale d'armes de Tulle et quelques fonderies de 2 fusion. C'est à Souillac, hameau

c TURENNE. - Rue conduisant au Château. -

268 CORRÉZE

dépendant de Tulle, que s'usinent les canons de fusil. La fabrication annuelle peut s'élever jusqu'à 70000 armes. Les autres pièces en bois sont tournées et ajustées dans de petits établissements groupés autour de la ville, à Corrèze et à Laguenne. Brive fait de la taillanderie.

INDUSTRIES CHIMIQUES. Il existe des teintureries à Beaulieu, Bort, Brive, Meymac, Neuvie, Tulle. Ussel. Uzerche et une blanchisserie de toiles à Aubazine. Tulle fabrique de la bougie; Bort, Brive et Treignac de la cire. Il existe à Cornil une usine importante pour la production des matières tannantes (160 ouvriers).

INDUSTRIES TEXTILES. Elles sont représentées par les filatures d'Argentat, Meymac et Vigcois. Une usine importante utilise une chute de la Rue, près de Bort, pour le moulinage de la soie et occupe plus de 500 femmes et jeunes filles. Des carderies existent à Argentat, Beaulieu, Bort, Treignac, Ussel, ainsi qu'à Tulle et aux environs. Les objets fabriqués consistent en bas et en gilets de laine, en droguets et en étoffes diverses.

INDUSTRIES DIVERSES. On trouve des tanneries à Argentat, Brive, Beaulieu, Bort, Donzenac, Treignac. Ussel et Uzerche; plusieurs de ces villes possèdent également des corroiries; Bort, Meymac et Uzerche fabriquent de la chaussure. Les diverses papeteries du département produisent surtout des papiers de paille; les usines se rencontrent à Laguenne, Laumeuil, Malemort, Tulle et Uzerche. La chapellerie possède une certaine importance dans la Corrèze. Bort compte deux usines importantes occupant environ 1500 ouvriers. Argentat, Brive, Laguenne, Treignac et Tulle pratiquent également cette industrie.

Au 51 décembre 1900, il existait 155 établissements industriels, dont 7 inactifs, employant 142 machines à vapeur d'une force totale de 1258 chevaux-vapeur dont 77 inutilisées.

Le cours de la Vézère est en outre utilisé pour la production de forces électriques.

### Commerce

Le département exporte des chevaux, des mulets, des bestiaux, de la volaille, du vin. de l'huile de noix, des châtaignes, des truffes, des champignons, des foies d'oie et de canard, soit frais, soit truffés et en boltes, des conserves alimentaires, des fruits et primeurs, de la moutarde violette, enfin des bois de toutes sortes.

Il importe de la houille en provenance des bassins du centre, des matières premières pour ses filatures, des denrées de toutes sortes, des articles de modes et de nouveautés, des vins et liqueurs, etc.

Les grandes transactions commerciales se font surtout dans les foires et marchés.

Les relevés du mouvement de la navigation en 1900, sur la Dordogne, accusent le départ de 65 bateaux, d'une jauge totale de 1281 T. En outre, le cube du bois flotté à bûches perdues a été d'environ 815 stères. La majeure partie des marchandises était à destination de Castillon.

La succursale de la Banque de France à Tulle, avec le bureau auxiliaire de Brive, a occupé en 1900 le 85 rang sur 126 succursales, avec un chiffre global d'affaires de 23466850 francs.

Le département possède à Tulle une Chambre de commerce dont le ressort embrasse la Corrèze en entier.

# Voies de communication

| Chemins de fer (voie normale) Dordogne (flottable depuis le confluent dela Rue, près de Bort, mais | kil.<br>580,499 | Routes nationales     | 1.752,201<br>1.305,314 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| navig. à la descente depuis ce point).<br>Longueur dans le département                             | 116, -          | • vicinaux ordinaires | 1.303,747              |

TULLE, ville quelque peu industrielle, grâce à sa Manufacture d'armes, établie près de la Gare, dans le faubourg de Souilhae, s'étend tout en longueur, dans la vallée encaissée et sur les deux rives de la Corrèze, que huit ponts franchissent. Des quais des deux rives comme des rues parallèles à la rivière et de celle qui mène au vallon de la Solane, petit affluent de droite de la Corrèze, partent des rues étroites et montantes, des ruelles en escaliers, grimpant le flanc des collines escarpées qui forment une ceinture pittoresque à la petite cité. Sur les hauteurs de la

CORRÉZE

nve d. s'étagent : le Lycée, l'École normale de filles. l'Hospice : en face, sur la rive opposée, s'elève le Séminaire, précédé d'une terrasse d'où la voc est fort belle sur la ville et la vallee. La Préfecture, de style Louis XIII, et qu'entoure un beau parc, est sur la rive d. de la Solane.

Son monument le plus intéressant est la cathédrale 8t-Martin (xir s.), privée, depuis la création du quai de la rive d., du transept et du chœur; sur la net, qu'accompagnent d'étroits bas-cotés, s'auvre un porche surmonté d'un clocher élevé (xiv s.) que couronne une belle fièche en pierre. Au côté latéral s. est attenant un Clottre (xiir s.), restauré, dont on admire la salle capi-

tulaire, ainsi que quelques autres vestiges de l'ancienne abbaye. Les autres églises. St-Jean, modeme, dont la façade est surmontée d'un clocher carré, et St-Pierre, de plan octogonal, no présentent aucun intérêt. L'ancienne église du collège des Jesuites a été transformée en Halle. Un petit Musée et des collections d'histoire naturelle occupent les bâtiments de l'ancien collège (xvr s.). Sur la rive g. de la Corrèze s'élèvent l'Hôtel de ville, l'Évéché et le Palais de Justine.

Tulle renferme, principalement dans la basse ville, un certain nombre de maisons curieuses des xur. xive et xve s. La plus remarquable est la Maison de l'abbé, (1, place Gambetta), dont les sculptures de la façade sont très hien conservées. Nommons encore une Maison du xve s. (1, rue St-Bermard).

Uxerche est le bourg le plus pittoresque de la Corrèze. Il occupe une presqu'île contournée par la Vézère et est bâte en amphithéâtre. Deux rues montantes conduisent au sommet de la colline occupée par l'Église (xi° et xii° s.) et par les hâtiments de l'École primaire supérieure Sur tout son pourtour, il est bordé de maisons aux toits aigus, flanquees de tourelles rectangulaires

TURENNE Tour de C sar

ou cylindriques avec clochetons s'étageant les uns au-dessus des autres et formant un fomins fort pittoresque, que l'on admire surtout de la partie elevce du faubourg. Ste-Lulahe. Deux ponts sont jetés sur la Vézère, au sommet de la boucle qu'elle forme. Du côte de l'istlume, une rue descend vers la rivière et passe sous la Porte Barachande. Parim les curieuses maisons de cette archaïque cité, nommons le Château Pontier, la maison Eyssartier, à tourelle d'angle, etc.

Troignac occupe une belle situation sur le plateau qui surplombe la rive g. de la Vézère. Ses Maisons anciennes, son vieux Collège, son Hétel de Ville, son Église (xv. s.), le Pont, de la même époque, avec la vieille chapelle qui en occupe l'une des têtes, forment un ensemble fort attrayant à regarder. La rivière qui passe à ses pieds traverse une des régions les plus helles du Limousin.

CORREZE

BRIVE occupe une belle situation sur la rive g. de la Corrèze, au confluent de l'Aguierle. Des collines l'abritent contre les vents du N. La large et féconde vallée qui l'entoure, abonde en arbres fruitiers. Sur l'emplacement des anciens remparts s'etendent de beaux boulevards bordés de maisons que précèdent des jardins. A l'extérieur de cette ligne circulaire s'élèvent les quartiers modernes et les faubourgs. Le voyageur qui suit les boulevards ou flâne sous les platanes de la belle Promenade du 11 Juillet est frappé de l'aspect souriant de la ville; mais, qu'il vienne à franchir le cercle enfermant la vieille cité. le charme est rompu. Les rues étroites, tortueuses, avec leurs cailloux roulés en guise de pavés, forment une suite de cercles concentriques, que coupe un dédale de ruelles et d'impasses, où le solcil pénètre peu, mais où s'alignent de vieilles maisons des xiv, xv et xvr s. Au centre s'élève l'Église St-Martin (x11° s.), de style roman limousin, restaurée et dont la façade latérale S. est surmontée d'un clocher moderne; quelques constructions sont encore attenantes à la façade N. L'Église St-Libéral (xive et xve s.), encastrée dans des maisons, n'a qu'une seule nef. L'Église St-Sernin est moderne. Le petit Séminaire occupe un élégant hôtel du xvr s., à l'intérieur duquel on remarque de belles cheminées, un escalier, et surtout la façade sur la cour intérieure. Le Couvent des dames de Ste-Claire a conservé sa façade des xir et xv s. Celui de Ste-Ursule (autrefois des Franciscains) a été fondé en 1226 par saint Antoine de Padouc, qui aimait méditer dans les grottes proches de Brive, transformées aujourd'hui en chapelles, à l'intérieur du couvent moderne des Franciscains. Le vieux Collège (1560) a des fenêtres mansardées ornées de sculptures et une intéressante colonnade extérieure. La Gendarmerie occupe un ancien couvent d'Ursulines. Le nouveau Collège, considérable, la Sous-Préfecture, le Palais de Justice. l'Hôtel de Ville, le nouvel Hipital, n'offrent aucun intérêt. Le Musée, qui occupe un hôtel du xvii s., possède quelques toiles, des moulages de sculpture, des armes et des antiquités préhistoriques, ramassées dans les tumuli ou dans les grottes nombreuses de la région. Le Pont Cardinal a été jeté sur la Corrèze en 1734. Citons encore la Fontaine Bourzat ornée d'un buste en bronze. Brive a élevé une statue au maréchal Brune (1765-1815), assassiné à Avignon, et un buste au docteur Majour.

Les environs de Brive sont assez pittoresques; au S. se trouvent les grottes de Lamouroux, à plusieurs étages percés verticalement dans de la roche friable.

USSEL est agréablement située sur une colline entre la Diége et la Sarsonne, dans une région de prairies et de cultures. On y voit encore un certain nombre de maisons anciennes, surtout du xvir s. La plus remarquable est l'Hôtel des ducs de Ventudour (xvir s.). L'Église (xiir et xvr s.), que surmonte un clocher moderne, a de belles voûtes dans le bas-côté d. La Sous-Préfecture, moderne, est entourée d'un joli parc. Sous les beaux ormes de la Pluce Voltaire a été érigée une aigle romaine en granit (iir s.), près des constructions de l'ancien Collège. Une avenue ombragée mène sur l'emplacement d'un camp romain au centre duquel on a érigé, en 1640, la Chapelle N.-D. de la Chabanne. Du terre-plein qui l'entoure, la vue est superbe sur les environs : on découvre les monts du Cantal et les Monts Dore.

## Liste des Monuments historiques

| Allillac Fonts baptismaux (xii* s.) dans l'ég. | No  |
|------------------------------------------------|-----|
| Argentat Menhir dit le Grave-de-Roland.        | -   |
| Arnac-Pompadour, Église (xnº s.).              |     |
| Aubazine Cromlech du Puy de Pauliac.           | Sa  |
| — Église (xu° s.).                             | Sa  |
| Ayen Pierres tombales (xiv s.) de l'egl.       | Sa  |
| Beaulieu Eglise (xıı et xııı s.).              | Sé  |
| Brive Eglise St-Martin (xir s.).               | Tu  |
| Petit séminaire (zvi s.).                      | Tu  |
| Maison à tourelles (xv° s.).                   | l   |
| Espartignac Dolmen dit la Maison-du-Loup.      |     |
| Meymac Eglise (xii' s.).                       | Uz  |
| Moustier-Ventadour                             | Vi. |
| (Le) Château de Ventadour.                     |     |

| Naves               | Arènes de Tintiniac.                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <del>-</del>        | Autel, retable, appui de commu-<br>nion (xviii* s.), dans l'église.                |
| Saint-Angel         | Eglise (xIII s.).                                                                  |
| Saint-Cyr-la-Roche. |                                                                                    |
| Saint-Robert        |                                                                                    |
| Ségur               |                                                                                    |
|                     | Cathédrale ND. (xii au xiv s.).                                                    |
|                     | Restes du château de Turenne<br>(Tour de César, xin's. Tour du<br>Trésor, xiv's.). |
| Uzerche             | Église (xr et xr s.).                                                              |
| Vigeois             | Église (xII° s.).                                                                  |
|                     |                                                                                    |

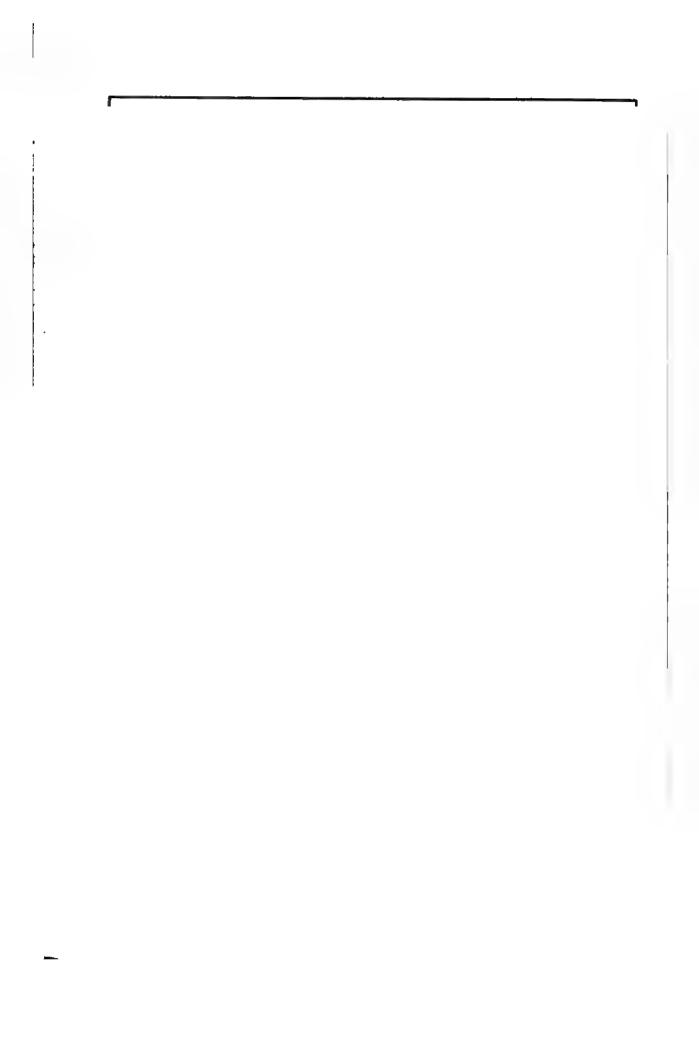

# Gironde

## Nom -- Situation



ormé par la réunion des deux grandes rivières de la Garonne et de la Dordogne qui se rencontrent au Bec d'Ambès, le large estuaire de la Gironde a donné son nom au département.

Plus méridionale, la Garonne sépare les deux arrondissements de Bazas et de la Réole, en baignant cette dernière ville, traverse celui de Bordeaux, en décrivant un magnifique croissant devant le cheflieu du département; quant à la Dordogne, qui coule plus au

, elle arrose l'arrondissement de Libourne, dont elle contourne le chef-lieu, puis, sépare n instant les deux arrondissements de Bordeaux et de Libourne, coupe la pointe N.-E. e l'arrondissement de Bordeaux, qu'elle sépare à nouveau de celui de Blaye. Depuis la ointe du Bec d'Ambès, la Gironde sépare les deux arrondissements de Bordeaux et de laye, puis ce dernier de celui de Lesparre qui se termine à la Pointe de Grave, sur la rive de l'estuaire. Sur la rive dr., c'est le département de la Charente-Inférieure qui fait suite l'arrondissement de Blaye. Ce département, qui appartient à la région S.-O de la France, place au premier rang des départements français pour la superficie. Il affecte la forme un losange dont la plus grande diagonale, inclinée de S.-E. à N.-O., coïncide avec la rection générale du cours de la Garonne continué par celui de la Gironde. Cette diamale mesure environ 165 kilom., de la Pointe de Grave au N. au point de rencontre s trois départements de la Gironde, de Lot-et-Garonne et des Landes, au S. L'autre agonale mesure 125 kilom, de l'extrémité S.-O. de l'arrondissement de Bordeaux à xtrémité N.-E. de celui de Libourne. Le point où elles se coupent n'est autre que present même.

Les limites naturelles du département sont ; au N. la Gironde, qui le sépare pendant kilom, de celui de la Charente-Inférieure, puis quelques kilom, de rivières insignintes ; à l'E, une faible partie du cours de quelques ruisseaux, plusieurs kilom, de la doire, 37 kilom, de la Dordogne, puis quelques kilom, du Dropt et du Lisos ; au S, viron 2 kilom, de la Leyre ; à l'O, enfin l'Océan Atlantique. Il est borné au N, par le partement de la Charente-Inférieure, au N.-E, par celui de la Dordogne, à l'E, r celui de Lot-et-Garonne, au S, par celui des Landes. Il a été formé en 1790 de ritoires faisant partie de la Guyenne (Bordelais, Bazadais, Périgord, Agenais).

#### Histoire

Les premiers habitants de cette région paraissent être d'origine ibérique. Ils auraient icédé la venue des Celtes. Plus tard une fraction de Bituriges Vivisei vint s'établir dans région comprise entre les ruisseaux de la Devise et du Peugne. Avec les Ibères ou uitains, ils jetèrent les fondements de Burdigala (Bordeaux). Les érudits ont beaucoup cuté l'étymologie de ce nom, sans pouvoir se mettre d'accord. C'est Strabon qui, de is les géographes, a le premier signalé son existence sous le nom d'Europiou Boupdayada, rdeaux, grâce à sa situation sur la rive g. de la Garonne, devint un centre commercial aporium) important. La circ, la résine, la laine, l'étain, formaient les principaux articles change avec les peuples voisins. Parmi ces derniers, citons: les Boii ou Boïates, theurs dont la principale ville était Boïos (La Teste de Buch); les Belini ou Belindi

T. IV. — 18. GIRONDE I.

avec les Sallomacii (Salles) occupant les Landes du Belinois (Belin); les Medulli (Médoc), tous d'origine celtique et les Vasates (Bazas), d'origine ibérique. Ils trafiquèrent ensuite avec les Massaliotes, qui parvinrent dans la région par la vallée de l'Aude, puis avec les Narbonnais. Les bateaux des Massaliotes remontaient la Gironde et repartaient de Bordeaux pour gagner la Bretagne (Angleterre).

En 56 avant J. C., Crassus soumit les peuples d'Aquitaine. Lors du soulèvement général de la Gaule contre César, cette région ib. rique, et non gauloise, ne bougea pas. Ce n'est qu'en 58 avant J. C. que les peuples d'Aquitaine se révoltèrent contre les Romains, soutenus par les Ibères transpyrénéens. Ils furent battus par Vipsanius Agrippa. Ils firent encore deux tentatives entre 55 et 50 et en 28 avant J. C.

La circonscription de l'Aquitaine fut arrêtée par Auguste, en l'an 15. Elle comprit tous

BORDEAUX - Bourse et Fontome des Trois Graces.

les peuples entre la Loire et les Pyrénées. Cette grande province fut démembrée avant Dioclétien et comprit l'Aquitaine première avec Bourges comme métropole et la Novempopulaine avec Eauze comme métropole. La Garonne les séparait. Avant 569 on délacha l'Aquitaine seconde, dont Bordeaux devint la métropole. De toutes les provinces romaines, l'Aquitaine fut la plus morcelée.

Pendant la période gallo-romaine. Bordeaux prospéra. Ce fut d'abord un pagus urbain administré par des magistri. Les Aquitains, devenus citoyens romains, entraient dans la tribu quirina. Bordeaux a fourni des le gionnaires aux armées de l'Empire, les Bituriges Vivisques ont eu deux cohortes distinctes recrutées dans leurs rangs pour former des corps auxiliaires. Un préteur de cette origine dota la ville de son premier aqueduc.

L'Aquitaine, plus éloignée de Rome que les autres provinces gauloises, fut plus long

temps fidèle aux traditions nationales et aux mœurs ancestrales. Si l'épigraphie relève peu de noms d'origine celtique, en revanche elle en a trouvé un grand nombre d'origine ibérique à côté de ceux d'origine romaine.

En 257, les Francs, parcourant la Gaule du N.-E. au S.-O., traversèrent le pays pour se rendre en Espagne. En 275 les Germains le parcoururent aussi. On ne peut que faire des conjectures sur la façon dont les uns et les autres s'y conduisirent. Pour se protéger contre un retour possible, le noyau principal de la ville de Bordeaux fut entouré de muraîlles dont on retrouve encore quelques substructions. Ce noyau couvrait un rectangle de 750 m. de longueur sur environ 450 de largeur, dans lequel on pénétrait par 14 portes flanquées de tours.

Une nouvelle période de tranquillité ramena la prospérité. Au 11º s. l'Aquitaine était

## BORDEAUX, - Grand Theatre.

une riche province. Les écoles de Bordeaux jouissaient d'une réputation universelle, les rhéteurs qui s'y formaient étaient demandés par Bome el l'Orient. Le poète Ausone, né vers 510 à Bordeaux, qui fut précepteur du jeune Gratien et mourut comblé d'honneurs et de biens, a laissé dans ses vers élégants et faciles des descriptions charmantes de son pays natal.

De l'époque celtique il reste peu de chose : des dolmens à Bellefond, un autre à Pujols, le menhir de Pierrefitte, à Saint Sulpice-de-Faleyrens, et les dolmens de Puy-Landry aux Salies.

De l'époque romaine, citons pour mémoire les fragments de colonnes du Temple de Tutelle, élevé au 118 s'et détruit au xvir's,, conservés au Musée des antiques de Bordeaux. De ses monuments romains: thermes, aquedues, fontaines, etc., cette ville ne possede que les restes d'un amphitéâtre du 118 s'et dit Palais-Galhen. Des vestiges de camp se trouvent à Castres Gironde. On croît avoir retrouvé à Hure l'emplacement d'Ussubium.

GIRONDE #59

les matériaux de l'ancienne cité ont été utilisés dans les constructions du bourg, dont l'église et les alentours reconvrent des mosaïques retrouvées en bon étal. Une autre mosaïque existe à Léogeals. L'ermitage de Saint-Aubin, à Saint Germoin-de-la-Rivière, n'est autre qu'une crypte gallo-romaine. Ajontons qu'on retrouve en divers endroits des traces des quatre grandes voies qui partaient de Bordeaux.

Suvant Grégoire de Tours, le christianisme aurait fait son apparition dès le 1º siècle à Bazas Une patricienne gauloise, attirée en Judée par le bruit des prédications du Christ,

y fut témoin du martyre de saint Jean-Baptiste. Revenue dans sa satric, elle apporta à Bazas une unpoule renfermant du sang du gécursene et la déposa dans l'oraoire qu'elle y fit élever. Elle proagea ensuite la nouvelle doctrine, par ne fil de progrès qu'an m's. n Aquitaine, lors de la venue des 5, S. Martial, Front et Martin, La radition furt remonter à saint Iartial la construction du premier ratoire chrétien de Bordeaux, sur emplacement occupé denuis par r basilique de St Seurin, St-André élé élevée au 19-8, délimite par s Barbares et reconstruite au xi's. Du ves, à la fin du tx' se pouruivent les invasions barbares. En 08, une horde de Sarmates, d'Ains, de Vandales et d'Hérules averse l'Aquitaine, semant parout des ruines. Puis viennent en 14 les Wisigoths qui pillent Boreaux et l'occupent définitivement 1 418 avec l'Aquitaine seconde et Novempopulanie, Euric, succesur de Wallin et d'Alaulf, fait de ordeaux sa résidence babituelle, est arien et persécule les cathoques. Ceux-ci appellent Clovis à

BORDEAUX. Colonnes rostrales des Quinconces.

ne aide. Le chef franc triomphe à Poitiers, et fait en 507 son entrée dans Bordeaux ne nouvelle ère de tranquillité dure jusqu'à la mort de Clovis en 511. Les Vascons : Gascons pénètrent à leur tour dans le pays, puis se soumettent aux Francs. Alors t formé le royaume d'Aquitaine en faveur de Charibert, frère de Dagobert, royaume ii dure jusqu'en 651 et est transformé en simple duché dépendant de la couronne. Et état de choses dure jusqu'en 696. Puis l'Aquitaine devient indépendante.

En 750 a lieu une invasion de 400000 Sarrasins, qui traversent le S.-O. de la Gaule, Bant et incendiant Bordeaux. Charles Martel les écrase en 752 à Poitiers et le péril usulman est écarté. Une lutte désespérée s'engage ensuite entre Pépin le Bref et les ics d'Aquitaine Hunald et Waffre, lutte dans laquelle ce dernier est vaincu. Charleagne, au retour de l'expédition d'Espagne, transforme l'Aquitaine en royaume et fait.

gouverner Bordeaux par le comte Segwin. Louis le Bègne fut le dernier roi d'Aquitaine, et, lorsqu'il monta sur le trône de France, la province redevint un simple duché.

De 844 à 872, les Normands (irent plusieurs incursions dans la région : ils pillent et incendient Bordeaux, remontent la Garonne, ravagent le Bazadais. Ce n'est guère que vers 912 que Bordeaux se relève de ses ruines. Au commencement du xi' s., on construit le palais de l'Ombrière où résident les dues d'Aquitaine.

Cette époque est remplie de tristesse: les seigneurs se font entre eux une guerre acharnée: la famine et les épidémies déciment la population. Une crainte universelle s'empare des esprits à la fin du x's, et c'est dans une auxiété profonde que commence le xr's. Puis une réaction se produit, on crée la Trève de Dieu, le Droit d'asile. Un grand

## BORDEAUX. Cathédrale St André, Tympan de la porte royale.

mouvement religieux s'empare des âmes. Les abbayes s'élèvent partout. Citons celle de Sainte Croix de Bordeaux, fondée par le duc d'Aquitaine Guillaume-le-Bon vers 1057; celle de la Sauve, fondée en 1095 par saint Gérard : les abbayes cisterciennes de Faize (1118), de Rivet : l'abbaye bénédictine de Blasimont : celle des Prémontrés de Bonlieu (1131) ; le prieuré de Cayac (XIII' s. , etc.

A l'époque des Croisades, l'Aquitaine se lève : une foule de guerriers, à la tête desquels se place Baymond, comte de Toulouse, se dirige vers la Terre Sainte, Guillaume IX, duc d'Aquitaine, se met, en 1100, à la tête d'un nouveau corps de 149000 croisés, puis revient combattre les Musulmans en Espagne, prend les armes contre le comte de Toulouse et meurt en 1127, avant la fin de la lutte. Son fils et successeur, Guillaume X, entre en conflit aver l'Eglise : excommunié et repentant, il s'enferme dans un convent, laissant les duchés de Guyenne et de Gascogne à sa fille jeune et belle. Eléonore de Guyenne, à la seule condition qu'elle épouserait Louis le Jeune, le futur roi de France Ce maringe est célébré

BORDEAUX. -- Cathédrale St-André, ensemble S.-E. et Tour Pey-Berland.

BORDEAUX. - Cathédrale St Andre. Portail N.

2 8 août 1157, en grande pompe, dans la cathédrale St-André. L'Église, qui avait rêté son concours à la royauté dans cette circonstance, était dotée de privilèges de putes sortes. Eléonore aimait les plaisirs, Louis VII avait des goûts tout opposés. Au étour de la croisade qu'il avait entreprise, il demande le divorce que le concile de Beauency prononce en 1152. Eléonore, libre, épouse Henri Plantagenet, comte d'Anjou, qui tonte en 1154 sur le trône d'Angleterre, sous le nom de Henri II. Cet événement plaçait pus la domination anglaise le pays compris entre la Loire et les Pyrénées. Pendant fois siècles cette région fut le théâtre d'une lutte sans merci entre les souverains de rance et d'Angleterre (1160-1455).

Henri II établit à Bordeaux le siège du nouveau gouvernement de la province. Il y vint puvent avec la reine. Les fêtes se succèdent au Palais de l'Ombrière; les relations de lordeaux avec l'Angleterre se multiplient; le commerce est prospère. La ville grandit t s'entoure d'une seconde enceinte.

A la mort de Henri II (1189), son fils Richard Cœur-de-Lion lui succède. La Guyenne administre seule pendant que le nouveau roi est retenu en Angleterre par des affaires ressantes. Les seigneurs aquitains en profitent pour batailler entre eux. En 1199 Jeanans-Terre monte sur le trône d'Angleterre. Philippe-Auguste, pour venger l'assassinat 'Arthur de Bretagne, confisque une partie des provinces françaises dont Jean avait érité: Poitou, Touraine, Anjou, Normandie, lui laissant la Guyenne à la seule condition ue Jean et ses successeurs reconnaîtraient la suzeraineté du roi de France et lui renraient hommage. Le comte d'Armagnac, allié du roi de Castille, qui s'était emparé 'une partie de la Gascogne, met sans succès le siège devant Bordeaux. En 1216 Henri III uccède à Jean-sans-Terre et cherche à se concilier l'affection des Bordelais. Il leur nvoie sa mère qu'ils accueillent magnifiquement. Louis IX triomphe des Anglais à 'aillebourg en 1242. Le traité de 1245 rend à la France la Guyenne que, par scrupule, ouis IX restitue à Henri III. Ce dernier reparaît à Bordeaux, où il laisse comme gouerneur le fils de Simon de Montfort, qui commet des exactions et se fait détester. in 1271, Edouard I., qui succède à Henri III, gouverne lui-même la Guyenne avec modéation, tout en restreignant les libertés locales. En 1295 Philippe-le-Bel s'empare de la rovince qu'il garde jusqu'en 1505.

En 1521, une armée de misérables grossie de gens sans aveu, connus sous le nom de l'astoureaux, se rue sur les environs de Bordeaux en commettant toutes sortes d'excès. Philippe VI de Valois reçut en 1529, dans la cathédrale d'Amiens, l'hommage Edouard III d'Angleterre pour le duché de Guyenne. Mais l'orgueilleux monarque nglais, en remplissant ce rôle de vassal, comptait bien revendiquer le titre de roi de l'rance et faire valoir ses droits comme fils d'Isabelle de France, dès qu'il serait en état le les soutenir. A la tête de l'armée anglaise, le comte de Derby, Henri de Lancastre, éjourne à Bordeaux pendant quinze jours, puis il assiège et reprend Bergerac, angon, Pellegrue, Libourne, la Réole et bat à Auberoche l'armée du comte de l'Isle.

Sous le règne de Jean-le-Bon, le prince de Galles, surnommé le prince Noir, à cause le la couleur de son armure, gouvernait la Guyenne et habitait Bordeaux. En 1555 il silla le Languedoc; en 1556 son armée dévasta les provinces voisines et se trouva le 17 sepembre de la même année, en présence d'une armée française forte de 50 000 hommes que commandait le roi Jean en personne. La bataille du lendemain, sous les murs de Poitiers, fut un désastre pour la France. Jean, prisonnier, fut emmené d'abord à Borleaux, puis conduit à Londres où il fut retenu jusqu'en 1560. Le traité de Brétigny ui rendait la liberté, mais donnait à l'Angleterre la France du nord, de l'ouest et du sud-puest.

Charles V envoya Duguesclin avec plusieurs compagnies soutenir la cause d'Henri de

ļ

ŧ

Transtamare dans sa revendication du frône de Castille. Fait prisonnier à Najara (1567) par les Anglais qui combattaient pour l'autre compétiteur. Pierre-le-Cruel. Dugueselin fut ramené à Bordeaux. Le roi de France-paya la rangon-de 100000 livres fixée-par l'îllustre chevalier lui-même. Relâché par le Prince de Galles, il gagnait en 1568 la bataille de Monteil, dans laquelle Pierre-le-Cruel trouvait la mort et replaçait Henri de Transtamare sur le trône. Fait connétable en 1570, Duguesclin, à la tête de plusieurs corps de partisans, mena une guerre de détail contre les Anglais, enlevant par de hardis coups de main les châteaux forts et les villes. C'est ainsi qu'il s'empara de plusieurs places fortes de la Guyenne. La trève concluc en 1575 avec les Anglais leur laissait encore Bordeaux et quatre autres villes du littoral. En 1579, les Bordelais lassés de ces luttes sans cesse renaissantes concluent un pacte défensif pour marcher contre l'ennemi commun. Bordeaux prend le titre de marraine de cette ligue dont les filleules sont : Bourg, Blaye, St-Émilion, Libourne, Castillon, St-Macaire, Cadillac et Rions, Après les victoires de Jeanne d'Arc sous Charles VII, deux courants d'opinion divisent Bordeaux et les villes de la région. Quand en 1450 le roi de France tente de reprendre la Guyenne aux Anglais, Blaye, Bourg, Libourne, Castillon, Fronsac, opposent une résistance opiniâtre. Bordeaux se rend le 25 juin 1451 et Dunois pénètre dans la ville. Charles VII rétablit des impôts que les Etats refusent. Les Anglais reparaissent, Talbot débarque dans le Médoc et toutes les villes lui ouvrent leurs portes. Une seconde fois Charles VII reconquiert la Guvenne et met le siège devant Castillon, où l'artillerie française eut les honneurs de la journée (155). C'en est fait de la cause anglaise. Bordeaux se rend à discrétion et le 19 octobre 1455, Charles VII y fait une entrée triomphale.

Louis XI rendit à Bordeaux une partie des privilèges que lui avait retirés Charles VII. Le parlement fut rétabli et l'Université restaurée. Au xvr s. Bordeaux était un centre littéraire renommé. Charles VIII confirme par une charte les privilèges de la ville; il invite sa bourgeoisie à l'accompagner dans la campagne d'Italie. Après la victoire de Fornoue, les jurats font reconstruire la Porte du Cailhau et placent dans une niche la statue du roi.

La Réforme pénètre en Guyenne vers 1525 et y fait de rapides progrès.

En 1548 l'établissement d'un nouvel impôt sur le sel provoque des troubles sanglants dans la ville de Bordeaux. Henri II en éloigne le Parlement.

Les querelles religieuses s'enveniment vers 1560. Pour les calmer, Charles IX arrive à Bordeaux en 1565. Après son départ, les passions l'emportent de nouveau. En 4572 un massacre ensanglante la ville et a sa répercussion en province. Ce n'est qu'en 1576 que la paix est rétablie entre catholiques et protestants.

La peste éclate en 1585 et fait de nombreuses victimes. Un peu plus tard des bandes de Croquants pillent et dévastent la province. Sous le règne de Henri IV, la prospérité renaît; on dessèche les marais des bords de la Gironde; le commerce est brillant.

Sous le règne de Louis XIII, plusieurs soulèvements se produisent que réprime durement le duc d'Épernon, gouverneur de Guyenne. Lorsque la Fronde éclate, les mécon tents nombreux à Bordeaux prennent les armes, exaspérés par l'aggravation des impôts. La lutte se poursuit avec des alternatives diverses de succès et de revers. En 1655 la cour vient s'établir à Bourg-sur-Gironde pour suivre les opérations de l'armée royale contre Bordeaux. Les modérés du parti de la Fronde finissent par l'emporter et traitent des conditions de la paix. Louis XIV se montra modéré et chercha à faire disparaître les traces de la lutte ainsi que les causes qui l'avaient fait naître. Une nouvelle ère de prospérité recommence : les relations de Bordeaux avec l'Angleterre se multiplient et de nouvelles s'engagent avec les pays lointains. Mais Louis XIV est ambitieux; les guerres se multiplient. Le trésor est à sec ; de lourds impôts pèsent de nouveau sur la population.

BORDEAUX - Porte du Palais, ou Porte Coilhau.

Les émeutes se suivent. Au retour de la guerre d'Espagne les mercenaires pillent Bordeaux; une partie de l'enceinte de la ville est démolie et les glacis du château Trompette remplacent la colonnade des Piliers de Tutelle Puis la révocation de l'Edit de Nantes éloigne de la Guyenne un grand nombre de familles. Le xviii s. se signale par une grande misère à la suite du rigoureux hiver de 1708-1709, par la ruine de plusieurs grandes familles bordelaises, provoquée par le système financier du banquier Law en

1729. En 1745, l'intendant de Guyenne, de Tourny, transforme Bordeaux et Libourne. Aidé des deux fameux architectes Gabriel et Louis, il fait surgir de terre une ville nouvelle. Son œuvre est continuée à partir de 1758 par le fastueux duc de Richelieu. Le mouvement philosophique et littéraire de la fin du xvm s, auquel Bordeaux participe amplement, nous conduit à la Révolution. Les députés de la Guyenne, représentant des idées modérées, ont rendu célèbre le parti Girondin. Après leur chute, la Terreur fait des victimes à Bordeaux.

Le premier Empire ramène la paix et une reprise des affaires; mais bientôt le Blocus Continental ainsi que les longues guerres de l'Empire ruinent le commerce de Bordeaux. Aussi en 1814, dans l'espoir d'un changement de régime. Bordeaux accueille sans protester l'avant-garde de l'armée anglaise. Au retour de l'île d'Elbe cependant, la ville faisse pénétrer les troupes impériales dans ses murs, mais en 1815 accueille avec joie les alliés.

MÉRIGNAC. - Tour de Veyrines.

Les révolutions de 1850 et de 1858 furent mieux accueillies que ne le laissaient supposer les tendances de l'esprit public.

Pendant la fatale guerre de 1870-1871, Bordeaux devint, à partir du 9 décembre 1870, le siège de la Délégation du gouvernement provisoire. L'Assemblée nationale se réunit au Grand Théâtre le 12 février 1871; le 17. Thiers est nommé président de la République française et le 1<sup>er</sup> mars les préliminaires de la paix avec l'Allemagne sont votés par une majorité de 439 voix. Le 11 mars, l'Assemblée quitte Bordeaux pour aller sièger ensuite à Versailles.

## Gėologie — Topographie

Le département de la Gironde appartient géologiquement au bassin de la Garonne ou du S.-O., dont la Garonne et le canal du Midi marquent la ligne de plus grande dépression. Il forme un plateau incliné du S.-E. au N.-O., vers la Garonne et l'Océan; Bordeaux, situé sur la ligne médiane de cette espèce de cuvette, en occupe le centre. Son point culminant, 165 m., se trouve vers la limite du Lot-et-Garonne, à 4 kilom. E. de Grignols, à la colline de Samazeuil; son point le plus bas est à l'Océan. En outre, le plateau est séparé de l'Océan par la zone inculte et presque déserte des Landes, formée d'alluvions anciennes et que termine une muraille de dunes presque rectilignes de 125 kilom. de longueur dans le département.

Il relève en son entier des terrains tertiaires supérieurs et inférieurs. C'est le cours de la Garonne qui établit la ligne de démarcation : sur la rive d. se trouvent les terrains tertiaires inférieurs (éocène) et sur la rive g. les terrains tertiaires supérieurs (pliocène et miocène). On trouve sur cette même rive, à 50 kilom. au S. de Bordeaux, une petite bande de calcaire crétacé. Enfin, un limon fertile a été déposé récemment dans les vallées de la Garonne, de la Dordogne et de leurs principaux affluents. La Garonne, qui descend des Pyrénées, roule des cailloux et des particules siliceuses, tandis que la Dordogne, qui prend naissance sur le Plateau central, entraîne surtout des débris volcaniques.

La rive d. de la Garonne est constamment accompagnée de collines abruptes, quelquesois même de petites falaises à pic, tandis que la rive g. est plate. Les coteaux moins élevés des deux rives de la Dordogne n'ont pas un aspect aussi tranché.

Les collines se trouvent dans le Blayais, le Fronsadais, l'Entre-deux-Mers, régions situées sur la rive d. de la Garonne et dans la partie N.-E. du Bazadais, sur la rive g.; le reste du département, jusqu'au pied des dunes, forme une région de plaines.

Le Blayais et le Fronsadais ont une altitude dépassant rarement 100 m.; la cote la plus élevée atteint 118 m. à Caudelère. Ils forment une région sans grand caractère, arrosée par de petits cours d'eau très frais, coulant dans des vallons peu accidentés, sauf celui de la Dronne.

L'Entre-deux-Mers est la longue presqu'île triangulaire, dont la pointe est au bec d'Ambès et dont les deux grands côtés sont formés par la Dordogne et la Garonne. Sa longueur est de 75 kilom., et sa largeur maxima atteint 50 kilom. Elle va en s'élevant vers le S. et le S.-E., où elle atteint 127 m. dans le canton de Créon et 138 m. dans celui de Pellegrue. C'est une plantureuse région recouverte de vignobles et de vergers. Les villages s'y pressent avec des châteaux et des villas. Le plateau monotone de Benauge en occupe le centre.

La région des Landes forme une vaste presqu'ile triangulaire, dont le sommet se trouve à la pointe de Grave et qui va en s'élargissant de plus en plus vers le S. La longueur, dans la Gironde, atteint 160 kilom., et la largeur maxima 90 kilom. Le sommet du triangle comprend le Médoc, d'une altitude ne dépassant pas 40 m., et que l'on divise en Haut et en Bas-Médoc. Le Médoc, arrosé par des ruisseaux étroits ou jalles, est séparé de l'estuaire de la Gironde par des plaines alluviales, ou palus; c'est une région absolument dépourvue de pittoresque, mais couverte de vignobles célèbres. Des polders le terminent au N.-O. Le sol en est formé de cailloux arrondis dont la couche augmente d'épaisseur en descendant vers le S.; la grosseur des cailloux progresse aussi dans la même direction. Au S. du Médoc, le sous-sol des Landes est formé par l'alios, couche imperméable très dure, formée de matières organiques végétales. reliées par un ciment ferrugineux et d'une épaisseur variable. Les eaux des rivières ou plutôt des ruisseaux de cette région ont, par suite, une belle couleur ambrée. Leur écoulement, rendu difficile par le bourrelet élevé des dunes du littoral, transformait jadis la région en marécages occupant les vallons appelés lèdes ou lètes. Aujourd'hui, les crastes, ou fossés creusés dans le sable, les mènent aux grands étangs du littoral, réunis par des canaux, qui en déversent le tropplein dans le bassin d'Arcachon, en communication constante avec l'Océan. Le chenal de ces canaux est malheureusement ensablé avec trop de facilité. Quoi qu'il en soit, la fixation des dunes et les plantations de pins, qui prospèrent dans cette contrée assainie, font des Landes une région très riche, où les bergers, montés sur de hautes échasses, se font de plus en plus rares. A la limite du département, elles offrent une partie cultivée qui s'étend de l'étang de Cazau au

Beuve qui arrose Bazas. Les dunes du littoral sont les plus elevées de l'Europe; elles atteignent 89 m. près de l'étang de Cazau.

## Hydrographie

Hydrographie maritime. Le littoral du département, sur l'Océan Atlantique, commence à la Pointe de Grave, située à l'extrémité de l'estuaire de la Gironde (rive g.), en face et à 4 kilom.

de Royan, qui forme l'extrême pointe de la rive d. Au large et à 7 kilom., se trouve le Plateau de Cordonan, que la Passe de Grave sépare de la côte, et qui porte, élevé sur un flot rocheux, le Phare de Cordonan, d'une hauteur de 70 m., signalant de loin aux navigateurs l'entrée de la Gironde. Assaillie constamment par les vagues, cette pointe, sauvegarde de l'existence du Port de Bordeaux, aurait vivement disparu sans les travaux d'enrochement et la construction d'épis et de brise-mer constamment entretenus qui la défendent. La côte court du N.-E. au S.-O. jusqu'à la Pointe de la Régale, à partir de laquelle elle descend au S., presque rectdigne jusqu'au cap Ferret, sur une longueur de 76 kilom, Sur ce long parrours, elle est accompagnée de duncs plantées de pins maritimes, de lèdes, d'étangs recueillant les eaux des Landes. Les seules plages de bains que l'on y rencontre sont celles de Soulac-les-Bains et de son annexe l'Amélie-sur-Mer, toutes deux de sable fin, mais à pente rapide et dangereuses pour leurs lames de fond; au-dessous se trouve encore la plage de Montalivet-les-Bains, où la mer est souvent violente. Les étangs, qu'encadrent des dunes élevées en moyenne de 50 à 50 m., sont ceux d'Hourtin et de Carcans, que

CADILLAC. - Porte de Ville.

le Morais de Talaris traversé par un canal, sépare de celm de Lacama, plus au S.

Entre le cap Ferret, formant la pointe S. d'une étroite bande de dunes qui sépare le Bassin d'Arcachon de l'Océan et la Pointe d'Arcachon, plus au S., la côte est interrompue par le grand chenal par lequel s'écoulent les eaux du bassin. Ce dernier, d'une forme triangulaire, a 15500 hectares de surface à marée haute et 5000 hectares seulement à marée basse. Une seule terre basse. l'He des Oiseaux, émerge à marée haute. Entre l'Océan et la côte O. s'étend la forêt domaniale de Lége-et-Garonne. On ne rencontre d'agglomérations importantes que sur les deux autres côtés du bassin. A la pointe N., c'est d'abord Arès, plage vascuse et petit port qui arme pour la pêche de la sardine, puis Andernos-les-Bains, la johe station de Toussat, Lanton qui

possède ainsi qu'Audengo, plus au S., de vastes réservoirs à poissons. Dans l'angle S.-E. se trouvent Biganos et le Teich, entre tesquels débouche la Leyre; au delà du Teich, on rencontre te petit port vascux de Gujau-Mestras, puis celui de la Teste-de-Buch, dont les huitrières sont célebres. A la Pointe de l'Aiguillon commence Arcachon, dont la ville d'été se développe en bordure du bassin, tandis que la ville d'hiver abrite ses jolis chalets sous les pins des dunes. Avant de sortir du goulet, on trouve la belle plage du Moulleau, plus agréable et surtout plus

, plus agréable et surtout plus propre que celle d'Arcachon.

Au delà de la Pointe d'Arcachon, la côte continue à descendre vers le S., presque en droite ligne, toujours escortée de dunes, dont la plus élevée atteint près de 90 m. Le littoral de la Gironde se termine à une route forestière, qui, de l'Océan, gagne la côte O. de l'Étang de Casaux et de Sanguinet, dont la moitié N. à peine appartient au département.

Garonne maritime. Elle s'étend sur un parcours de 25 kilom, depuis le Pont de Bordeaux jusqu'au confluent avec la Dordogne. Le port de Bordeaux, à 98 kilom de l'Océan, est établi sur l'anse concave de la rive g. de la Garonne. Il se termine à 1400 m en amont de l'axe du pont du chemin de fer et commence. en aval, à l'extrémité du hameau de Carriet (Lormont). Sa longueur est d'environ 9 kilom. La partie amont est dénommée port de hatelage; elle comprend 180087 m. carrés de terre pleins, la gare maritime de Brienne, etc. La partic aval, qui constitue le port marilime, et avec laquelle communique le bassin à flot. a 6 kilom. 400 de longueur et \$25 m. de largeur moyenne à l'étiage. Elle comprend la gare maritime de la Bastide, des

RIONS. - Porte de Ville.

cales et des appontements sur les deux rives, 585 655 m carrés de terre-pleins, etc. Le bassin à flot, en forme de T. s'étend du S.-E. au N.-O dans une direction à peu près perpendiculaire au fleuve, sur une longueur de 592 m; il communique avec la Garonne par 2 écluses à sas accolées, précédées d'un avant-port, et possède 1776 m de longueur de quais. Il comprend en outre : deux formes de radoub, est muni d'in-stallations nombreuses pour les réparations des navires. l'embarquement, le débarquement et le dépôt des marchandises, est doté de 10 grues roulantes ou lives, bydrauliques, à vapeur ou à bras, de pavillons-abris, de docks, d'entrepôts et de magasins généraux (laines et peaux de moutons). L'outillage privé est également important, Au

17.th.

31 décembre 1899 le port de Bordeaux armait 121 navires à vapeur, jaugeant ensemble 55 706 T. et disposant de 71 771 chevaux-vapeur. Ensin à 1 kilom, en amont du port de batelage se trouve le petit port de Bègles, constitué par une cale facilitant les opérations du commerce de la moruc, dont la place de Bordeaux est le principal marché en Europe. Des sécheries sont installées aux environs de Bègles. Au delà du port de Bordeaux, la Garonne est accompagnée sur sa rive d. par les collines peu élevées (56 m.) de Lormont, qui possède des chantiers de construction ou de réparation de bateaux. Sur la rive g. se trouvent des usines, des magasins, des atcliers et des chantiers de constructions maritimes et mécaniques, la rassinerie et la distillerie de Bacalan, des fabriques de conserves, une huilerie, une saïcncerie, une usine d'éther, etc. En aval sont des marais traversés par des Jalles et endigués le long de la Garonne. Les collines, dont les sancs sont recouverts de vignobles, s'éloignent un peu de la rive d. toute garnie de roseaux. Le sol s'abaisse et la petite pointe très basse, entre la Dordogne et la Garonne, qui constitue le Bec d'Ambès, ne porte que des prairies.

Dordogne maritime. Le flux des marées d'équinoxe se fait sentir jusqu'à Pessac-de-Gensac, en amont de Castillon, où s'arrête celui des marées ordinaires; à Libourne, au confluent de l'Isle, sa hauteur atteint 4 m. 50 aux marées d'équinoxe. Le port de Libourne, jadis beaucoup plus animé et que fréquentent seulement aujourd'hui quelques caboteurs, présente l'été une certaine animation, grâce aux vapeurs qui y prennent des touristes pour Royan. Devant Libourne, la Dordogne a près de 500 m. de largeur. Elle passe au pied du tertre de Fronsac dominant la rive d. où elle forme un petit port, puis traverse une plaine basse et féconde où les cultures alternent avec la vigne. Au bas d'une courbe, elle rencontre le petit port d'Arveyres. Elle coule ensuite au N.-O. et vient passer sous les deux superbes ponts de Cubzac, dont le plus en aval, en poutres à treillis, porte la voie ferrée de Bordeaux à Paris par Chartres. Le port de Cubzac, sur la rive d., se trouve entre les deux ponts. Sur la même rive et plus en aval, on rencontre encore le Port de Plagne et le Port Neuf. La largeur de la rivière va toujours en augmentant et atteint près de 1500 m. en face de Bourg, dont on aperçoit quelques restes des anciens remparts. Bourg a deux ports sur la rive d.; celui du Pain de Sucre, le plus en aval, est situé en face du Bec d'Ambès.

Gironde. Elle commence au Bec d'Ambès, dont la pointe extrême est plus rapprochée de la Dordogne que de la Garonne et en amont duquel se trouve la pointe S. de l'Île du Cazeau, formant avec l'Île du Nord et l'Île Verte une seule île presque continue de 10 kilom. de longueur. Des vignobles en occupent presque entièrement la surface. Sur la rive g. on trouve le port de Soussans, en arrière de l'îlot de Fumadelle, très allongé; sur la rive d. est le port de Vitescal. Au milieu de l'estuaire le Banc de Plassac précède l'ilot sur lequel repose le Fort Pâté; sur la rive g. est construit le Fort Médoc, tandis qu'on aperçoit sur la rive opposée la masse de la vieille citadelle de Blaye, au-dessous du port et près de la gare de Blaye. Des Jalles traversant le Médoc et les ruisseaux sans importance du Blayais gagnent seuls le fleuve. En aval de Blaye, l'Île du Petit-Fagnard, très verdoyante, occupe le milieu de l'estuaire. Les collines de la rive d. s'exhaussent un peu au delà du Marais assaini qui accompagne la rive d. jusqu'aux Portes de Vitresay, où se termine le littoral de la Gironde et où commence celui de la Charente-Inférieure. L'Ile Boucheau fait suite à l'Île du Fagnard et précède l'Île de Patiras, dont la pointe aval fait face à Pauillac, l'avant-port de Bordeaux, éloigné de 48 kilom. L'appontement est situé à 150 m, de la rive g. de la Gironde et se compose d'un tablier métallique, parallèle à la direction des courants, d'une longueur de 500 m. sur une largeur de 25 m. portant 5 voies ferrées. Il est relié à la berge par une passerelle courbe et aboutit à la ligne du Médoc; il possède un lazaret. 18 grues diverses et 14 cabestans. Près de là se trouvent les Hauts-Fourneaux de Trompeloup. En aval, on rencontre encore les petits ports de St-Estèphe, de la Maréchale, de St-Christoly, de By, de Goulée, de St-Vicien, ce dernier en arrière de marais salants, puis la rade du Verdon. abritée au N. par la Pointe à l'Aigron, le Port de la Chambrette, en arrière duquel se trouvent les batteries de la Pointe de Grave, où vient se terminer le petit tramway des Epis et où est amarré le bateau-ponton, embarcadère et débarcadère de Royan.

De l'Océan à la rade de Trompeloup, près Pauillac, les passes de la Gironde offrent partout, sur ce parcours de près de 50 kilom., une profondeur minima de 4 m. 25 au-dessus des basses mers, ce qui donne un tirant de 8 m. 25 par les plus faibles marées de morte-eau. La route à

suivre est indiquée par 18 phares fixes. 2 feux flottants, 58 bouées lumineuses et 25 feux de rive. **Hydrographie fluviale**. Par la *Garonae* et la *Dordogne*, la *Gironde* recueille la presque totalité des eaux du département. Ce qu'elle n'absorbe pas gagne l'Océan par la *Legre*, qui tombe dans le bassin d'Arrachon, grossi par d'autres petits ruisseaux et par les déversoirs des étangs qui jalonnent la côte O, du département.

La Garonne, qui a sa source dans le Val d'Aran en Espagne, a déjà traversé les trois départements de la Haute-Garonne, de Torn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne, quand elle touche par 5 m. 50 à celui de la Gironde. Depuis Toulouse, elle coule franchement vers le N.-O. à la rencontre de la Dordogne, direction générale qu'elle conserve dans le département. Elle baigne le pied de la colline qui porte la Réole, est rejointe à Castets-en-Dorthe par le Canal latéral à la Garonne qui y a son terminus; borde l'antique et pittoresque ville de St-Macaire, qui étage ses maisons sur la rive d, el a conservé une grande partie de ses vieux remparls, puis Langon,

CUBZAC-LES-PONTS. - Ruines du Chateau de Montauban ou des Qualre Fils Aymon.

ville également antique, avec un port sur la rive g. De là, rétrécissant un peu son lit, elle frôle Gadiliac, sur la rive d., celèbre par son château d'Épernon, Podensac, Riona (rive d., où l'on voit encore une grande partie de l'encemte du xiv s. Elle forme ensuite quelques îles, serpente dans un large val qu'accompagne sur la rive d. une ligne continue de collines hautes de près de 200 m. tandis que la rive g. se tient constamment basse; après avoir entouré l'île de la Lande, elle descend au N. vers Bordeaux, où elle décrit un croissant, séparant le faubourg de la Bastide de la ville proprement dite, après avoir coule sous les deux derniers ponts qui la franchissent. Au Bec d'Ambès, elle a parcouru 575 kilom., dont 72 kilom. 200 dans le département. Elle y est moins large que la Dordogne tontefois.

Ses affinents sont, dans le département (rive d.) le ruisseau du Loup, qui dans ses derniers kilom, sert de limite commune aux deux départements de la Gironde et de Lot-et-Garonne; (rive g.) le Lisos, qui joue le même rôle; (rive g.) la Bassanne; (rive d.) le Bropt, qui naît dans la Dordogne et pénètre en Gironde au has de la colline qui porte le Château de Duras; de lè, il passe au pied de Monségur, s'accroît (rive g.) de l'Andouille. (rive d.) du Ségur, puis de la

ignague, qui laisse à 1 kilom, de la rive d. Sauveterre-de-Guvenne; il finit dans la Garonne par eux bras, l'un en amont de Barie, l'autre à Caudrot; (rive g.) le Beuve, qui coule au bas de la romenade de la Brèche à Bazas et laisse Auros à 500 m. de sa rive d.; (rive g.) le ruisseau de squetaillade ou de Roaillan, qui finit en amont de Langon; (rive d.) la Caussade; (rive g.) le ron, venu des Landes, qui traverse un étang près de St-Michel-de-Castelnau, s'augmente de usieurs ruisseaux, entre autres (rive d.) du Bartos, (rive g.) du Gouaneyre, qui baigne Capticux; us il coule très encaissé, recueille de clairs ruisseaux comme (rive g.) celui de Bageran, accru ve d.) de celui de Lucmau; (rive d.) la Clède; (rive g.) le Baillon, qui lui parvient en aval de llandraut; (rive g.) la Hure, qui arrose St-Symphorien et boit (rive g.) le ruisseau d'Origne: ssant alors sur sa droite les vignobles de Sauternes, il se gonfle encore (rive g.) du ruisseau Pujols, avant de tomber dans la Garonne en amont de Barsac; (rive g.) le ruisseau de Landiras; ve d.) la Leuille, qui passe au pied de Targon, hume plusieurs ruisseaux et arrose Cadillac; ve g.) la Barbouse; (rive d.) le ruisseau du Tourne formé de deux branches, dont l'une vient du S.-E. de Créon, l'autre du N.-N.-O. de Targon; (rive g.) le Gât ou Guamort, qui a sa source à kilom à l'O. de Belin et absorbe plusieurs ruisseaux; (rive g.), le ruisseau de Saucats, qui ose Labrède; (rive g.) l'Eau Blanche, qui s'augmente des eaux que lui porte la fontaine de yres; (rive d.) la Pimpine, qui a sa source à l'O. de Créon; (rive g.) l'Eau-Bourde et l'Esteyjou, qui finissent en amont de la banlieue bordelaise; (rive g.) le Peugne, la Devise et le Cauan, qui traversent souterrainement Bordeaux; (rive g.) en aval de cette ville, la Jalle de inquefort, la Jalle de Ludon, la Jalle des Marais, ruisseaux aux eaux constantes, qui coulent is la partie orientale du Médoc.

La Dordoyne, formée dans le Puy-de-Dôme de la réunion de la Dore et de la Dogne, qui sourit sur le flanc du Sancy, a déjà parcouru 574 kilom, quand elle touche par sa rive g. seulent le département qu'elle sépare pendant 57 kilom, de celui auquel elle a prêté son nom, crosant qu'une seule ville importante sur sa rive g., Sainte-Foy-la-Grande. Sa largeur, aviron 200 m., va en augmentant en aval de Castillon. C'est un peu en amont de cette nière ville qu'elle pénètre par ses deux rives dans le département; en amont de Branne elle arrose, elle décrit quelques méandres, puis en développe de plus accentués avant de ner Libourne, et, après l'avoir dépassé, atteint Fronsac et laisse St-André-de-Cubzac à 1600 m. sa rive d. C'est après avoir dépassé Bourg, qu'elle rencontre la Garonne au Bec d'Ambès nt parcouru 490 kilom., dont 117 dans le département, en y comprenant les 57 kilom, pendant quels elle ne lui confie que sa rive g.

1 Dordogne reçoit dans le département (rive g.), le ruisseau du Seignal, grossi (rive d.) du seau du Moiron; (rive g.), à Ste-Foy, le Vénérol, puis par la même rive et successivement, le seau de la Gravouse, la Soulège, la Durège, (rive d.), la Lidoire, qui sépare le dép. de la Dorne de celui de la Gironde, dans lequel lui parvient (rive d.), le Lechon, qui sert de limite mune aux deux mêmes départements; (rive d.), à Castillon, le Trabat; (rive g.), le Romendol, coule au pied de Pujols, puis la Gamage et l'Engranne; (rive d.), la Langranne, accrue g.) du Lacarey; (rive g.), à Branne, le Foutuda, et même rive, le Vieux-Estey-de-Canodonne; d.), à Libourne, son plus grand affluent, l'Isle, dont nous parlerons plus bas, (rive g.), la oire, le ruisseau de Gestas qui vient du N.-N.-O. de Targon et passe à l'E. de Créon, l'Estey-anteranne et la Laurence; (rive d.), le ruisseau de la Renauderie; (rive d.), la Virvée, et enfin le m, qui a sa source au N.-O. de Saint-Savin.

'sle, gros affluent de la Dordogne, qui descend de la Haute-Vienne, pénètre en Gironde, delle n'a plus qu'une cinquantaine de kilom. à parcourir. Son cours y est lent, sinueux et é, jusqu'à Guîtres, de l'E. à l'O. En aval de cette ville, où le flux de la marée se fait sentir, oblique nettement vers le S.-O. et s'achève à Libourne.

e absorbe : hors du département. (rive g.), le Courbarieu, dont le cours inférieur et moyen re les deux départements de la Gironde et de la Dordogne; dans le département (rive d.), cisseau de Courbarieu, différent de la rivière précédente; (rive d.), la Dronne, dont nous lerons, le Lary, issu de la Charente-Inférieure, qui boit à son entrée dans le département d.) le ruisseau du Pas de-Canon et finit à Guitres; (rive g.), le Palais, qui boit (rive d.), le lant, puis la Barbanne, qui naît au S. de Lussac et le ruisseau de Marice; (rive d.), la Saye,

7. IV 20. GIRONDE III.

qui descend de la Charente-Inférieure et s'accroît (rive g.) du Meudon et de la Graviange; (rive g.) la Barbanne de Pommerol.

La Dronne, charmant cours d'eau qui embellit tous les sites où il passe, a sa source dans la Haute-Vienne; sur un cours de 178 kilom. elle n'en possède que 17 dans la Gironde, qu'elle atteint à son confluent (rive g.) avec le ruisseau de la Chalaure accru (rive g.), du ruisseau de la Grange-Neuve; elle ne lui confle d'abord que sa rive g. pendant deux kilom., puis y pénètre en entier, au confluent du Goulaure, qui, comme les deux ruisseaux précédents, sert de limites; elle coule sinueuse, profonde et paisible, dans la direction du S.-O., frôle Coutras où elle actionne un moulin et à 2 kil. 500 en aval de cette ville, tombe dans l'Isle, qui vient de passer devant le château et les moulins de Laubardemont.

Bassin de la Leyre. La Leyre, qui a sa source dans le département des Landes, et coule sur un lit de sable, est formée de la réunion de la Grande Leyre et de la Petite Leyre. Elle pénètre par 18 m. dans la Gironde, roule ses eaux légèrement colorées à l'ombre de grands bois de pins. laisse Belin à moins d'un kilom. de sa rive d., recueille un très grand nombre de petits ruisseaux, parvient à Salles, surnommé le Paradis des Landes, se gonfle (rive d.) du ruisseau de Lacanau et pénètre par plusieurs bouches dans le bassin d'Arcachon, au S. d'Audenge et à 9 k. à l'O. de la Teste-de-Buch, après un parcours de 40 kilom. environ en Gironde.

Étangs. Le département ne possède d'étangs qu'au bas des lèdes du littoral O. Ces étangs, au nombre de trois, sont importants par leur étendue. Le plus septentrional est l'étang d'Hourtin et de Carcans, ainsi désigné du nom des deux principaux centres élevés non loin de la rive orientale, Hourtin au N.-E. et Carcans au S.-E. C'est une nappe de 15 kilom. de longueur sur 3 à 4 kilom, de largeur, séparée de l'Océan par 5 à 4 kilom, de dunes boisées. Sa surface est de 6150 hectares. Il est séparé de l'étang de Lacanau, très poissonneux et plus méridional. par le Marais de Talaris, traversé par un canal. Cet étang, d'une surface de 1920 hectares a 8 kilom, de longueur sur 2 à 5 kilom, 5 de largeur. La forêt domaniale du Porge, qui recouvre des dunes élevées de 30 à 55 m., le sépare de l'Océan. Au-dessous de ces grands étangs, s'en trouvent de beaucoup plus petits dont voici les noms, en descendant vers le Bassin d'Arcachon: étangs de Batejin, de Batourlet, de Lède Basse et du Joneru, de Langouarde. Au-dessous du bassin d'Arcachon se trouve le grand étang de Cazaux et de Sanguinet, du nom des deux bourgades de Cazaux au N. et de Sanguinet à l'E., poissonneux et profond (30 m.), d'une étendue de 5750 hectares et dont la partie septentrionale se trouve dans le département de la Gironde, l'autre partie relevant de celui des Landes. Citons encore le petit étang formé par le ruisseau de Gaillon à l'O. de Villandraut, celui formé par la Hure, un peu plus à l'O.

Marais. Indépendamment des marais du littoral (versant d'Arcachon), le département compte 50 000 hectares de terres marécageuses dont le dessèchement et l'amélioration sont poursuivis pour 30 000 hectares, par des propriétaires groupés en associations syndicales. Les principaux marais sont ceux de Bordeaux et de Bruges, servant actuellement de lieux de dépôt des boues et vases draguées dans l'estuaire de la Gironde, de Parempuyre, de Lesparre, du Polder de Hollande et du Bas-Médoc.

Sources minérales. Citons dans l'arrondissement de Bordeaux, la source ferrugineuse de Boirac, dite fontaine Surgein, les sources ferrugineuses de Cestas, la source incrustante de Lignan; dans l'arrondissement de Bazas, la source incrustante, dite source d'Enfer, à Bazas, la source ferrugineuse de Cours-les-Bains, la seule du département utilisée dans un établissement; dans l'arrondissement de la Réole, le ruisseau incrustant de la Host à Montagoudin, la source thermale de St-Félix-de-Foncaude; dans l'arrondissement de Libourne, les sources incrustantes de Langoiran, de St-Christophe-des-Bardes, de St-Émilion, etc.

Ajoutons que l'on trouve dans le département un certain nombre de puits artésiens : à Bordeaux (le bassin à flot est en partie alimenté par 5 de ces puits), dans l'arrondissement de Bordeaux (Bruges, Soussans), dans l'Ile Verte, au milieu de la Gironde; dans le Médoc, à à Arcachon et dans les Landes, etc.

CANAUX. Canal latéral à la Garonne. Il sert de trait d'union entre le Bas-Languedoc et Bordeaux. Il a été creusé sur la rive g. de la Garonne et est à un seul versant. Il commence à Toulouse et se termine à Castets-en-Dorthe (Gironde). La longueur de la branche principale est de 195 kil. 540, dont 16 kil. 498 dans la Gironde. Il compte 58 ports et garages échelonnés sur

son parcours, dont 2, Hures et Castets, dans le département. La différence de niveau, 128 m. 07, lont 15 m. 80 en Gironde, est rachetée par 53 écluses simples, dont 6 en Gironde. Le tirant l'eau est de 2 m. La traction s'y fait au moyen de chevaux, d'ânes ou de mulets; en outre, quelues bateaux à vapeur servent comme porteurs ou remorqueurs. On compte 84 prises d'eau our irrigation, dont 3 pour le département, et 20 concessions de force motrice (dont 1 en lironde), produisant aux écluses 1076 chevaux-vapeur bruts. En outre, 3 usines, propriété du anal, dont 1 en Gironde), absorbent une force nominale de 142 chevaux 68. L'alimentation du anal se fait uniquement par deux prises d'eau, l'une à Toulouse, l'autre à Agen.

Canaux des étangs du littoral. Ces canaux, en fort mauvais état, ne sont cités que pour némoire. Le canal de jonction des étangs, d'une longueur de 6 kilom., fait communiquer l'étang Hourtins et de Carcans avec l'étang de Lacanau. Ce dernier communique avec le bassin 'Arcachon par le canal de la Lège, d'une longueur de 19 kilom. Enfin l'étang de Cazaux et de Sanuinet communique avec le même bassin par le canal d'Arcachon ou de Cazaux, long de 15 kilom. lentionnons aussi le canal d'irrigation d'Hourtin à la Gironde, long de 30 kilom. desservant le Bas-Médoc.

#### Climat

Baigné à l'O. par l'Océan, situé à égale distance du pôle et de l'équateur, privé de montagnes l possédant un sous-sol chaud, le département de la Gironde jouit d'un climat essentiellement impéré, le climat girondin. Les vents d'O. et de N.-O., les plus fréquents, sont arrêtés en partie ir les dunes du littoral. Aussi, est-ce derrière ces dunes que l'on relève les températures axima : la moyenne de l'hiver à Arcachon est de  $+10^{\circ}$  dans la forêt et de  $+8^{\circ}$  seulement sur plage. Bordeaux, au contraire, qu'atteignent ces vents et qui est la ville la plus arrosée par sipuies ou la plus entourée de brouillards du département, n'a qu'une moyenne hivernale de  $6^{\circ}$ l à  $6^{\circ}$ 6. En février 1901, pendant 20 jours consécutifs, les minima de la nuit sont tous tombés i-dessous de zéro et sont arrivés à  $-8^{\circ}$  ou  $-9^{\circ}$ . Depuis 20 ans, il n'y avait eu aucun mois de ivrier aussi froid. La chute annuelle des pluies atteint 0 m.  $60^{\circ}$  à 0 m. 70 pour l'ensemble du épartement; elle s'élève jusqu'à 0 m. 80 pour les régions plus mouillées : Bordeaux, l'Entreeux-Mers, le Libournais et les dunes au S. d'Arcachon.

## Divisions administratives

ÉTENDUE: 974.032 hectares (Cadastre). Population (1901): 821.151 habitants.

|             |          | Arre  | ondissemen <b>ts</b> | Cantons | Communes |
|-------------|----------|-------|----------------------|---------|----------|
|             | BORDEAUX |       |                      | 19      | 158      |
|             | Bazas    |       | 1                    | 7       | 71       |
| ~           | Blaye    |       | 1                    | 4       | 57       |
| Sous-       | Lesparre |       | 1                    | 4       | 32       |
| Prefectures | Libourne |       | i                    | 9       | 133      |
| ,           | Bazas    |       | 1                    | 6       | 103      |
|             |          | Total | 6 Total              | 49 Tota | -1       |

#### LISTE DES CANTONS

| Bordeaux | Audenge, Belin, Blanquefort, Bordeaux (7), Cadillac, Carbon-Blanc, Castelnau, Créon, Labrède, Pessac, Podensac, Saint-André-de-Cubzac, la Teste-de-Buch. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3azas    | Auros, Bazas, Captieux, Grignols, Langon, Saint-Symphorien, Villandraut.                                                                                 |
| 3laye    | Blaye, Bourg, Saint-Ciers-la-Lande, Saint-Savin.                                                                                                         |
| Lesparre | Lesparre, Pauillac, Saint-Laurent et Benon, Saint-Vivien.                                                                                                |
|          | Branne, Castillon et Capitourlan, Coutras, Fronsac, Guitres, Libourne, Lussac, Pujols, Sainte-Foy-la-Grande.                                             |
| a Réole  | Monségur, Pellegrue, La Réole, Saint-Macaire, Sauveterre, Targon.                                                                                        |

CULTES. Culte catholique. Archevêché: Bordeaux, qui a peur suffragants: Agen, Angoulème, Poitiers, Périgueux, La Rochelle, Luçon, Fort-de-France (Martinique), Basse-Terre (Guadeloupe), Saint-Denis (Réunion), et les préfectures apostoliques des possessions françaises. Le diocèse ne comprend que le département de la Gironde et compte: 80 cures, 450 succursales et 155 vicariats rétribués. Il possède un séminaire diocésain à Bordeaux.

Les communautés religieuses d'hommes, nombreuses, s'occupent d'enseignement, de prédication, d'érudition, etc. Les communautés religieuses de femmes, beaucoup plus nombreuses, s'occupent surtout d'enseignement à tous les degrés, d'œuvres charitables, ou sont vouées à la contemplation; plusieurs ont leur maison-mère dans le département. Les principaux pèlermages sont ceux de N.-D. d'Arcachon; N.-D. de Becquet, à Bordeaux; N.-D. de Montuzet, près de Blaye; N.-D. de Tout-Espoir à 4 kil. S.-O. de Créon; N.-D. de Lorette, près de Lamothe-Landerron;

#### PETIT-PALAIS ET CORNEMPS. - Ruines de l'Abbaye de Cornemps.

N.-D. de Condat, à Libourne; N.-D. de Talence; N.-D. de Verdelais; N.-D. de Bon-Secours, au Verdon; N.-D. de Soulac, ou de la Fin-des-Terres; N.-D. d'Ambes.

Culte protestant. L'église réformée y compte trois consistoires : Bordeaux, Gensac et Sainte-Foy-la-Grande, faisant partie de la 7º circonscription synodale. Chacun des consistoires compte en outre plusieurs annexes ou sections, avec 15 temples et oratoires dont 2 à l'Union des églises évangéliques libres. Les protestants sont au nombre de 15000 environ.

**Culte israélite.** Les 5000 adhérents à ce culte ressortissent à la circonscription consistoriale de Bordeaux, qui comprend en outre la communauté de Labourne et celle de Nantes.

**ARBÉE.** Ce département ressortit à la 15 région militaire, qui embrasse les 5 départements de la Charente-Inférieure, de la Gironde, des Landes, des Basses-Pyrénées et des Hautes-Pyrénées et comprend 8 subdivisions de région dont 2, Libourne et Bordeaux, se trouvent dans le département.

Les troupes qui en dépendent font partie du 18° corps d'armée dont le chef-heu est Bordeaux. La garnison de Bordeaux se compose de 1 régiment d'infanterie et de la P. P. d'un autre régiment d'infanterie, de 1 régiment de cavalerie (hussards), de 1 escadron du Train des équipages, d'une section de secrétaires d'état-major et du recrutement, d'une section de commts et

ouvriers militaires d'administration et d'une section d'infirmiers militaires; celle de **Blaye**, d'un bataillon d'infanterie; celle de **Libourne** de la P. C. de 1 régiment d'infanterie et de 1 régiment de cavalerie (dragons). De plus, le département compte 1 bataillon de douaniers et 1 compagnie de chasseurs forestiers. Il ressortit à la 18° légion de gendarmerie.

Ouvrages militaires. Ils comprennent les batteries de la Pointe de Grave sur la rive g. de l'estuaire de la Gironde, la vieille citadelle de Blaye, le Fort Pâté, au milieu du fleuve et le Fort Médoc, sur la rive g., en face du précédent.

Marine. Le littoral de la Gironde fait partie du 4 arrondissement maritime (Sous-arrond. de Bordeaux), qui s'étend de la baie de Bourgneuf à la frontière d'Espagne et a pour chef-lieu Rochefort.

JUSTICE. Le département ressortit à la Cour d'appel de Bordeaux. Il y a : 1 tribunal de 1º instance à Bordeaux (où se tient la Cour d'assises), à Bazas, Blaye, Lesparre, Libourne et la Réole: 1 tribunal de commerce à Bordeaux, Blaye, Lesparre, Libourne, la Réole: des conseils de Prud'hommes à Bordeaux et 1 Justice de paix dans chacun des 49 cantons. INSTRUCTION PUBLIQUE. La Gironde ressortit à l'Académie de Bordeaux qui comprend les départements de la Gironde, de la Dordogne, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Basses-Pyrénées.

L'enseignement supérieur compte à l'Université de Bordeaux les quatre facultés de droit, de médecine et de pharmacie, des sciences et des lettres. L'Université a créé un grand nombre de cours complémentaires et de conférences pour chacune des facultés; d'autres ont été fondés par la Société des amis de l'Université, par la Chambre de Commerce et par la Ville de Bordeaux. En outre, Bordeaux compte 1 École de notariat, 1 École municipale des Beaux-Arts et des Arts décoratifs. L'Université possède une Bibliothèque comprenant deux sections, une pour le droit, les sciences et les lettres, l'autre pour la médecine. Au Musée botanique est adjointe une Bibliothèque spéciale comprenant 5000 volumes et près de 5000 brochures. Un cours municipal de biologie animale est professé au Muséum d'histoire naturelle. L'Observatoire de Bordeaux est installé à Floirac. Enfin le chef-lieu de la Gironde possède encore une École principale du service de santé de la Marine et une École supérieure du commerce avec un Musée technique.

L'enseignement secondaire comprend pour les garçons : 1 lycée à Bordeaux (avec petit lycée annexe à Talence), 1 collège communal à Blaye, la Réole, Libourne; pour les filles, 1 lycée à Bordeaux. Il existe des établissements libres à Arcachon, Bazas, Bordeaux (17), Caudéran, Eynesse, Langon, Mérignac, Saint-André-de-Cubzac, Sainte-Foy, Toulenne; 1 petit séminaire à Bordeaux et à Sainte-Foy.

L'enseignement primaire recrute ses professeurs à l'école normale d'instituteurs (avec école annexe) de la Sauve et à l'école normale d'institutrices (avec école annexe) de Caudéran. Il existe des écoles primaires supérieures de garçons à Bordeaux et à Cadillac et de filles à Bordeaux. On trouve des cours complémentaires de garçons à Arcachon et de filles à Libourne; des pensionnats primaires de garçons à Gensac et de filles à Bordeaux (7).

Dans un autre ordre d'idées, citons l'Institution nationale des sourds-muets de Bordeaux et l'école régionale des pêches et de la navigation d'Arcachon.

Le département ressortit en outre à l'arrondissement minéralogique de Bordeaux, sous-arrondissement de Bordeaux N. (division du S.-O.); à la 7 région agricole (S.-O.); à la 29 conservation forestière (Bordeaux) et à la 10 inspection des ponts et chaussées.

# Agriculture

Au point de vue agricole, le vaste département de la Gironde présente des régions très diverses, quant à la composition du sol et à l'ensemble des cultures qu'on y pratique. Voici, pour 1899, le tableau de la statistique agricole : étendue des cultures, production, etc.

| =        |                 | • '             |          | , <u>.</u>   | ,           |
|----------|-----------------|-----------------|----------|--------------|-------------|
| Cultures | Surface         | Production      |          | Surface      | Production  |
| Froment  | 70.520 hectares | 937.100 hectol. | Sarrasin | 180 hectares | 960 hectol. |
| Méteil   | 520 -           | 8,450 -         | Avoine   | 7,560 -      | 111.570 -   |
| Seigle   | 20.290          | 184.920         | Maïs     | 9.120        | 82,920 •    |
| Orge     | 10 -            | 170 -           | Millet   | 5.110        | 17.840      |

La pomme de terre, cultivée sur 17.550 hectares, a fourni 712.520 quintaux.

|                                       | llectares | Quintaux 1 |                          | Hectares | Quintaux       |
|---------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|----------|----------------|
| Donatata A Trefle.                    | 2,550     | 116,550    | Betteraves fourragères . | 1.950    | <b>395.000</b> |
| Prairies   Treffe   Luzerne   Sainfon | 2.810     | 128,200    | Prés naturels            | 78.100   | 2.051.120      |
| artificiencs / Sainforn.              | 560       | 11.870     | Herbages                 | 45,560   | 218,100        |

Les cultures industricles, à l'exception de celle du tabac, sont à peu près nulles. En effet, le chanvre a occupé 69 hectares et a donné 174 quintaux de filasse et 525 de graine ; le lin n'en a occupé que 2 hectares seulement. Quant au tabac, son rendement a été de 22 560 quintaux pour 1470 hectares cultivés.

La vigne occupant 150250 hectares qui ont produit 2859 010 hectolitres de via. La même année, on a plante 4880 hectares. Le reste de la production fruitière a consisté en 4720 quintaux de châtaignes, 1580 de noix, 900 de pommes à cidre et 26 700 de primes.

La variété infinie et la qualité de ses vins ont placé la Gronde au premier rang des départe-

#### LA LANDE-DE-CUBZAC. -- Église, Tympan da portail O.

ments viticoles de la France. Nulle part on n'apporte plus de soin à la culture de la vigne, au choix des cépages variés autant que le soi, à la vimilication et à la conservation des vins.

On classe généralement ces derniers en six catégories. les vins de Médoc, des côtes, des graves, des pulus, de l'Entre deux-Mers et du pays de Sauternes. Le Médoc se divise en haut et bas Médoc. Les vins qu'il produit sont les plus réputés. On les divise en cinq crus. Les premiers crus comprennent le Chateau-Laffitte, le Château-Margaux, le Château-Latour et le Château Haut-Brion (ce dernier, quoique récolté dans la région des Graves, est classé à la suite des trois premiers Médoc). L'énumération des autres crus nous entraînerait trop loin. A la suite des conq crus classés, il s'en trouve d'autres excellents, dénommés bourgeois supérieurs et bourgeois du Médoc.

Les vins de Graves se récoltent sur la rive g. de la Garonne, de Bruges, à Podensac, sur une longueur de 40 kilom, et une largeur moyenne de 12 kilom, dans une dizaine de communes. On les divise en deux catégories, les *Graves* et les *petites Graves*. Les vins de palus proviennent des vignobles occupant les terres d'alluvions des vallées de la Dordogne, de la Garonne et de la Gironde, aînsi que les îles; les vins de cette dernière provenance sont les plus cotés.

1

Les vins de côtes, d'une plus grande valeur, sont très nombreux: les crus rouges sont les plus recherchés: les meilleurs sont ceux de Bourg, Fronsac, Blaye, St-André-de-Cubzac, récoltés sur les côtes de la rive d. de la Dordogne et de la Gironde; plus de 20 communes des coteaux de la rive d. de la Garonne, dans l'Entre-deux-Mers, en produisent d'excellents; ceux que l'on récolte sur les plateaux de la même région, également bons, sont un peu moins cotés.

Le pays de Sauternes, la première région pour les crus blancs, commence sur les coteaux de la rive d. du Ciron et comprend six communes; la couleur de son vin, sa limpidité, son goût sucré, sa sève et son velouté en font presque une liqueur. Il ne comprend qu'un seul grand premier cru, le *Château-Yquem*, des premiers et des deuxièmes crus, ainsi que d'autres crus distingués. Dans les vins de côtes, nous n'avons pas parlé encore du vin de St-Émilion. C'est qu'il fournit un type de vin particulier, parfait, que l'on récolte à St-Émilion et dans les cinq communes avoisinantes, sur une longueur de 7 kil. 800 de l'E. à l'O. et une largeur moyenne de 5 kil. 500. Les vins du St-Émilionnais sont divisés en premiers, deuxièmes et troisièmes crus. En 1901 les forêts domaniales compurenzient 24097 hectares 48 ares et les forêts communeles

En 1901, les forêts domaniales comprenaient 24997 hectares 48 ares et les forêts communales 1575 hectares 96 ares. Les plus belles forêts sont celles d'Arcachon et de la Teste.

En 1899, on comptait dans la Gironde 50 160 chevaux. Il y a un dépôt d'étalons à Libourne et 17 stations de monte dans le département. Mérignac possède un dépôt de remonte. La même année, on comptait encore 1850 mulets et 8150 ânes. L'espèce bovine étalt représentée par 159 550 animaux, dont 25 370 bœufs de travail et 2050 à l'engrais, par 75 250 vaches ayant donné 590 680 hectolitres de lait. La race la plus remarquable est la race bazadaise pour laquelle il existe un Herd-book. L'espèce ovine comptait 256 710 animaux, dont 175 840, tondus, ont produit 2590 quintaux de laine commune. Il y avait en outre 67 800 animaux d'espèce porcine et 5550 d'espèce caprine. De plus, 25 440 ruches d'abeilles ont fourni 65 550 kil. de miel et 14820 de cire.

L'atelier de pisciculture de Lauriole pourvoit au repeuplement des cours d'eau du département en traitant des œufs embryonnés de truites et de salmonides, immergés dans le Ciron, le Baillon, la Hure, la Bassanne et le Beuve.

L'enseignement agricole est fourni par la chaire départementale d'agriculture de Bordeaux, qui possède des champs de démonstration. Cette même ville possède une station agronomique et œnologique avec laboratoire de chimie. La Réole possède une école pratique d'agriculture et de viticulture. Ajoutons qu'une chaire d'enseignement de l'industrie des produits résineux créée à la Faculté des sciences est appelée à rendre de grands services à la région landaise.

## Industrie

INDUSTRIES EXTRACTIVES. Le département ne possède aucune concession de mines. Les carrières sont au nombre de 552 dont 158 souterraines et les autres à ciel ouvert. En 1900, elles ont occupé 1626 ouvriers, soit temporairement, soit d'une façon continue et produit 225 005 mètres cubes de matériaux d'une valeur de 1540 266 francs, consistant surtout en pierre de construction, en argile et en pierre à chaux. Bordeaux possédait une grande Faïencerie, fermée en 1900, Monségur fabrique de la poterie ordinaire. On compte en outre dans le département plusieurs établissements de tuileries et de briqueteries.

INDUSTRIES AGRICOLES. Le département possède plus de 300 moulins à blé ou servant à la décortication du riz, la plupart mus par la force hydraulique. Les plus considérables sont ceux de Laubardemont, près Coutras. Bordeaux est le centre des industries alimentaires du département. Cette ville possède en effet des distilleries importantes, des brasseries (5), de grandes huileries (2), une chocolaterie, des raffineries de sucre, des fabriques de conserves alimentaires (15), de biscuits, d'articles divers d'épicerie, des fabriques de glace artificielle (4). Au premier rang des industries du bois figure la tonnellerie dont Bordeaux et ses environs mmédiats forment le centre principal. En outre. Bordeaux possède des ateliers d'ébénisterie, le scierie (35) et de préparation des bois, charpentes, grosse menuiserie et des ateliers le carrosserie et de charronnerie. L'industrie du liège, des paillons est également imporante. Bègles possède une manufacture d'allumettes. La manufacture de tabae de Bordeaux, mi occupe environ 1500 personnes, a produit en 1900 : 1350045 kil. de tabaes marchands, 27242 kil. de tabaes non marchands, le tout d'une valeur de 1677441 fr. L'ostréiculture est très-

BLASIMONT. - Église Saint Nicolas. Façade O.

· 21. Otroyot v.

importante dans le bassin d'Arcachon qui renferme près de 6000 parcs. Cette industrie occupe un grand nombre d'hommes et de femmes et donne lieu à un trafic d'exportation, oscillant annuellement entre 5 et 6 millions de francs. C'est l'État qui concède les parcs, dont la valeur varie suivant l'emplacement.

INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES. Elles sont de peu d'importance et comprennent au premier rang : les Hauts-Fourneaux de Pauillac, dont le premier a été mis en feu le 18 mai 1901. Celui de Beaulac est resté inactif la même année, mais l'usine a continué à produire de la 2° fusion. On compte en outre dans le département 16 fonderies de 2° fusion disposant de 20 cubilots, occupant environ 250 ouvriers, et ne produisant que de la fonte moulée. Bordeaux renferme en outre des ateliers de construction de chaudières et de machines, des ateliers de ferronnerie et de serrurerie. Sur les deux rives de la Garonne, à Lormont comme à Bordeaux, se trouvent de vastes chantiers et ateliers de construction ou de réparation de bateaux (Chantiers et ateliers de la Gironde, Société de travaux Dyle et Bacalan, etc.), d'où sortent des cuirassés, des croiseurs, des transports, des trois-mâts, etc. Arcachon, Coutras et Libourne ont aussi des chantiers de construction.

INDUSTRIES CHIMIQUES. Bordeaux possède une raffinerie nationale de salpêtre, une fabrique d'éther, St-Médard-en-Jalles une poudrerie nationale. Les produits chimiques, pharmaceutiques et engrais sont surtout fabriqués à Bordeaux et dans la banlieue : à Bègles, Caudéran et Mérignac. On trouve à Bordeaux des fabriques de bougies, de cire, d'huile à brûler, une savonnerie, des blanchisseries et des teintureries. On distille le goudron dans plusieurs centres; on raffine le pétrole à Bordeaux et à Blaye.

INDUSTRIES TEXTILES. Elles sont presque nulles et ne comprennent qu'un petit nombre d'usines : corderies et ateliers de voilerie; autour des chantiers de constructions maritimes se sont groupés quelques établissements s'occupant de filets et d'engins de pêche.

INDUSTRIES DIVERSES. On trouve des tanneries et corroieries principalement à Bordeaux, qui transforme le cuir en chaussures et en articles de sellerie; des papeteries à Bordeaux, Bernos, les Églisottes. Pompéjac, Ste-Eulalie, St-Michel-de-Castelnau, Uzeste, d'où sortent des papiers communs. Les principales imprimeries se trouvent à Bordeaux et à Libourne. On peut encore signaler à Bordeaux quelques fabriques produisant des articles de capsulerie pour bouteilles et des caisses doublées de fer-blanc servant aux expéditions de farine sur la côte occidentale de l'Afri que.

Au 1<sup>et</sup> janvier 1901, on comptait dans le département 1268 établissements dont 52 inactifs, possédant 1560 machines à vapeur dont 64 au repos et disposant ensemble d'une force de 21965 chevaux-vapeur, dont 2652 inutilisés.

#### Commerce

En 1899, les importations de marchandises effectuées par le port de Bordeaux, qui résume à peu près tout ce commerce, ont consisté en 657980 T. de houille en provenance d'Angleterre, en 61415 T. de céréales, 69051 T. de produits chimiques (en augmentation), 127015 T. de bois (en décroissance), 121414 T. de vins en provenance d'Algérie, d'Espagne et de Portugal (en décroissance). L'importation a encore porté sur les peaux et pelleteries, sur les poissons (morue d'Islande et de Terre-Neuve), les pétroles, les sucres, les cafés, cacaos, gommes, graines diverses, etc.

Le commerce d'exportation comprenait, la même année, 447211 T. de bois (pins des landes employés pour le boisage des galeries de mines en Angleterre); 95188 T. de vins (en décroissance depuis 1889, la République Argentine prenant ses vins en Espagne, en Portugal et en Italie); 14895 T. de poteries et cristaux, et en outre des conserves alimentaires, des fruits, des liqueurs, des poissons préparés, des articles de bijouterie, etc.

La navigation sur les trois sections de la Garonne supérieure s'est élevée à 1579505 T. à 517615 T. sur le canal latéral à la Garonne. Le flottage sur le Ciron comprenait 58646 T. en 2511 radeaux.

Le produit des droits de douane et autres droits perçus en 1900 dans les bureaux de Bordeaux. Brienne, Arcachon, Gujan, Cavernes et Plaigne, s'est élevé à 55485885 fr. La même année,

la succursale de la Banque de France à Bordeaux a occupé le 3º rang sur 126 pour le chiffre des affaires (682 297 720 fr.); celle de Libourne a occupé le 70° avec 5061 870 fr. Enfin, le département possède une Chambre de commerce à Bordeaux dont le ressort embrasse la Gironde en entier.

# Voies de communication

|                                              |                                                | kilom. |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
|                                              | 6,091   Isle (de l'entrée dans le départ. à    |        |
| (intérêt local) 55.                          | 5,581   Libourne)                              | 55, x  |
| Tramways sur route (voie étroite) 6          | 8,114 Dropt (de l'entrée dans le dép. à        |        |
| Routes nationales 59                         | 0,858   l'écluse de Casseuil)                  | 28.    |
| Chemins de grande communication . 2 45       | 5,286 Dronne (de Coutras à son confluent       | ,      |
| <ul> <li>d'intérét commun 2 12</li> </ul>    | 5.055 avec l'Isle)                             | 2,100  |
| <ul> <li>vicinaux ordinaires 6 66</li> </ul> |                                                | 2,600  |
| Rivières et canaux                           | Ciron(flottable de Latrade à la Garonne)       | 28     |
| Gironde (du Bec d'Ambès à l'emb") . 7        | 5, « Leyre (flottable de l'entrée dans le dép. | ,      |
| Garonne (de l'entrée dans le dép. au         | jusqu'à l'embouchure)                          | 43,668 |
| Bec d'Ambès) 9                               | 5 Canal latéral à la Garonne (Longueur         | ,      |
|                                              | Jane le dén.).                                 | 16.498 |

ORDEAUX. l'une des plus belles villes de France et en même temps l'une des plus étendues, se présente sous un aspect de réelle grandeur. vu du Pont de pierre achevé en 1821 et qui est le dernier jeté en aval sur la Garonne. L'animation du fleuve à marée haute, l'ampleur des quais de la rive g, bordés de belles maisons des xvir et xviir s., la forêt de mâts formée par l'ensemble des navires ancrès dans le port, les flèches des églises qui se dressent audessus de l'immense croissant de constructions que constitue la ville, tout concourt à donner au touriste l'impression d'un centre de premier ordre. S'il parcourt la partie comprise entre le fleuve et la première hanc de boulevards de la rive g., il sera séduit en

outre par l'intérêt de ses monuments, la beauté de ses principales voies de communication. l'élégance de sa population, des équipages, des magasins, des promenades de la cité. Bordeaux est une ville aimable, surtout quand le soleil lui fait l'aumône d'un sourire.

De l'Amphithédire ou Palais Gallien, le plus vieux monument de Bordeaux, il reste plusieurs arcades presque intactes, au milieu d'un square. La ville a conservé des Portes de diverses époques : la Porte Saint Éloi ou de l'Hôtel-de Ville (xm² s.), avec une façade ornée d'un motif d'horloge surmonté d'une grosse cloche (xvr² s.) et dont les tours ont été restaurées (xvir² s.). — la Porte du Palais ou Porte Cailhau (xvr² s.), dégagée et restaurée, dont une niche abrite une statue de Charles VIII; — la Porte de Bourgoque (1751-1755) de style dorique, restaurée en 1866; — la Porte Dipeaux (1738); — la Porte de la Monnaie (1752); — la Porte d'Aquitaine (1755).

Les monuments religieux sont nombreux. Catons : la Cathédrale St-André (xº au xiv s.) qui porte deux tours carrées aux extrémités de chacun des transepts (celles du N. sont couronnées de flèches) et à côté de l'abside de laquelle se dresse, isolée, la Tour Pey-Berland (1440): — la basilique St Seurin (xº au xvº s.), qui s'élève au-dessus d'une crypte renfermant le tombeau de saint Fort; — l'Église Ste-Croix (xiº s.), dont la façade a été restaurée de nos jours: — St Éloi (xiº el xv' s.), qui ne possède qu'une nef el un bas-côté; — St-Michel (xiº au xvº s.), dont la Tour isolée se dresse à 109 m. au-dessus d'un charnier du xiº s. et recouvre un caveau célèbre par les corps momiliés qu'il abrite; — St Pierre, reconstruit au xv° s. — Ste-Eulalie (xv' s.); — St-Bruno (1619), dont la façade a été refaite; — St-Paul(1676), qui possède un remarquable maître-autel;—Notre Dame ou St Dominique (xviii s.). Parmi les églises modernes, nommons St-Louis (1875-1880), du style xiiº s., St-Ferdinand (1863-1860), du style xiiiº s., Ste-Marie la Bastide (1860-1886), le Sacré-Cœur (1877-1884), St Vicolas de-Graves (1821-1826), etc. Le Temple protestant de la rue Notre-Dame date de 1853, la Synagogue de 1882, L'Archevéché (xviii s.) est l'ancien Hôtel de l'intendance, L'Hôtel de l'idle, ancien Palais Rohan (1775-1778) élevé par l'archevêque du même nom, a eu des destinations très diverses; dans le square qui l'accompagne, on a édifié en 1873-1877

x ailes servant de Musée et de Salte du Conseil municipal. La *Préfecture* a été formée de la nion de divers hôtels construits au xvives. Le *Palais de Justice* est bâti sur l'emplacement du Hà, en face l'*Hôpital St-André* (1829), dont la fondation, due au chanome Vital Carles, onte à 1590. Les Hôtels de la *Bourse* et de la *Douane* sont d'imposantes constructions élevées milieu du xvives, celui de la Bourse a été surmonté d'un dôme en 1805.

ordeaux, dont l'Université compte 2200 étudiants environ, a élevé, de 1881 à 1886, le Patais Facultés, qui renferme dans son vestibule le Tombeau de Montaigne La Faculté de droit, la dié de Médeone et de l'harmacie occupent des bâtiments spéciaux, construits en 1871-1872 et de à 1888 en des points différents de la ville. Le Lycée, agrandi en 1880, occupe les bâtiments ancien collège des Jésuites (xvr s.). Sur l'emplacement du couvent des Frères Précheurs,

#### SAUTERNES. - Château-Yquem.

se réunirent en 1790 les premiers Girondins, un corps de bâtiment à deux étages abrite au de-chaussée le Musée des antiques, un des plus riches de province, et, au-dessus, la Biblioue de la ville (200 000 volumes, près de 400 incunables et environ 1800 manuscrits). Bordeaux sède plusieurs théâtres : le Grand Théritre, un des plus remarquables qui existent, élevé par rhitecte Louis, de 1777 à 1780, le Théâtre Français (1793-1800), le Théâtre des Arts, reconstruit 1890 et d'autres salles moins importantes. Parmi les fontaines, citons les plus belles : la daine des Trois Grâces (1890), la gracieuse Fontaine Fondaulège (xviº s.), les Fontaines des Allées Fourny, la Fontaine (xviiº s.) qui orne le Jardin de l'École municipale des Beaux-Arts, etc ordeaux possède une fort belle place, la Place des Quinconces, où se tiennent les grandes es annuelles ; cette place se termine au quai de la rive g. de la Gironde par deux colonnes trales dont la partie supérieure sert de phare. On y a érigé en 1895 un Monument aux Giron-

dins, qui coupe malheureusement la belle perspective du Cours du XXX Juillet. La promenade la plus étendue est le Parc de Caudéran, d'une superficie de 28 hectares; le Jardin public est fort beau. Parmi les squares, citons le Square Gambetta. Ne terminons pas cette rapide description sans mentionner le Musée d'armes et d'objets anciens, le Musée Bonie, comprenant près de 3000 objets anciens français et étrangers. Sur les Allées Damour se dresse la Statue de Vereingétorix; sur la Place des Quinconces, les Statues de Montaigne et de Montesquieu, né au château de La Brède, au S. de Bordeaux; la Statue de Tourny, sur la place du même nom.

BAZAS s'élève sur un promontoire rocheux assez abrupt sur trois côtés et au pied duquel coule le Beuve. La belle *Promenade de la Brèche*, tracée en 1817, longe d'anciens remparts supportant des jardus en terrasse; une tourelle d'angle à encorbellement et une demi-tour se voient encore au S. ainsi qu'une porte formée de deux tours et restaurée au N Sur la Grande Place, à pente rapide, bordée de maisons à arcades (xv. s.) se trouvent l'Hâtel de l'îlle et l'ancienne Cathédrale St-Jean-Baptiste, construite en 1255 sur un vaste plan, mutilée par les Protes-

### SAVIGNAC. - Église Ensemble S.E.

tants et restaurée de 1585 à 1655; on en remarque surfout la façade O, à triple portail (xvr s.) et l'abside extérieure. Non loin de l'Hôpital se trouvent les bâtiments de l'ancien séminaire occupés par le Collège. Signalons encore dans la ville, la vieille église N.-D.-de-Mercadil (xiv s.).

BLATE forme un petit port sur la rive d. de l'estuaire de la Gironde; la ville, surlout commerçante, s'étend en longueur; ses rues sont étroites et tortheuses, bordées de blanches maisons vux alentours s'étendent de beaux vignobles. Une belle promenade plantée d'ormes magnifiques qui escaladent les talus de la Citudelle due à Vanhan sépare avec la voie ferrée la ville de la forteresse. Sur cette promenade sourd une Fontaine intarissable. L'Église est sans intérêt; le Palais de Justice et la Sous-Préfecture sont modernes. Un beffroi est adossé à l'Hôtel de l'ille. La citadelle a été construite sur l'emplacement de l'Église SI-Romain ou fut enterré le paladin Roland avant d'aller reposer dans l'Église SI-Seurin de Bordeaux.

LESPARRE est une cité paisible qui s'étend surtout en longueur de l'E. à l'O. De son ancien éthètean il reste debout un Donjon carré flanqué au S.-O. d'une tourelle d'angle et quelques paus de murs au N. Du sommet de la tour, l'on joint d'une fort belle vue sur tout le Médoc. L'Église, moderne, du style xim s., a son porche surmonté d'un beau clocher avec flèche en pierre; sur

une Place ombragée se trouvent l'Hôtel de Ville et le Palais de Justice avec la Maison d'arrêt LIBOURNE se trouve au confluent de l'Isle avec la Dordogne qui y forment un port. C'est du sommet du tertre de Fronsac qu'il faut contempler le panorama que présente la ville. De ce point l'on jouit également du speciacle qu'offre la barre de la Dordogne, qui s'épanouit en un large croissant. Au-dessus des maisons blanches de la ville émergent les clochers des églises et la vieille Jour de l'Horloge (xiv s.), reste des remparts de jadis. De beaux boulevards ou allées remplacent ces remparts. A l'intérieur se trouve la ville proprement dite, bastide aux rues régulières, se coupant à angles droits. Le monument le plus intéressant est l'Hôtel de Ville (xvi s.)

#### MAZERES - Château de Roquetaillade.

qui renferme un Musée et la Bibliothèque et se trouve en bordure d'une Place à arcades. L'Égluse St-Jean (xv° s.) en partie reconstruite au xix° s., est surmontée d'une flèche haute de 71 m. Le Palais de Justice et la Sous-Préfecture sont modernes. Le Théritre date de 1806. Outre plusieurs maisons des xv° et xvir° s., signalons encore la Chapelle de Condat (xv° s.). Un fort beau Square s'étend devant les Casernes. Sur le Cours de Tourny a été érigée une Statue à Oscar de Gereaux, l'un des défenseurs de Sidi-Brahim; une autre Statue, celle du Duc Decazes s'élève sur la Place du même nom. C'est dans cet arrondissement que se trouve la curieuse ville de Str**Émillon**, encore entourée de ses remparts, et qui renferme d'intéressants monuments.

LA RÉOLE s'élève en amphithéatre sur la rive d de la Garonne que dominent les ruines couvertes de herre de son vieux Château (xur et xiv s.) et les Jardius en terrasse qui précèdent le Collège et d'où la vue est superbe sur la vallée de la Garonne La ville, bâtre au S. sur des

souterrains, a conservé une partie de ses vieux remparts que l'on peut suivre sur un certain espace; elle a des rues montueuses, étroites (quelques-unes en escalier), hordées de vieilles maisons. L'Église St-Pierre (xiii\* au xv\* s.), à la nef très large, dépendait de l'ancienne abbaye

BÉGADAN. - Église, Abaide, Côlé S.-E.

dont les bâtiments (xvir s.) abritent l'Hôtel de Ville, le Tribunal, la Gendarmerie et la Sous-Préfecture; on y remarque deux grands escaliers. L'ancien Hôtel de Ville est une intéressante construction des xiir et xivr s. Un vaste Champ de foire s'étend sur la rive d. de la Garonne, sur laquelle, est jeté un port suspendu d'une seule travée.

LESPARRE Donjon du Chalcan, Ensemble O,

335

# Liste des Monuments historiques

| Ailla⊲      |  |   | Façade de l'Église (vir s.).                                          |
|-------------|--|---|-----------------------------------------------------------------------|
|             |  |   | Ruines du Château (xiv* s.).                                          |
| Bazas .     |  |   | Église St-Jean (xm² et xv r s                                         |
| Bégadan     |  |   | Eglise (vc s )                                                        |
| Bellefond   |  |   | Dolmens.                                                              |
| Birac       |  | - | Peintures murales dans Teglis<br>(xy' s.).                            |
| Blanquefort |  |   | Château (xiir s.).                                                    |
| Blasimont.  |  |   | Eglise St Vicolas (xiir et xyr s.).                                   |
| Hordeaux    |  |   | Restes d'un amphithéatre.                                             |
| -           |  |   | Cathédrale St-André (xirr au zv*s., et clocher de Pey-Berland (xv*s.) |
|             |  |   | Eglise St-Bruno (xypt s.).                                            |
|             |  |   | Eglise Ste-Croix (xir el xiir s.).                                    |

Encente fortifiée (xiv\* s.). Église (xit\* s.). Église et Cloltre (xit\* au xv\* s ). Église souterraine monolithe (ix\* s).

#### SAINT-VIVIEN, -- Église, Abside, Côté S.

| -          |       | Église Ste-Eulahe xie s.) sauf la façade. |                      | Ermitage de St-Émillon (vm° s.).<br>Ancien Palais Cardinal (xm° s.). |
|------------|-------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|            |       | Eglise St-Michel (xv* et xvp* s.).        |                      | Remports (xit' et xitt' s.).                                         |
| _          |       | Eglise St Seurm (xr au xv* s ).           |                      | Donjon (stir' s.)                                                    |
|            |       | Fontaine Ste-Croix (vv)['8,)              |                      | Clottre des Cordeliers (xv'el xvir's.                                |
|            | •     | Tombeau de Michel de Montaigne            | Saint Ferme          | Ancienne Église des Bénédictins                                      |
| _          | *     | <br>(xvr* s.) dans le vestibule des Fa.   | Saint Perme          | (XII° S.).                                                           |
|            |       | cultés.                                   |                      | Eglise (vn* ct xm* s.).                                              |
| _          |       | Porte du Palais (xiv* s ).                |                      | Maison Messidan (cmr s.).                                            |
|            |       | Porte el Tours de l'ancien Hôtel de       |                      | Maison de Lanau (xiii 8.).                                           |
|            |       | Ville, dites la Grosse Horloge            | St Sulpice de Faley- |                                                                      |
|            |       | (xv* s.).                                 |                      | Menhie de Pierrefitte.                                               |
|            |       | Grand Theatre 'xvm' s.).                  |                      | Abside (xii* s.) de l'Eglise.                                        |
| Doulling   | •     | Eglise (xt' s.).                          |                      |                                                                      |
|            |       |                                           |                      | Dolmen de Puy-Landry.                                                |
| Cadillac   |       | Château d'Épernon (xvr s.).               | Sauve (La).          | Ancienne Abbaye (xur' 8.).                                           |
|            |       | Remparts et portes (xiv* s.),             | Snuvelerre           | Portes fxiii sa                                                      |
| Cordonan.  |       | Phare (xvr s.).                           | Soulac               | Église NDde-la-fin-des-terres                                        |
| Gaillan    |       | Clocher (xir's ) de l'Église.             |                      | "(xii" el xiv" s.).                                                  |
| Langoiran  |       | Çhâlegu (xıv* s.)                         | Uzeste .             | Eglise (xmr et xrv s.).                                              |
| Léognan .  |       | Église (xn' ș.).                          | Vertheuil            | Église (xir* xiv* et xv* s.).                                        |
| Libarde (l | Le) . | Crypte de l'Église.                       | Villandraut.         | Rumes du Château (xr' s.).                                           |

# Dordogne

## Nom — Situation



panour en éventail dont la Dronne, au N., l'Isle, continuée par son affluent, l'Auvezère, au centre, et la Dordogne, au S., forme raient trois branches, ce département, qui appartient à la région S.-O. de la France, a emprunté son nom à cette dernière rivière, qui laisse le chef-lieu, Périgueux, à 55 kil. au N. et arrose un autre chef-lieu d'arrondissement, Bergerac. Il a la forme d'un secteur circulaire, dont l'arc serait sous-tendu par une corde de 153 kil. s'étendant de l'extrême pointe N. du département à son extrême

pointe S. et dont le rayon, perpendiculaire à la corde et légèrement incliné du N. E. au S.-O., aurait 125 kil. de l'entrée de l'Auvezère à la sortie de la Dordogne. Sa superficie lui assigne le troisième rang parmi nos départements. Il possède comme limites naturelles : à l'E., quelques kilomètres des cours du Trieux et de son affluent le Nauzon, du Bandiat, 12 kil. de la Dronne, 7 kil. de l'Isle, quelques kilomètres de la Loue, de la Boucheuse, de l'Auvezère; 10 kil. environ de la Vézère, 4 kil. de la Dordogne, en amont et en aval de Cazoulès; au S. environ 12 kil. du Dropt, le cours supérieur et moyen du Seignat; 25 kil. de la Dordogne (rive d.), d'un point en amont de Ste-Foy-la-Grande jusqu'au confluent de la Lidoire; à l'O., le cours inférieur de la Lidoire, le Déchou, la Dronne, pendant 51 kil., du point où elle quitte le département jusqu'au confluent de la Lizonne, sauf aux environs de St-Aulaye et à ceux d'Aubeterre (Charente); 55 kil. de la Lizonne, 13 kil. enfin de la Tardoire.

Il est borné au N.-E. par le département de la Haute-Vienne; à l'E. par celui de la Corrèze; au S.-E. par celui du Lot; au S. par celui de Lot-et-Garonne; à l'O. par ceux de la Gironde, de la Charente-Inférieure; au N.O. enfin par celui de la Charente.

En 1790, il a été formé pour plus des trois quarts par des portions de territoire appartenant à la Guyenne (presque tout le *Périgord*, une partie de l'*Agenais*). Le reste, environ 56 000 hectares, a été fourni par l'Angoumois et le Limousin.

#### Histoire

Les peuplades préhistoriques qui ont habité le département y ont laissé des traces nombreuses de leur existence, notamment dans la vallée inférieure de la Vézère. En effet, si l'on remonte cette rivière depuis Tayac, on trouve, échelonnée sur 12 kil., une suite de demeures rupestres, de grottes, dont deux célèbres, celles du Moustier et de la Madeleine, ont donné leur nom à une époque spéciale de l'âge du renne. D'autre part, les habitations de Troglodytes se rencontrent dans tout le département : citons les grottes d'Azerat, de Chancelade (grotte de Raymonden), où l'on a trouvé un squelette, des objets travaillés. des os gravés de l'époque du renne ; de St-Martin-d'Excideuil, de Miremont (trou de Granville); de Sorges, de St-Laurent-du-Manoir, dans l'arrond. de Périgueux, — celle de Combarelles, avec ses dessins remarquables de l'époque paléolithique représentant des chevaux, bœufs, aurochs, bouquetins, antilopes-saïga, rennes et mammouths; celles des Eyzies (Cro-Magnon, Laugerie-Haute et Laugerie-Basse); de Lacanéda (grotte de Pey-de-l'Azé); de Tayac, dans l'arrond. de Sarlat, — de Lamonzie-Montastruc,

т. іч. — 22.

330 DORDOGNE

de St-Capraise-d'Eymet, dans l'arrond, de Bergerac — de Gouts-Rossignols, dans l'arrond, de Ribérac. Le Musée de Périgueux renferme en outre des antiquités préhistoriques de la région; celui du château de la famille de Gourgues à Lanquais, dans l'arrond, de Bergerac, possède une collection de silex trouvés dans les grottes périgourdines; enfin, dans le même arrond., on a découvert à Bertranoud (près Creysse), un atelier néolithiaue.

A une époque plus rapprochée se rapportent les monuments mégalithiques disséminés dans les cinq arrondissements; les plus nombreux sont les dolmens, répandus surtout dans les arrondissements de Bergerac (7), Sarlat (6), Ribérac (5). Dans l'arrondissement de Brantôme, nous devons mentionner celui dit Pierre-Levée, à 2 kil. E. de Brantôme, et

> qui est le plus beau de la région. Dans l'arrondissement de Nontron, signalons le mégalithe, dit Pierre-Virade, à Javerlliac-et-la-Chapelle-St-Robert; le Roc-Branlant, et le roc du Pot-Perdu, à St-Estèphe, Ajoutons enfin que Ribérac possède un cromlech; la Rochebeaucourt-et-Argentine un menhir, St-Barthélemy une pierre druidique; N.-D. de Sanithac un peulven.

Dès le vr s, avant J.-C. le territoire était occupé par les Sarlat, la grotte celtique de

I

Celtes, qui, au 1v° s., y avaient atteint toute leur puissance. Ils comprenaient alors deux peuplades: les Petrucorii, de beaucoup les plus nombreux, qui devaient laisser leur nom à la région et les Lemovices, C'est probablement à eux que l'on doit, dans l'arrondissement de

Coursac, près de Beauregard, et les scories trouvées à Lucotet, près de Besse, provenant peut-être de forges gauloises. Ce qui est certain, c'est qu'ils habitèrent le coteau d'Écornebœuf, sur la rive g. de l'Isle, et qu'ils construisirent plus tard, sur le plateau voisin de la Boissière, un oppidum dont on retrouve les traces aujourd'hui à Périgueux, sous le nom de camp de César. Ce devait être déjà un centre important, puisque les Phéniciens de Marseille y apportaient leurs marchandises du Levant.

Le premier soulévement de ces peuples contre l'autorité romaine, à laquelle ils étaient soumis depuis l'an 120 environ, eut lieu lors de l'insurrection générale de l'an 52 av. J-C.: 5000 d'entre eux s'unirent à Vercingétorix. Après la chute d'Alesia, ils tentèrent de prolonger la résistance, mais les licutenants de César les réduisirent. En mars 68, ils prirent part au soulévement contre Néron, que dirigeait Vindex et qu'arrêta la bataille de Besançon, où Verginius Bufus l'emporta. Auguste les incorpora aux peuples d'Aquitaine, c'est à-dire à ceux étables entre la Loire et les Pyrénées, Sous Autonin le Pieux, ils eurent pour dilectateur C. Julius Celsus, en même temps que les « onze peuples de

PÉRIGUEUX. - Cathédrale Saint-Front. Frise et chapiteaux du checher (avant restauration). l'Aquitaine ». On désignait ainsi les peuples habitant entre la Garonne et la Loire: ils formaient un district militaire spécial qui ne mélait pas ses contingents à ceux des peuples établis au S. de la Garonne, et fournissaient, avec les peuples de la Lyonnaise, les deux ailes et les onze cohortes dites des Gaulois.

Dans les assemblées provinciales, Petrucorii et Lemovices envoyaient deux prêtres : les magistrats qui les régissaient étaient des duumvirs. Plus tard, Périgueux eut un curateur.

C'est de l'occupation romaine que date la fondation de Périgueux. L'oppidum d'Écornebœuf fut abandonné à cette époque et la ville gallo-romaine de Vesumus s'établit sur la rive dr. de l'Isle, sur l'emplacement de la ville actuelle dont elle avait à peu près la même étendue. Elle posséda des thermes alimentés par la fontaine de Grandfont, qui, comme le constate une inscription conservée au Musée, furent élevés par Marcilius et restaurés par Marc Pompée; elle eut des temples, deux basiliques, un amphithéâtre. Plus tard, vers la fin du m's., au moment sans doute où les Francs traversaient la Gaule pour gagner l'Espagne, la ville resserra ses limites dans l'enceinte de la Cité, enceinte dont on voit aujourd'hui quelques traces (bases et tours du château Barrière, etc.). L'amphithéâtre y était compris. D'autres monuments s'élevèrent cependant au dehors: la tour de Vésone, où l'on croit reconnaître la cella d'un temple dédié à Tutela Vesunna, en est un exemple.

Vesuma ne fut pas seule à profiter de la domination romaine : à Rocheyrel, au confluent de l'Euche et de la Dronne, fut construit un pont dont on voit encore l'arche; à Carsac, on trouve les restes d'un aqueduc qui amenait l'eau de la fontaine du Bouissou à une villa dont les ruines subsistent à St-Rome; à Montaut, St-Paul-de-Serre, Thénac se dressent des restes de constructions romaines; enfin, on rencontre des débris romains à Serres-et-Monguyard et dans l'église de Creyssac.

Au v° s. les Lemovices furent rangés dans l'Aquitaine 1°, métropole Bourges, et les Petrucorii dans l'Aquitaine 2°, métropole Bordeaux. Dans la suite, Vesunna reçut le titre d'Augusta et, au vu° s., prit le nom qui lui est resté : civitas Petrucoriorum.

En 419, les Wisigoths s'établirent dans le pays, que leur abandonnait l'empereur Honorius. Ils en restèrent maîtres jusqu'à ce que les persécutions qu'ils dirigèrent contre les chrétiens eussent amené Clovis à marcher contre eux. La victoire de ce dernier à Vouillé (507) fit entrer le Périgord dans la monarchie franque.

Le premier apôtre du christianisme dans la région fut saint Front; au vr s. s'éleva sur son tombeau un oratoire qui, au x s., fit place à une abbaye autour de laquelle se groupèrent bientôt des habitations. C'est ainsi qu'est née la ville de *Puy-St-Front* qui devait supplanter la Cité au point de rester seule et de nous parvenir sous le nom de Périgueux.

Après Clovis, le Périgord eut les mêmes maîtres que l'Aquitaine. En 558, ce fut Clotaire I<sup>n</sup>: puis, en 567, son fils Gontran, roi de Bourgogne: en 575. Sigebert assassiné, ce fut son fils Childebert II qui en fut maître, puis Clotaire II en 615. Dagobert enfin en 628. C'est sous ce roi que fut créé (650) le royaume de Toulouse, qui comprit le Périgord dans son enclave et que devaient gouverner les ducs d'Aquitaine. Ce royaume ne tarda pas à proclamer son indépendance et fit même alliance avec celui de Neustrie contre Charles Martel. En 719, le duc Eudes n'ayant pu repousser les Arabes, dut faire sa soumission au roi en échange des secours qu'il lui demandait : le Périgord retournait au royaume par cela même, mais sa résistance à la domination royale fut longue; Pépin le Bref et Charlemagne eurent à le réduire. En 769, ce dernier fonda à Brantôme une abbaye dont on voit encore les restes. Lorsque cet empereur traversa la région, en 778, lors de son expédition en Espagne, il chargea Widbode de la gouverner, en même temps qu'il y créait le prieuré de Trémolat. Le seul des comtes du Périgord que nous connais-

sions après Widbode est Wulgrin, qui s'illustra dans la défense de l'Aquitaine contre les Normands et auquel ses prouesses valurent le nom de Taillefer. En 970, le comté devint, par un mariage, possession de la maison de la Marche avec Hélie I", qui unit à son nom celui de Talleyrand. Il eut pour successeur Aldebert, que son acharnement contre le comte de Blois entraîna jusqu'à Tours, où il échangea, dit-on, avec Hugues Capet le fameux dialogue : « Qui t'a fait comte? » — « Qui t'a fait roi? »

A la fin du xr s. les habitants de la Cité et ceux de Puy-St-Front se disputaient la suprématie et obéissaient les uns à leur évêque, les autres à l'abbé de l'abbaye. La lutte entre ces deux pouvoirs dura jusqu'en 1240, date à laquelle un traité les unit. Ajoutons que dès le x s. l'école épiscopale de Périgueux était célèbre.

Le schisme, qui avait fait son apparition dans le Périgord, y fut combaltu par Robert d'Arbrissel. En 1151, Bergerac, Périgueux et Sarlat furent visités par saint Bernard, qui parcourait alors l'Aquitaine pour combattre les doctrines de Henri de Lausanne. Ces dernières avaient rallié de nombreux adeptes, notamment à Périgueux et à Sarlat. C'est

#### PERIGLEUX. - Ancien autel. (Sarcophage dans le clottre Saint Front.)

à peu près à cette même époque, du xi au xii s., que s'élevèrent les principaux monastères : l'abbave augustine de Châtres, l'abbaye de St-Jean-de-Côle et celle de Tourtoirac datent du xi s.; l'abbaye augustine de Chancelade (Cancellata) fut fondée en 1128; un couvent de religieuses de Cluny le fut en 1115 à Ligneux; en 1153 fut créée, pour les Cisterciens, l'abbaye de Pérouse, près de St-Saud-Lacoussière; sont encore du xii s. le monastère de St-Amand-de-Coly; l'abbaye de Boschard, près Villars; le prieuré de Badeix, à St-Estèphe, et celui de Sadillac.

Le territoire du département, uni à la couronne de France par le mariage d'Éléonore d'Aquitaine, fille du duc Guillaume X, avec le roi Louis VII, en fut séparé à nouveau du fait de son divorce et de son second mariage avec Henri Plantagenet. Lors des soulèvements de la région contre la domination anglaise, Périgueux fut pris par Richard Cœur de Lion; en 1188, une nouvelle rébellion des barons d'Aquitaine leur attira les ressentiments de Richard, qui en 1194 dut revenir à l'assaut. Il fut aidé dans cette tâche par le mercenaire Mercadier qui, en 1184, lors de la ligue des seigneurs contre la confrérie des « Capuchonnés », avait saisi cette occasion pour massacrer les habitants de St-Pardoux et d'Excideuil. Le Mercagier se retira dans la suite dans sa seigneurie de Périgord et combla de bienfaits l'abbaye de Cadouin, jondée en 1115. En 1204, Hélie de Périgord fit

hommage de son comté à Philippe-Auguste qui lui accorda sa sauvegarde. En 1212, Archambaud de Périgord et le seigneur d'Hautefort lui présentaient leur hommage; en échange, il s'engageait à maintenir sous son vasselage et dans son domaine direct le château d'Hautefort et le comté de Périgueux. Louis VIII reprenait, en 1225. à Henri III, le Périgord redevenu possession anglaise. Le traité de Paris (mai 1258) le rendit au roi d'Angleterre, qui recevait en même temps tout ce que Louis IX avait de fiefs dans le diocèse de Périgueux; il est vrai que, malgré ce traité, les seigneurs de Périgueux et de Sarlat conservérent leur privilège d'être vassaux immédiats du roi de France. En 1294, Philippe le Bel s'empara du Périgord, mais le rendit en 1505, en signant la paix. En 1511, des commissaires, nommés par Édouard II et Philippe pour régler leurs différends au sujet des droits des seigneurs de Périgueux et de Sarlat, se réunirent à Périgueux, mais ne purent se mettre d'accord. En 1518, les nobles périgourdins montrèrent leur attachement à la royauté française en votant l'impôt du 15° destiné à couvrir les frais de guerre. Sous Charles IV, le duc de Guvenne, avant voulu empêcher la construction d'une bastide à St-Sardos, près Sarlat (1525), le Parlement intervint et conclut à ses torts; ses partisans incendièrent alors la bastide. Le grand maître des arbalétriers de France ayant voulu exercer des représailles en Agenais, au château de Montpezat, fut fait prisonnier et ranconné. Charles IV refusa les excuses que lui en présenta Édouard et entreprit la conquête de la Guyenne (1524).

Pendant la guerre de Cent Ans, le pays se défendit contre le Prince Noir; en 1556, Périgueux fut vainement assiégé par trois fois, par les Anglais, que le traité de Brétigny (1360) fit maîtres du Périgord. En 1569, Charles V prononça la confiscation de l'Aquitaine, dont Duguesclin faisait la conquête l'année d'après. La faiblesse de Charles VI refit du Périgord une possession anglaise. En 1591, le comte de Penthièvre et vicomte de Limoges, Jean de Bretagne, acheta le comté de Périgord qui avait été enlevé à Archambaud V. Ce comté fit, en 1554, retour à la couronne, à laquelle il ne devait réellement appartenir qu'avec le fils d'Antoine de Bourbon, Henri IV, auquel il était échu.

Les guerres de religion s'y firent cruellement sentir. Bergerac fut enlevé par les catholiques aux protestants en 1562 et retomba au pouvoir de ces derniers l'année suivante. En 4568, le duc de Montpensier battit, près de Mensignac, Mouvans et ses réformés, qui vinrent se refaire à Ribérac. En 1575, les protestants, avec Langoiran et Vivans, prirent Périgueux qui en 1576 devint l'une de leurs places de sûreté. Les catholiques la leur reprirent en 1581. En 1584, le duc de Bouillon occupa Ribérac et Coligny entra dans Nontron, qu'il pilla pour sa résistance. La Ligue ensanglanta encore toutes ces villes (1592); Périgueux surtout eut à en souffrir ; il fut d'ailleurs disputé longtemps entre les deux partis. L'avénement de Henri IV ramena le calme. Le dernier écho de ces guerres fut la destruction des fortifications de Périgueux qu'en ordonna Louis XIII pour s'être allié aux ducs de Rohan et de la Force. Sous la Fronde des Princes, Condé établit une garnison à Sarlat, mais il fut obligé de quitter la ville et transporta sa garnison à Périgueux. Son chef, le marquis de Chanlost s'y rendit odieux. Un nommé Joseph Bodin trama contre lui une conspiration, à laquelle Chanlost répondit en allant attaquer Bodin dans sa propre-maison : il y fut tué (sept. 1655). La Révocation de l'Édit de Nantes chassa de nombreux industriels de la région. Bergerac se dépeupla.

La Révolution s'y passa paisiblement.

# Géologie - Topographie

Étagé sur les dernières pentes occidentales du Plateau Central, le territoire du département présente un réseau de collines le plus souvent boisées, notamment dans le Sarladais, la région

548

comprise entre Belvès et Monpazier et celle qui s'étend entre la Dordogne, la Vézère et l'Isle. Dans l'arrond. de Ribérac, la *Double* est couverte de puns; plus au N. le *Nontronnau* et le *Périgord Blanc* sont plus dégarnis et ne portent que des taillis de chênes. C'est dans cette dermère région que l'on trouve le point culminant : 478 m. dans la forêt de Vieillecour, à la limite de la Hte-Vienne; le point le plus bas, 4 m., se trouve au confluent de la Dordogne et de la Lidoire. Le sens de la pente est donc dirigé du N.-E. au S.-O.; c'est celui de l'orientation générale des rivières, coulant dans des vallées remarquables par la beauté des sites et la fertilité de

leurs rives, qui contraste souvent avec l'aridité des cotcaux non boisés. Dans ces vallées, riches de grottes préhistoriques, de belles murailles de rochers dominent les cours d'eau, comme la Vézère ou la Dronne, ou bien les faittes de leur sol calcaire absorbent les rivières et les rendent au jour quelques kilomètres plus bas par des doux ou des bouiltidours, comme l'Auvezère qui disparaît à Cubjac et réapparaît par le Gour de Si-Vincent.

Le N.-E. du département relève des terrains primitifs; le Nontronnais est granitique et le Périgord Blanc composé de micaschistes et de taleschistes qui s'étendent jusqu'à Hautefort. C'est là que se trouvent les points les plus élevés du département : en dehors du point culminant, on trouve encore des cotes de 459 m. à l'O. de Firbeix, de 454 m. à Puisse-Chien et de 452 in, au Signal de Meyniaud, tous deux voisins, au S. de Emberx. A Hautefort, en descendant vers le S.-E., on trouve un premier affleurement de l'époque secondaire représenté par des argiles et des grès rouges, verts ou bigarrés du trias, auxquels font suite, à Terrasson, de nouveaux terrains primaires appartenant au permo-carbonifère, qui s'étendent jusqu'à Larche (Corrèze). Cette zone est bordée d'une façon plus ou moins continue par des terrains secondaires de l'étage jurassique et qui se divisent en deux groupes. Le preimer s'étend dans l'angle compris entre Carlux, Montignac et Terrasson; le deuxième enserre la région

PÉRIGUEUX. - Tour Mataguerre

triasique d'Hautefort et la partie S, des terrains primitifs du Périgord Blanc sensiblement jusqu'à Thiviers, en s'étendant vers l'O, jusqu'à Savignac. C'est une région de lias, surtout le long des terrains primitifs, et de trias avec calcaires dolomitiques à la base, marnes et argiles noires à fossiles à la partie supérieure. L'oolithe inférieur y est représenté par les calcaires d'Excideuil et de Nontron, l'oolithe moyen par ceux de Thiviers. Au delà de cette ville, le jurassique n'apparaît plus que par intervalles pour aller rejoindre à Nontron les terrains semblables de la Charente.

Une deuxième zone de terrain secondaire, relevant du crétacé, s'étend vers le S.-O. jusqu'à la hauteur de Monpazier, Mussidan et St-Aulaye. Les roches qui la composent appartiennent à l'étage cénomanien et constituent des assises de sables ou de grès, de calcaires marneux, de

craie glauconieuse, de calcaires jaunes. Entre la Vézère et la Dordogne, ces terrains s'élèvent jusqu'à 299 m. au Signal de Meyrignac, à 295 m. à Pierre-Brune, à 289 m. au S. de Rouffignac. Au S. de la Dordogne, ils atteignent 387 m. près d'Orliae et 505 m. au N. de La Trape.

Le reste du département, enfin, relève de l'époque tertiaire. On y trouve des marnes et des molasses du miocène à la base et des calcaires d'eau douce au plasond. La partie N., la Double, est la plus pauvre comme sol. L'altitude y varie de 140 m. vers Mussidan, à 4 m., point le plus bas, à la sortie de la Dordogne. Quelques îlots de la même époque, formés d'argile, de sable ou de cailloux roulés à minerai de ser émergent des terrains secondaires à Belvès, St-Cyprien, Excideuil et Nontron.

# Hydrographie

Les eaux du département se partagent fort inégalement entre deux bassins : celui de la Gironde, de beaucoup le plus important, et celui de la Charente.

Bassin de la Gironde. — La Garonne ne touche pas le département; les eaux qu'elle en reçoit lui sont apportées par un affluent du Lot, l'Allemance, et par le Dropt, pour une faible partie et, pour le reste, par la Dordogne.

L'Allemance laisse Villefranche-de-Périgord à environ 1500 m. sur sa rive g. et ne tarde pas à quitter le département pour celui de Lot-et Garonne où elle rejoint le Lot.

Le *Dropt* naît près de Capdrot, passe au pied de Monpazier et, après 12 kil., pénètre dans le département de Lot-et-Garonne. Il rentre en Dordogne à un peu plus de 2 kil. à l'O. de Castillonnès et lui appartient pendant 24 kil. environ, dont 14 le séparent du Lot-et-Garonne; il passe à Eymet, point à partir duquel il est rendu navigable par des barrages et quitte le département au confluent (rive dr.) du ruisseau de Lescouroux

La Dordogne, née dans le Puy-de-Dôme, a déjà séparé le Cantal de la Corrèze traversé en partie ce dernier département et celui du Lot, quand elle arrive dans celui qui lui a emprunté son nom. Elle lui parvient par 80 m. environ en amont de Cazoulès et pendant 3 kil. 500 m. ne lui appartient que par sa rive dr. Abandonnant au département ses deux rives au confluent (rive g.) de la Fenolle, elle coule vers le S.-O. dans une belle vallée qui s'étrécit vers Aillac; elle fait alors de nombreux méandres, passe au pied de la hauteur qui porte Domme, dans un site admirable, et, à partir de ce point, garde, malgré ses détours, une direction générale E. à O. Sa vallée s'élargissant, elle laisse St-Cyprien à moins de 2 kil. sur sa rive dr., reçoit (rive dr.) le tribut de la Vézère, décrit trois grands méandres consécutifs, dont le troisième voit se détacher de lui le canal de Lalinde, destiné à éviter les rapides de Lalinde : Grand Thoret, de 2 m. 82 de pente, près de Pontours; Saut de la Gratusse, de 5 m. 25 de chute, a Lalinde; les Pesqueyroux enfin, à St-Capraise-de-Lalinde, de 2 m. 65 de pente. Sa vallée s'élargit ensuite sur la rive g. puis sur la rive dr. et bientôt la Dordogne arrive à Bergerac qu'elle sépare du faubourg de la Madeleine, sur la rive g. A St-Pierre-d'Eyraud, elle n'appartient plus au département que par sa rive dr. et jusqu'à sa sortie elle n'y arrose plus de ville importante. Son confluent avec la Lidoire, par 4 m., marque la fin de son cours dordognais (165 kil.) à moins de 1 kil. en amont de Castillon; elle va rejoindre ensuite la Gironde au Bec-d'Ambès.

Ses affluents sont: (rive g.) la Germaine dont les cours supérieur et moyen appartiennent au département du Lot, où elle nait à Gourdon — (rive dr.) le Néa — le ruisseau de Vitrue qui, sous le nom de Cuze, vient de Sarlat — (rive g.) le Céou, originaire du Lot et qui, dominé par d'assez hautes collines, boit (rive g.), outre la source de Bouzie, la Lausse — (rive g.) la Nauze, qui coule au pied de Belvès et s'augmente de nombreux ruisseaux — (rive dr.) la Vézère — la Rège qui ne mérite de mention que pour les gaz inflammables qui s'échappent de ses eaux — (rive g.) la Couze, qui passe au N.-O. de Beaumont — le Couillou — la Conne, qui naît au N. d'Issigeac et finit à 2500 m. en amont de Bergerac — (rive dr.) en aval de Bergerac et du Grand Barrage, les eaux dérivées du Caudou grossi (rive g.) de la Louyre, dont la source est voisine de celle du Caudou et qui passe à St-Alvère et (rive dr.) du Mermélou — (rive dr.) l'Eyraux qui contourne à l'O. la colline de Laforce et finit en face de la Gardonnette, qui coule au N. de Sigoulès et boit (rive g.) le Morland accru (rive dr.) de la Basage — (rive dr.) la Gayne qui reçoit dans son dernier kil. une branche issue de l'Eyraud — le Lestrop qui laisse Vélines à moins de 1 kil. sur sa rive g. — à

la limite entin (rive dr.)., la Lidoire qui s'accroit (rive dr.) du Tard, du Léchou, puis forme limite du département jusqu'à son confluent, après avoir reçu (rive dr.) un second Léchou.

La Vésère, arrivant du département de la Corrèze, commence à toucher par sa rive g. celui de la Dordogne, en aval et tout près de Larche, par environ 89 m. Elle lui appartient totalement à l kil en amont de Terrasson, qu'elle touche, et en aval duquel elle est ofneiellement navigable, abandonne peu après sa direction E. à O. pour tourner brusquement au S.-O. en suivant une vallée pittoresque dont la largeur diminue peu à peu, traverse Montignac, coule devant les grottes du Moustier, de la Madeleme, de Laugerie-Haute, de Laugerie-Basse et de Cro-Magnon décrit une infinité de méandres, passe devant les Eyzies, fait une dernière courbe devant le Bugue et s'achève dans la Dordogne, après un cours qui n'aurait que 60 kil, environ dans le département, si l'on ne comptait pas la plupart des méandres. Sa vallée, profondément encaissée

### SAINT-ASTIER. - Château de Puylerrat. Côté O

dans la majoure partie de son étendue, présente des sites d'une majestneuse beauté, dominée qu'elle est par des hauteurs dépassant 100 mètres ou revêtant un aspect plus sauvuge, du à des amas de rochers comme ceux du Moustier ou des Eyzies. Il n'est pas jusqu'à ses eaux qui ne lui donnent un attrait particulier par leur couleur rougeàtre.

Elle a pour affluents: (rive dr.) l'Ellé, originaire de la Corrèze — le Ser — (rive g.) le Coly, qui doit son existence aux caux de la Doux de la Cassagne et s'augmente (rive g.) de la Chironde — (rive g.) en aval de Montignac, le Blen-Fond, qui sort d'un gouffre proche de son lit — rive dr.) de nombreux ruisseaux issus du versant S, de la Forêt Barade — (rive g.) la Beune dont la plus longue branche naît au S-E, de Montignac et l'autre au N.-O de Sarlat: — (rive dr.) au Bugue, la puissante fontaine de la Doux du Bugue.

Hors du département, la Dordogne a pour maître affluent (rive dr.) l'Isle, qui naît en Hte-Vienne, au S.-E de Nexon. Elle atteint le département de la Dordogne par moins de 500 m, dans le canton de Jumilhac-le-Grand et lui sert tout d'abord de limite; puis, descendant vers le S.-O. dans une étroite vallée, laisse Jumilhac à g, sur une hauteur, décrit de nombreux méandres et, au confluent de la Louc, accentue sa direction vers le S.-O. en même temps que sa vallée s'élargit. Elle

frôle alors Savignac-les-Églises, traverse Périgueux, où elle devient navigable, en un méandre qui vient aussi en baigner le S.-O. et le N.-O., élargit son lit, touche St-Astier, passe à moins de l'kit, au N. de Neuvie et gagne Mussidan, à partir duquel elle coule de l'E. à l'O. dans une vallée de plus en plus farge, en un coues toujours très sinueux. Elle vient alors décrire une boucle devant Montpont, puis, par 10 m. environ, sort du département qu'elle à traversé pendant 468 kit. Elle fluit à Libourne dans la Dordogne.

L'Isle reçoit : (rive dr.) la l'alouze, qui donne de la force à plusieurs forges — la Glane — (rive g.) la Louz, qui sort de terre en lite-Vienne, au-dessus de St-Yrieix qu'elle traverse, forme un instant limite et dans le département laisse Excidenit à 1 kit, sur sa rive de — le Gour-St-Vinzent, qui fui apporte l'eau perdue par l'Auvezère an moulin des Soucis, à Cubjac — l'Aucezère — le Manoir, qui passe à St-Pierre-de-Chignac, se perd plusieurs fois dans des marécages et finit en amont de Périgueux — (rive dr.) en aval de Périgueux, la source abondante du Toulon — Ja

### BRANTOME. Sculptures dans une grotte proche du monastère.

Beauronne — (rive g.) la fontaine de l'Abine on du Montinant — le Cera — (rive dr.) le Salembre — (rive g.) le l'ergt, qui arrose Vergl, disparaît a Pont-Ramieux, reparaît environ i kil, plus bas, absorbe plusieurs ruisseaux et fint un peu en dessons du Salembre — (rive dr.) une seconde Beauronne — (rive g.) la fontaine de Sourzae — (rive g.) à Mussidan, la Crempse — enfin sur les deux rives une sinte de ruisseaux, dont le plus important est (rive dr.) la Juche, qui assèche des marais de la Double par la Petite Juche, à "O, et la Juche proprement dite, à l'E.

L'Auresère, née en He-Vieune, traverse la Corrèze avant d'atteindre le département par environ 250 m. Par deux fois elle sert d'abord de limite, puis s'augmente (rive dr.) de la Boucheuse, dont les derniers kil, seuls sont en Dordogne; elle coule avec mille détours, sur environ 90 kil,, dans une vallée étroite, très encaissée le plus souvent, véritable gorge en amont et en aval de Génis, mais p'agrose aucune ville importante.

Elle reçoit dans le département : (rive g. le Dalon, qui vient de la Corrèze — la Lourde, qui passe à moins de l'Ail, au N. d'Hautefort — la fontaine de Tourtoiree — la fontaine de Crézen — la Blime aux caux incrustantes. A Cubjac, elle perd, au moulin des Soncis, la moilié de ses caux

T, IV. — 25. DORDOGNE II.

qui gagnent souterramement le Gour St-Vincent qui les porte à l'Isle; puis elle absorbe (rive g.) le Gour des Chaubiers.

Dans le département de la Gironde, en aval de Coulras, l'Isle s'augmente encore (nve dr.) de la Dronne, qui, née en Hte-Vienne, a presque tout son cours en Dordogne. Servant d'abord de limite à ce département, elle coule dans une gorge étroite, franchit la cascade du Chalard, baigne St-Pardoux-la-Rivière, s'enfle de sources qui sourdent dans son lit, élargit un peu sa vallée.

passe à Champagnac-de-Bel-Au. décrit quelques boucles dont l'une enserre au N. Brantôme, qu'un canal ceint au S. délimitant oms une ile où est bâtie cette curieuse cité. Sa vallée, resserrée à nouveau, s'ouvre un peu plus aux environs de Montagrier, en même temps qu'elle quitte sa direction primitive du N.-E. au S.-O. pour tourner vers FO. Elle va ainsi passer au N. de Ribérac. puis gagne la limite du département, qu'elle suit par intermittences jusqu'à St-Aulaye, qui domine l'une de ses houcles, et Im reste alors définitivement liée jusqu'au confluent de la Chabaire où elle passe en Gironde, Son cours, presque parallèle à celuide l'Isle, est d'environ 459 kil. dans le département.

Elle regoit: (rive g.), la Cile, qui boit (rive dr.), le Colis et la Queucd'Ane; (rive dr.), la souvre de Fontos, en dessous de Bourdeilles. célèbre par ses rochers; (rive dr.). le Boulou, accru (rive g.), de la Belaygues; (rive dr.). le Bouillidour de Cressae; l'Euche; trive g.). la Douselle ou Bouillidour de Lisle; le Ribéraguais, qui traver≤e Ribérac : (rive dr.). la Lisonne quinée à 6 kil. au S. de Nontron. coule d'abord vers l'O., s'augmente (rive g.), de la Belle, qui passe à Marenil, puis tourne vers le S.-O. et sépare le département de celui de la Charente, «auf pendant 2 kil environ, boit (rive gal-

BRANTOME. - Clocher de l'ancien Monastère.

la Pude, la Chavaronne et la Souvanie, qui laisse Verteillac à 1500 m. sur sa rive g.: (tive g.), au pied de St-Aulaye, la Rizonne, qui lui apporte l'eau de quelques étangs ; (rive g.), enfin la Chalaure, limite du département avec celui de la Gironde.

Bassin de la Charente. Deux rivières seulement du département appartiennent à ce bassin : la *Tardoire* et son affluent, le *Bandoit*, qui disparaissent en Charente dans les failles de leur lit, pour aller former la fontaine de la *Touere*.

La Tardoire, venant de la Ille-Vienne, coule du N.-E. au S.-O. dans un lit granitique et ne relève du département que parce qu'elle en forme la limite, pendant 15 kil, environ; elle y reçoit

(rive g.), le *Trieux*, grossi (rive dr.) du *Nauson*. Hors du département, le *Bandiat* lui apporte (rive dr.) son tribut. Cette rivière naît aussi en Hte-Vienne; en Dordogne, elle forme la cascade de Masfraulé, descend vers le S.-O., quitte, peu après Nontron, devant lequel elle passe, les terrains granitiques pour les terrains calcaires, où elle commence à s'infiltrer, remonte brusquement vers le N.-O., reçoit (rive dr.), par la *Doue*, l'écoulement de l'étang de St-Estèphe, et quitte bientôt le département après environ 55 kil. de cours.

Marais. Étangs. En 1900, le département comptait 10000 hect, de terres marécageuses, dont environ 6000 exposés aux inondations périodiques des cours d'eau.

Dans la Double, vaste plateau imperméable de 60 000 hect., les marais ont peu à peu disparu; on ne peut y citer maintenant que les étangs de *Petitonne* et de *St-Barthélemy-de-Double*. Dans l'arrond, de Nontron, nous pouvons mentionner l'étang de *St-Estèphe* et celui de *Groulier*; dans l'arrond, de Sarlat, l'étang de *Groléjae*.

Sources minérales. Les sources minérales de la Bachellerie, du Panasson, dans l'arrond, de Sarlat; de Bandicalet, dans celui de Bergerac, etc., ne donnent lieu à aucune exploitation importante. Les eaux de la Bhime sont incrustantes, de même que celles du Soucy, à Lalinde; Sourzac et St-Astier possèdent des sources pétrifiantes.

## Climat

Rangé sous l'influence d'un climat tempéré, le climat girondin, le département jouit d'une témpérature douce, que les vents dominants d'O. chargent d'humidité. Cette température s'abaisse en gagnant du S.-O. au N.-E. les régions élevées qui sont aussi celles des terrains froids, au sous-sol granitique, qui reçoivent annuellement le plus d'eau. La hauteur d'eau tombée y atteint en effet 10 décim., vers la limite de la Hte-Vienne, tandis qu'elle n'est que de 7 décim., dans la vallée de la Dordogne, la partie la moins pluvieuse du département. C'est surtout au printemps et en hiver que l'eau tombe, car la neige est rare dans le département; la température moyenne de l'hiver à Périgueux est d'ailleurs supérieure à celle de Paris, bien que les vents les plus fréquents, après ceux de l'O., soient ceux du N.

Ajoutons enfin que la région la moins salubre est la Double, que les assainissements effectués ont cependant beaucoup améliorée.

# Divisions administratives

ÉTENDUE: 918.255 hectares (Cadastre). Population (1901): 452.951 habitants.

|                        |          |       | Arroi | idissement- | Cantons | Communes    |
|------------------------|----------|-------|-------|-------------|---------|-------------|
| Préfecture : Périgueux |          |       |       | 1           | 9       | 115         |
| Sous-<br>Préfectures   | Bergerae |       |       | 1           | 15      | 172         |
|                        | Nontron  |       |       | 1           | 8       | 80          |
|                        | Ribérae  |       |       | 1           | 7       | 87          |
|                        | Sarlat   |       |       | 1           | 10      | 135         |
|                        |          |       |       |             |         |             |
|                        |          | Total | l     | 5 Total .   | 47 7    | Fotal . 585 |

#### LISTE DES CANTONS

| Périgueux | Brantôme, Excideuil, Hautefort, Périgueux, St-Astier, St-Pierre-de-Chignac, Savignae-les-Églises, Thenon, Vergt.                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bergerac  | Beaumont, Bergerac, Cadouin, Eymet, Issigeac, Laforce, Lalinde, Monpazier, St-Alvère, Sigoulès, Vélines, Villamblard, Villefranche-de-Longchapt, |
| Nontron   | Bussières-Badil, Champagnac-de-Bel-Air, Jumilhac-le-Grand, Lanouaille, Mareuil, Nontron, St-Pardoux-la-Riyière, Thiviers.                        |
| Ribérae,  | Montpont, Montagrier, Mussidan, Neuvic, Ribérac, St-Aulaye, Verteillac,                                                                          |
| Sarlat,   | Belvés, le Bugue, Carlux, Domme, Montignac, St-Cyprien, Salignac, Sarlat, Terrasson, Villefranche-du-Périgord.                                   |

JUMILITAC-LE-GRAND. - Chapelle du Château

DORDOG!!E 359

GULTES. Gulte catholique. Évêché: Périgueux, érigé à l'origine du christianisme et suffragant de Bordeaux. Il fut supprimé en 1801 et rétabli en 1821. Le département forme ce diocèse. Il compte 69 cures, 465 succursales et 45 vicariats rétribués par l'État. Périgueux possède un séminaire diocésain. Les quelques communautés religieuses d'hommes qui s'y trouvent, s'occupent d'enseignement, de prédication, ou sont vouées à la vie contemplative. Les communautés religieuses de femmes, beaucoup plus nombreuses, s'occupent d'enseignement, d'œuvres charitables ou sont vouées à la vie contemplative. Les principaux pèlerinages sont ceux de Cadouin; de Château-l'Évèque; de N.-D. de Gapelou, à Belvès; de N.-D. de Fontpeyrines, à Tursac; de N.-D. de la Garde; de N.-D. du Grand-Pouvoir, à Périgueux; de N.-D.-des-Vertus, près Périgueux; de N.-D. de Temniac, près Sarlat; de N.-D.-de-Coulaures; de N.-D.-des-Clercs ou N.-D.-des-Ronces, à Nontron; de N.-D. de Bedaux, à St-Pompon; de N.-D. de Bon-Secours, à Champagnac-de-Bel-Air; de N.-D.-de-la-Tour, à Clermont-de-Beauregard; de N.-D.-de-Pitié, à Douchapt; de N.-D.-d'Espérance, près d'Azerac.

Culte protestant. Environ 6000 protestants sont rattachés à ce culte. Le département est partagé entre les consistoires de Bergerac (4 paroisses), et de Montcarret, rattachés à la 7 circonscription synodale. L'Union des Églises évangéliques libres compte un certain nombre d'adhérents et une église à St-Antoine-de-Breuilh.

Culte israélite. Le nombre d'adhérents à ce culte est nul.

ARMÉE. Le département ressortit à la 12° région militaire qui comprend 5 départements et 8 subdivisions de région, dont 2, celles de Périgueux et de Bergerac, lui appartiennent. Les troupes qui en dépendent sont rattachées au 12° corps d'armée dont le chef-lieu est Limoges.

La garnison de **Périgueux** comprend 1 régiment d'infanterie, et celle de **Bergerac 1** régiment d'infanterie. Le département ressortit en outre à la 12° légion de gendarmerie.

JUSTICE. Le département ressortit à la Cour d'appel de Bordeaux. Il existe 1 Tribunal de 1<sup>re</sup> instance à Périgueux, où se tient la Cour d'assises, à Bergerac, à Nontron, à Ribérac et à Sarlat; des Tribunaux de commerce à Bergerac, Périgueux et Sarlat, 1 Conseil de prud'hommes à Périgueux, enfin 1 Justice de paix dans chacun des 47 cantons.

INSTRUCTION PUBLIQUE. Le département est un des 5 ressortissant à l'Académie de Bordeaux. Il ne possède aucun établissement d'enseignement supérieur.

L'enseignement secondaire comprend, pour les garçons : le lycée de Périgueux, les collèges communaux de Bergerac et de Sarlat; pour les filles, les cours secondaires de Périgueux. En outre, des établissements libres existent à Périgueux, à Nontron et à Sarlat. Il existe un petit séminaire à Bergerac.

L'enseignement primaire recrute ses professeurs à l'École normale d'instituteurs (avec école d'application) et à l'École normale d'institutrices, (avec école annexe et école maternelle annexe) de Périgueux. Il existe des écoles primaires supérieures de garçons à Belvès, à Excideuil, à Nontron et à Ribérac, et de filles, à Excideuil; des cours complémentaires de garçons à Eymet et à Périgueux, et de filles, à Belvès, à Nontron, à Périgueux, à Ribérac et à Sarlat.

Le département ressortit encore à l'arrondissement minéralogique de Bordeaux, sous-arrondissement de Bordeaux N. (division du S.-O.); à la 7° région agricole (S.-O.); à la 29° conservation forestière (Bordeaux); à la 11° inspection des Ponts et Chaussées.

# Agriculture

Au point de vue agricole, on peut diviser le département en deux régions : les plateaux, généralement peu fertiles, et les vallées, qui seules sont vraiment productives, notamment celles de la Dordogne et de l'Isle. C'est à la nature du sol qu'est due cette différence de valeur agricole; au N.-E., les terrains granitiques sont trop pauvres pour nourrir autre chose que des bois ou des landes; au N.-O., la Double, marécageuse, ne porte que des pins; au centre, on ne rencontre guère que des landes et des bruyères dans l'arrondissement de Périgueux; vers le S. enfin, sans la Dordogne, les arrondissements de Bergerac et de Sarlat seraient aussi peu productifs, celui de Sarlat surtout. C'est d'ailleurs un pays de petite culture, où le quart seulement

des terres est ensemencé en céréales. Avec les Landes, c'est le seul département n'ayant pas produit d'orge en 1900.

Voici le tableau de la statistique agricole pour cette même année :

| Cultures | Surface          | Production        | Cultures | Surface        | Production       |
|----------|------------------|-------------------|----------|----------------|------------------|
| Froment  | 158.660 hectares | 1.755.250 hectol. | Sarrasin | 1.950 hectares | 19.500 hectol.   |
| Méteil   | 5.250            | 65.000 •          | Avoine   | 13.000 »       | 272.920 .        |
| Seigle   | 12.100           | 205.710           | Maïs     | 54.050         | <b>558.420</b> • |

La pomme de terre, cultivée sur 42280 hectares, a produit 1900000 quintaux.

Les seules plantes industrielles sont le chanvre, le lin et le tabac.

Le chanvre, avec 20 hectares, a produit 120 quintaux de filasse et 40 de graine; le lin, avec 15 hectares, a produit 45 quintaux de filasse et 50 de graine. En 1900, le nombre de planteurs de tabac s'est élevé à 10809, et celui de la surface plantée à 5515 hectares, sur 3400 attribués au département. (L'arrond, de Nontron seul n'est pas autorisé à planter). La production a été de 4245567 kilogrammes.

Les prairies artificielles et les prés naturels sont assez étendus. La production fourragère en 1900 a été la suivante :

|                        |          | Hectares | Quintaux | 1                      | Hectares | Quintaux  |
|------------------------|----------|----------|----------|------------------------|----------|-----------|
| Prairies artificielles | Trèfle   | 15.500   | 459.000  | Betteraves fourragères | . 28.500 | 3.562,500 |
|                        | Luzerne  | 10.550   | 465.750  | Prés naturels          | . 86.000 | 3.442.000 |
|                        | Sainfoin | 18.500   | 549 000  |                        |          |           |

La vigne, plantée dans 24850 hectares, a produit 1059 158 hectolitres; 4852 hectares étaient encore improductifs. Les crus principaux sont ceux de Brantôme, Gouts-Rossignols, Bergerac, Laforce, Issigeac, Lembras, pour les crus rouges; et de Nexans et de Montbazillac pour les crus blancs.

Pour la culture fruitière, très répandue dans le département, la récolte a été de 400000 quintaux de châtaignes, 60000 de noix, employés à la fabrication d'huile, 10000 de pommes à cidre, et 102000 de prunes, dont Eymet fait le commerce. La production en cidre a été de 35584 hectolitres.

Aucun bois n'est soumis au régime forestier; ce ne sont souvent que des taillis de chênes, où l'on récolte des truffes et des champignons. Ils sont peuplés de loups en grand nombre.

En 1900, on comptait en Dordogne 24660 animaux d'espèce chevaline. En 1901, le département comptait 7 stations de monte à Bergerac, au Buisson, à la Roche-Chalais, à Mussidan, à Ribérac et à St-Angel. Des concours de poulinières et de pouliches ont eu lieu, en 1900, à St-Astier, St-Jean-de-Côle, St-Cyprien, Ribérac et Bergerac, et un concours de chevaux de selle à Périgueux. Il y avait 5250 animaux d'espèce mulassière et 21650 d'espèce asine. L'espèce bovine comptait 197410 animaux, dont 58980 bœufs de travail, 18600 à l'engrais et 55000 vaches ayant produit 21900 hectolitres de lait. L'espèce ovine était représentée par 453240 animaux, dont 220000 tondus, ont fourni 5300 quintaux de laine. On comptait en outre 127800 porcs et 9800 chèvres.

La production en miel et en circ pour 25 200 ruches en activité, a été de 75 550 et de 14 225 kilogrammes.

En avril 1901, l'établissement de pisciculture de Bergerac a fourni 80000 alevins de saumons et de truites qu'on a versés dans la Dordogne et l'Isle.

L'enseignement agricole est donné par la Chaire départementale d'agriculture de Périgueux et par les chaires spéciales d'Excideuil et de Nontron. Le département compte en outre une Société d'encouragement à l'agriculture, une Société d'horticulture et 15 comices agricoles.

### Industrie

En 1900, le département possédait 5396 établissements industriels-occupant 22565 ouvriers.

INDUSTRIES EXTRACTIVES. Il existait en 1900, 12 concessions de mines dans la Dordogne: 1 de houille et 4 de lignite, dans l'arrond, de Sarlat; 5 de manganèse, 1 de pyrite de fer, 1 de plomb, argent et métaux connexes, dans celui de Nontron; seules les concessions de lignite de Lasserre et de la Chapelle-Péchaud ont été exploitées et ont fourni 110 et 2900 T. En outre, on a repris en novembre l'exploitation de la mine de houille du Lardin, abandonnée depuis long-temps.

La même année, 10 minières ont été temporairement exploitées à Hautefort et à Ste-Orse (4), au Buisson (5), à St-Capraise (5). Leur production a été de 5014 T. de minerai de fer hydroxydé utilisé dans le département même par le haut-fourneau de Savignac-Lédrier et dans les usines des Landes, du Lot-et-Garonne (hauts-fourneaux de Fumel), et des Charentes. Les minières de Prats-d'Orliae (Villefranche-du-Périgord), ont été en outre réexploitées.

Les tourbières de la vallée de la Pude et de la Lizonne, de Marcuil-sur-Belle et de Cercles, soit 12 centres de production, ont fourni 1 800 T. environ.

On comptait 55 carrières souterraines, dont 22 temporaires, et 178 à ciel ouvert, dont 108 temporaires, occupant ensemble 880 ouvriers. On trouve des carrières de pierres de taille tendre, à Brantôme, Chancelade, Couze, Latourblanche (15615 m³), et de pierre dure à Limeyrat, Thenon (6672 m³); de moellons à Limeyrat, Thenon (26400 m³); de moellons à Limeyrat, Thenon (26400 m³); de moellons à Bergerac, Domme (624 m³); de calcaire pour chaux grasse (6950 m³); hydraulique (50775 m⁵) ou agricole (3240 m³) à St-Astier et divers autres centres; de ciment à Allas-de-Berbiguières (16757 m³); de gypse pour plâtre (154 m³), et pour l'agriculture (544 m³); d'argile réfractaire, à Beauronne, les Eyzies et Tayac (12000 m³); d'argile ordinaire, de sable pour moulage au Got (5785 m³); de sable et gravier, pour empierrement; de grès pour pavés à Chancelade, Liorac (2112 m³).

Le plâtre est cuit dans les fours de Sainte-Sabine.

Le ciment est fabriqué par les usines établies sur la rive g. de la Dordogne entre Domme et St-Cyprien, et notamment par celle de Marnac. Thiviers fabrique de la **poterie**. Des **verreries**. enfin, ont utilisé, en 1900, environ 4700 T. de calcaire, résidu des carrières de pierre de taille tendre. L'une des principales est à Brardville, près de Condat-sur-Vézère.

INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES. Ces industries décroissent de plus en plus dans la Dordogne, où l'on ne peut compter que les forges de Coly et de Savignac-Lédrier, dont la production, en 1900, a atteint 4400 T. de fers marchands, 600 T. de fonte de moulage et 150 T. de fonte d'affinage. On peut encore citer 8 fonderies de 2 fusion (2 à Bergerac, 40 ouvr.) avec 8 cubilots.

La fabrication des **boîtes** métalliques pour conserves occupe quelques maisons. Bergerac enfinconstruit des **automobiles**.

INDUSTRIES AGRICOLES. — Le département possède près de 700 minoteries et moulins notamment à Bergerac, des ateliers de scierie mécanique, de tonnellerie, dans cette même ville; mais la plus importante de ces industries est celle des conserves alimentaires centralisée à Périgueux. Bergerac, qui fabrique aussi des conserves, compte des distilleries ainsi que Nontron.

INDUSTRIES CHIMIQUES. — Périgueux et Bergerac ont des usines de produits chimiques. Couze fabrique du tanin. Mussidan possède une fabrique de cierges; et Bergerac, quelques teintureries.

INDUSTRIES TEXTILES. — Elles ne comptent qu'une centaine d'établissements employant moins de 500 ouvriers. Ribérac possède une fabrique de feutre.

INDUSTRIES DIVERSES. — Les cuirs et peaux sont travaillés dans 648 établissements par 1500 ouvriers; Périgueux, Bergerac et Ribérac possèdent des tanneries. Eymet fait des chaussons de basane. Il y a des ateliers de finissage de chapeaux au Bugue et à Périgueux une manufacture de plumes et duvets. Couze fabrique du papier à filtrer et à la main: Creysse compte aussi une papeterie. Des imprimeries existent à Bergerac et dans différents centres. Eymet, enfin, enfile des perles pour couronnes mortuaires.

En 1900, 589 établissements actifs possédaient 565 machines à vapeur d'une force de 5089 chevaux.

### Commerce

Le département exporte surtout des produits agricoles tels que conserves alimentaires, pâtés truffés, truffés, oies, dindes; des vins; des châtaignes, des fruits; des champignons; de l'huile de noix; des bœufs, des moutons, des porcs; des ânes et des mulets; des produits minéraux, du minerai de fer, des meules, des pierres de construction; des étoffes, des chapeaux, des papiers, etc...

Il importe de la houille, en provenance des départements voisins et des bassins anglais et

369

Cours Montaigne et à l'Iste, se trouve la belle Place Tourny, aux allées bien ombragées, en borlure desquelles se voient le Musée du Périgord, dont une aile renferme la Bibliothèque et la Prélecture entourée d'un beau parc. La Place Tourny se termine en terraise au-dessus de la ivière. De l'extrémité N.-E. la vue est superbe sur la vallée de l'Isle et les collines de la ive g., sur le faubourg St-Georges dont on aperçoit le clocher de l'Église du même nom. Sur les mais de la rive d. de l'Isle, de chaque côté du Pont-Vieux, se trouvent des maisons anciennes, non moins intéressantes que celles renfermées dans la vieille ville et que l'on rencontre surtout ans les Rues Aubergerie, nº 6 et 8, St-Roch, nº 6, du l'aleuire, nº 1 et 7, Limogeanne, nº 1, 5, 5, 4-Silain, nº 11, Place de la Mairie, nº 7, Place du Coderc, etc.

De l'époque gauloise, il reste peu de vestiges de l'enceinte sur la colline de la Boissière, au eu dit Camp de César.

De l'epoque gallo-romaine, il subsiste des restes importants de l'Amphithecitre, un peu trop

#### CADOUIN. - Galerie du Clottre.

ssimulés dans un joli square; la *Tour de Vesone* occupant aussi le centre d'un square et tour de laquelle on a aménagé des fragments antiques : fûts de colonnes, chapiteaux, etc.; des stiges de l'encemte de la cité, notamment une arcade dénommée *Porte Normande*, et près de une partie des bases du *Chateau Barrière*, sur lesquelles on édifia aux x², xu² et xv² s des urs et diverses constructions; enfin, dans le *Concent de Ste-Marthe*, des restes de sculptures et s débris variés.

De la ville du moyen âge on voit aussi quelques restes de remparts dissimulés sous les natructions; une tour du xiv s., la *Tour Mataguerre*, est encore debout.

Le monument religieux le plus intéressant de Périgueux est la Cathedrale St-Front, la plus île église de style byzantin que possède la France. Ce monument, en partie dégagé, en partie clavé et peu abordable au S.-E., a été restauré et modifié. La date de sa fondation est très scutée. Quoi qu'il en soit, il forme une croix grecque surmontée de rinq grandes coupoles ûtées. En avant de la nef, sur les fondations d'une église plus ancienne se dresse une

T. IV. -2i. DORDOGNE III.

370 DURDOGNE

clocher élevé de 60 m. et dont la partie supérieure se compose de deux étages carrés en retrait l'un sur l'autre, que surmontent une colonnade circulaire et un dôme conique; l'abside romane est moderne. A d. de l'édifice on remarque un cloitre (x11° au x1v° s.) qui dépendait de l'ancienne abbaye de St-Front. L'ornementation intérieure de la cathédrale est toute moderne. Signalons les salles ou « Confessions » (x1° s.) situées sous la coupole de l'O., dans l'une desquelles subsistent des traces de peintures de la même époque. L'Église St-Étienne-de-la-Cité (xiº s.), cathédrale primitive, se compose d'une nef unique à deux coupoles (la partie antérieure que recouvrait une troisième coupole, a été démolie); celle au-dessus du chœur a été restaurée. Signalons à l'intérieur un baptistère du xii s., trois retables du xvii s., une belle arcade ogivale avec inscription et des fresques modernes dans le chœur. Parmi les autres églises récemment élevées, signalons : St-Martin, du style roman, St-Georges, à nef unique du style xii\* s Ste-Ursule ou le Sacré-Cœur, du style xiii s. Le nouvel Évêché se trouve près de l'Hôtel de la Préfecture. Le Grand-Séminaire possède une bibliothèque assez importante. Le Lycée occupe une situation agréable vis-à-vis du Jardin Public. L'ancien Hôtel Lagrange-Chancel est devenu l'Hôtel de Ville. A l'O. de la ville se trouve la source extraordinairement abondante de Doulon, qui alimente Périgueux.

Vers le sommet de l'angle N.-O. de l'arrondissement, dans la jolie vallée de la Dronne, on rencontre Bourdeille. La rivière, qui coule sous un Pont du xive s., passe au pied d'une double enceinte fortifiée renfermant deux châteaux, l'un du xive s., qui a conservé son donjon de forme polygonale, et l'autre du xvi s., dont on remarque le grand salon. C'est à la belle-sœur de l'écrivain Brantôme qu'est due la construction de ce dernier. En remontant la Dronne toute bordée de rochers fort pittoresques, on parvient à Brantôme, intéressante bourgade en grande partie construite dans une ile formée par la Dronne, dont un détour est franchi par un curieux pont à angle droit (xvr s.). Des collines creusées de grottes en partie naturelles, en partie artificielles, surplombent la rive d. Quelques unes sont habitées; d'autres servent de caves ou de magasins. Lorsque le tramway à vapeur de Périgueux à St-Pardoux-la-Rivière amène le touriste à l'entrée de la coquette petite ville, ce dernier est séduit par le gracieux tableau qu'il a sous les yeux. La rivière bruit doucement au milieu d'un cadre de verdure superbe; un petit moulin tourne mélancoliquement sa roue sur la rive d., tandis que sur un minuscule flot s'ébattent les oies et les canards; on entend le bruit des battoirs des lavandières installées sur l'autre rive, à l'ombre des platanes qui les garantissent contre les ardeurs du soleil. On franchit la Porte St-Roch, à machicoulis, sous laquelle passe le tramway; à d. est un joli pavillon de la Renaissance, à g. une tour cylindrique, reste de l'enceinte du moyen Age. Plus loin un terre-plein, ombragé de tilleuls et fermé par une balustrade en pierre, est aménagé en terrasse d'où la vue s'étend en amont et en aval sur la Dronne et la ville; vis-à-vis, au milieu d'un petit square et au pied d'un énorme rocher, se trouve une fontaine décorée du buste du seigneur de Brantôme (1559-1614). A côté voici les imposants bâtiments (xviii\* s.) de la célèbre abbaye fondée par Charlemagne et reconstruite à diverses époques. Les bâtiments actuels remontent à 1745 et abritent l'Hôtel de Ville, la Justice de Paix et les Écoles. On y remarque : un élégant escalier terminé en voute polygonale, sur les faces desquelles on a peint les portraits de Charlemagne, de Brantôme, de Bertin et de Coligny; une belle salle voûtée au rez-de-chaussée avec cheminée et la charpente des combles. Au delà de la cour des Écoles, sont creusées dans le roc des grottes qu'habitèrent les moines et dont l'une, qui servait d'oratoire, renferme de curieux groupes sculptés, la Crucifixion et une scène macabre; une source a été captée dans cette grotte. Au-dessus d'un autre souterrain s'élève, soutenu par des piliers naturels, un clocher isolé du xr s. de forme carrée, à quatre étages en retrait avec gables appliqués sur les côtés, le tout terminé par une pyramide à quatre pans. Quoique édiffé à pic sur le roc, ce clocher communique par un escalier avec l'Église située au-dessous, remaniée au xm² s. et restaurée de nos jours. A l'intérieur, au-dessus d'un chapiteau roman servant de bénitier, est encastré un bas-relief (Jugement de Salomon); un autre bas-relief (Baptême du Christ) se trouve dans la chapelle des fonts. Signalons encore la jolie chapelle de la Vierge, deux bas-reliefs en bois doré Présentation de Saint-Sicaire à Charlemagne, Massacre des Innocents) et un autre groupe en pierre. Un des côtés du Cloître, dont il reste plusieurs arcades, s'ouvre sur une chapelle restaurée soutenue par un pilier unique; une terrasse s'élève au-dessus ; toute proche est la Fontaine de St-Sicaire. Sur la rive g. de la Dronne, en

avai d'un pont. l'ancienne *Eglise* paroissiale (xv<sup>\*</sup> s.), contre laquelle s'appuie un contrefort à màchicoulis, est devenue le Marché Signalons encore dans Brantôme quelques *maisons* intéressantes du xvi<sup>\*</sup> s., le *manoir de la Hierse* en face de l'*Hapital* (1752), une chapelle ruinée. N'oubhons pas entin la jolie promenade de la *Place d'armes*, plantée d'ormes et de tilleuls, bordant la rive g. de la Dronne et. à 2 kil. à l'E. de la ville, le doimen de *Pierre-Levée*, le plus remorquable du Périgord.

Dans le même arrondissement, cutons encore : Excidenti, bâtic au sommet d'une colline dominant la Loue et où l'on voit les ruines intéressantes d'un Château de la famille de Talley-rand-Périgord (xiv au xvi s.) ainsi que plusieurs maisons des xv et xvi s. — Hautefort, petit chef-lieu de canton dont les maisons en ampluthéâtre occupent les flancs S. et O. de la colline au sommet de laquelle s'élevait au xr s. le château du troubadour Bertrand de Born, remplacé

## CADOUIN, - Galerie du Cloître, Tombeau ancien.

aujourd'hut par un important château des xyr et xyr \*, prè\* duquel se trouve un bet Hospice (xyr \*, \* - St-Pierre-de-Chignac, dans la vallée du Monoir, dont l'Église (xyr s.) a été restaurée. — Vergt, bastide du xir s. sur la rivière du même nom; — enfin Saint-Astier, sur l'Isle, dont l'Église remaniée au xyr s. a conservé des restes intéressants de sa façade du xir s. C'est à l'O. de cette ville que se trouve le Chiteau de Puyferrat (xvr \*).

BERGERAC est bâtic dans la riche et feconde plaine de la Dordogne. Par sa situation, son commerce et sa proximite de Bordeaux, cette ville est plutôt placée dans la sphère d'attraction de la grande cité girondine. Une de l'extrémité du Pont qui conduit au Faubourg de la Madeleine sur la rive g. Bergerac offre un coup d'œit assez agréable avec ses quais, son port en avai, son borrage en amont. C'est sur la rive d. de la Dordogne, dans la ville basse que l'on trouve, dans des rues étroites et mal pavées, de vieilles maisons intéressantes comme cette dite le Château de Henri IV (xvr et xvir s.), une maison en torchis (Rue des Rois-de-France), etc. Un petit ruisseau pittoresque qui longe l'un des côtés du Boulevart V.-Hugo bordé de coquets jardins est recouvert à la hauteur de la Promenade des Carmes, bien ombragée et à l'extrémité de

laquelle a été érigé le Monument aux enfants de l'arrondissement de Bergerac, morts pour la patrie en 1870-1871. Près de là se trouvent le Palais de Justice, à la façade dorique et l'ancien Hôtel de Ville; le nouveau est installé dans le vieil Hôpital restauré et aménagé. L'Église N.-D., moderne, du style xii s., est surmontée d'un clocher élevé de 80 m. au-dessus du porche de la façade O. L'Église St-Jacques, du style xii s., est également moderne; on y remarque la tribune en pierre qui soutient l'orgue et le tombeau de deux curés de la paroisse. Bergerac, ville industrielle, est aussi une ville de gourmets qui fabrique des liqueurs estimées et des conserves alimentaires. Aux alentours de l'église N.-D. se trouvent les rues les plus larges et les plus commerçantes bordées de maisons élégantes et confortables.

Signalons dans cet arrondissement le Château de Montaigne (xive et xvie s.) dans la commune de St-Michel et Bonnefore, où naquit le grand écrivain en 1555 et dans lequel il mourut en 1592; — Villefranche-de Longchapt, qui a conservé des restes de ses remparts du xive s.; - Lalinde, bastide du xiii. s., aux rues régulières, avec une partie de ses portes et de ses murailles de briques encore debout, enserrée entre la Dordogne et le canal qui porte son nom; - Cadouin, où fut fondée au début du xii s. une riche abbaye cistercienne et qui, outre une belle église du xii\* s., possède un Cloitre ogival très remarquable (xvi\* s.); on conserve dans l'église le Saint-Suaire de N.-S., qui attire une foule de pèlerins aux ostensions annuelles; - Beaumont-de-Périgord, vieille bastide du xiii s. dont les remparts sont encore debout et qui possède une curieuse Église fortissée de la même époque, aujourd'hui restaurée; — Monpazier, autre bastide également du xiii s., renfermant une Eglise (xiv au xvi s.), des maisons du xiii s. isolées les unes des autres par des ruelles étroites, une Place à arcades au centre et des restes de ses portes; c'est au S. de cette ville que se trouve perché sur une hauteur le célèbre Château de Biron; — Issigeac, sur la Banège, où l'on remarque une belle Église du xvi s. et un Château du xvii s.; - Eymet, sur le Dropt, bastide aux rues régulières, avec sa cornière traditionnelle, ses ruelles étroites. Eymet a conservé un vieux Donjon carré à machicoulis avec tourelle d'angle, de vieilles maisons, une Eglise moderne. Cette ville fait un commerce important de prunes et de pruneaux, confectionne des couronnes de perles et des chaussons de basane; - Puyguilhem, enfin qui a conservé des vestiges de ses anciens remparts et un charmant Château du xvi's. Les ruines de l'abbaye de Boschaud (x11º s.) en sont proches.

NONTRON est bâti dans une situation pittoresque, sur la rive d. du Bandiat et s'étend surtout en longueur en deux rues parallèles, l'une au bas d'un vallon et l'autre à mi-côte sur le flanc de la colline E. qui domine la ville. Un joli boulevard circulaire bien ombragé l'enserre et ménage de tous les points de son parcours des vues agréables sur la petite cité. Une Promenade et un Champ de foire se trouvent au N.; la Promenade du Chriteau, rectangulaire, occupe l'extrémité d'un promontoire au S.-E. L'Église, dont le clocher a été achevé en 1889, est moderne. Dans l'arrondissement citons: Bussières-Badil, sur le Boissard, petit affluent de la Tardoire, dont on remarque les sculptures de la façade de son Église du xii s.; — Jumilhac-le-Grand, qui possède un Chriteau considérable du xv s.; — Thiviers, ville commerçante, dans une situation élevée, avec une Église (xi s.) intéressante et une maison fortiflée servant de presbytère; — Mareuil-sur-Belle, l'une des quatre baronnies du Périgord, dont le vieux Chriteau ruiné des xiv et xv s. est encore entouré de ses fossés; son Église a été rebâtie au xvi s.

RIBÉRAC, sur la rive g. de la Dronne, aux bords de laquelle sont installées quelques tanneries, est une ville somnolente qui ne se réveille guère que les jours de marché. La fabrication du feutre y occupe quelques bras. La ville s'allonge en une longue rue éloignée de la gare. L'Église, au sommet d'une colline, ne présente aucun intérêt artistique, pas plus d'ailleurs que ses autres monuments modernes: Hôtel de Ville, Écoles, Sous-Préfecture, Palais de Justice.

Citons dans l'arrondissement: Montagrier, dont l'Église (x1° s.) est curieuse; — St-Aulaye, bastide du x111° s. bâtie sur une colline élevée, au pied de laquelle coule la Dronne et qui possède une belle Église romane; — Montpont, sur la rive g. de l'Isle, ville au N. de laquelle se trouve la Chartreuse de Vauclaire (x1v° s.); — Mussidan, au confluent de la Crempse et de l'Isle, petite ville industrielle, très dispersée, coupée de jardins maraîchers sur les deux rives de la Crempse qui y forme une île. L'Église St-Georges, de style roman, a été construite de 1865 à 1866; elle est surmontée d'un clocher élancé. Une vicille Chapelle domine la rive g. de la Dronn; de la plate-forme située derrière l'abside on jouit d'une belle vue sur la

SARLAT. - Maison du xve s. (Place des Halles).

--

vallée. L'Hôtel de Ville et les Écoles sont de construction récente. Sur une petite Place ombragée on a érigé une Statue à Michel Beaupuy (1755-1796), descendant de Montaigne par sa nièce et qui fit le siège de Mayence, la guerre de Vendée, etc.: — Neuvic, sur la rive g. de l'Isle, qui possède un vaste Chateau du xvr s.

SARLAT est une petite ville proprette qui s'allonge dans le vallon de la Cuje, encaissée entre

deux lignes de collines. Une grande voie bordée de beaux magasins, la Rue de la Republique, l'artère principale, la coupe en deux parties. C'est une vieille cité intéressante avec ses ruelles débouchant sur des rues étroites : elle a des coins et des places pittoresques où abondent encore des maisons des xvº et xvıº s. On retrouve au N., à l'O. et au S. des vestiges de ses vieux remparts. Son ancienne Cathédrale (xr et xir s.), remaniée au xv\* s., est surmontée d'un beau clocher que termine un campanile; la nef intérieure est soutenue par d'énormes piliers cyhndriques; on y remarque les boiseries et les stalles du chœur et de la chapelle absidale, le buffet d'orgue, une tourelle avec escalier à vis. du xvº s. A d. de la facade se trouve l'ancien Évêché, dont on admire les belles fenêtres et. dans lequel on a installé plusieurs services municipaux; sur la cour on voit un joli balcon d'angle et un escalier. L'Hôtel de Ville est du XVI 8.; le Palais de Justice et la Sous-Prefecture sont modernes, la Gendarmerie occupe un ancien couvent. Dans le jardin du Couvent de la Miséricorde on remarque une chapelle sépulciale cylindrique, connue sous le nom de Tour des Maures. Soriat possède un beau Jardin public en terrasse, dit du Plantier, fort bien ombragé et des hauteurs duquet l'œil embrasse de jolis points de vue. Sur une Place plantée de vieux arbres se dresse la Statue de la Boetie dont on voit la maison natale. Signalons encore une vieille Église (xiv\* s.) en partie détruite, mais dont le clocher avec gargouilles est encore debout.

L'arrondissement possède plusieurs villes remarquables: Terrasson, qui étage ses maisons au-dessus de la rive g. de la Vézère, que franchit un vieux pont; — Montignac, centre important, un peu plus bas que Terrasson; c'est entre ces deux villes que se trouvent les plus beaux sites de la valiée de la Vézère; — le Bugue, au confluent de la Doux avec cette dernière rivière

et qui a conservé des maisons du xvr s.; — Domme, bastide du xmr s. sur la rive g. de la Dordogne, où l'on rencontre les ruines du (hiteau de Domme-breille (xm et xmr s.), la vieille Porte des Tours (xmr s.), reste des remparts, un bel Hitel de Ville (xvr s.) et une Église précédée d'une place d'où la vue s'étend au loin sur la vallée de la Dordogne; — plus en aval et sur la rive d. est Saint-Cyprien, bâti en amphithéâtre et qui possède une Église du xmr s.; aux environs se trouve le (hiteau de Fage (xm et xvr s.; — Belvés, au sommet d'une colline baignée par la Noze, qui renferme une Église des xivr et xvr s., des maisons des xim, xivr et xvr s.; un

SARLAT. - Malson du xvi\* s. (Place des Halles).

Beffroi et un Chiteau du xv<sup>\*</sup> s. auquel est adossée une Tour (xm<sup>\*</sup> s.); — enfin Villefranche-du-Périgord, située également sur une colline dominant la rive g. de l'Altemance et où l'on remarque encore quelques vieilles maisons du xm<sup>\*</sup> s.

C'est sur le cours inférieur de la Vézère, dans le canton de Saint-Cyprien, (arrond. de Sarlat), qu'ont été découvertes, en 1865, les fameuses grottes du Périgord qui ont rendu célèbres les noms des Eyzies, du Moustier, de la Madeleine, etc. Explorées par des savants comme Edouard et Louis Lartet, Christy, le marquis de Vibraye, Falconer. Elie Massénat, etc., ces grottes ont livré une foute d'outils et d'objets en silex, en os, en avoire, dont plusieurs étaient revêtus de

dessins gravés au trait, représentant des animaux éteints, comme le manimonth. Cours et le lion des cavernes: des animaux émigrés comme le rence. la marmotte, le chamois, le bouquetin, et des animaux actuels comme le cheval, etc.; un petit nombre constituat des objets sculptés, représentant surtout des animaux. Les artistes inconnus auxquels nons les devons vivaient à l'époque quaternaire, c'est-à-dire des milhers d'années avant les habitants de la période dite historique. L'art de ces Troglodytes, dont la vie a pu être reconstituée assez aisément, ne peut guère être étudié que sur les pièces recueillies : en France, au Musée de St-Germain, dans certains musées de province et surtout dans quelques collections particulières. (La plupart des grands musées d'Europe, notamment le British Museum, possèdent de belles pièces provenant des fouilles des grottes du Périgord.)

La distance de la caverne du Moustier aux Eyzies n'est guère que de 8 kilom., à vol d'oiseau; en suivant les méandres de la Vézère, cette distance est double. C'est sur ce faible parcours que s'échelonnent les excavations suivantes: une caverne et un abri sousroche au Moustier, une caverne à la tiorge d'Enfer et aux Eyzies, un abri à la Madeleine, à Langerie Haute, à Langerie Basse et à tromagnon. Particula-

SARLAT. - Tour, dite des Morts.

rité remarquable, aucune de ces cavernes, aucun de ces abris ne s'ouvre au N. La grotte la plus anciennement habitée est celle du Moustier; elle est située à 27 m. au-dessus de l'étiage de la Vézère; l'épaisseur de la couche d'alluvion apportée par les crues de la rivière avait près de 2 m. C'est la grotte de la Madeleine qui est la plus récente dans la vallée; le niveau du sol n'y excède que de fort peu celui des grands débordements de la Vézère.

Les figures au trait abondent à la Madeleine, où elles sont très correctes; aux Eyzies commet à Laugerie Basse, elles sont communes, elles représentent des objets naturels, des lignes d'ornementation formant des zigzags, des sinuosités, des festons, des figures d'animaux parmi lesquelles celle du renne domine. Une des plus remarquables est la représentation d'un mainDORDOGNE

mouth, dessin gravé sur une plaque d'ivoire trouvée à la Madeleine. Les objets sculptés représentent des animaux; un seul représente une femme.

# Liste des Monuments historiques

| Agonac Église.                                 | Périgueux (suite) . Chapelle de l'ancien Évêché. |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Benumont Eglise (xiv* 8.).                     | Chapelle Ste Marthe.                             |
| Brantôme Dolmen de Pierre-Levée.               | Tour Mataguerre (xiv' s.).                       |
| — Éghse abbahale (xi' et xiii' s.).            | Chateau Barriere (x* el xu* s.).                 |
| - , Pavillon du corps de garde (xvr's.)        | Maisons (xvi' s ), rue Limogeanne                |
| et Tour ronde (xv' s), de l'an                 | n* 1. 3, 5.                                      |
| cienne abbaye.                                 | Maisons (xv* s.), quai de l'Isle,                |
| Castel de la Hierce (xvr s ).                  | n + 50 et 52).                                   |
| Bussières-Badil Église (xur s ).               | Rampieux Dolmen de Peyrelevade, près             |
| Cadouin Église (xir s.). Cloître (xvr s.) et   | , Beaumont.                                      |
| Peintures (xv* s.) dans l'eglist.              | Roufflgnac Eglise (xvr s.)                       |
| Cénac et StJuhen . Église de Cenac.            | St-Amand-de-Coly, Église (xut s.).               |
| Cercles, Église (xii's ).                      | St Aquilin Dolmen de Peyrebrune.                 |
| Domme Porte des Tours (xiii' s.).              | St-Astier Château de Puyferrat (xv' s ).         |
| Grand-Brassac Eglise (xii' s.).                | St-Avit-Someon Église (xirt et xiirt s.).        |
| Marcuil-sur-Belle, . Chateau (xiv' cl xv' s.). | St Genies Chapelle du cimetière.                 |
| Merlande Ancien Prieure.                       | St Jean-de-Lôle Église (xr' s.).                 |
| Monpazier Eglise (xiv' et xv' s.).             | St-Privat glise                                  |
| Périgueux Amphithéaire.                        | Ste-Groix , Église                               |
| Tour de Vésouc.                                | Sarlat Ancienne Cathédrale (xitet xitts.).       |
| · Porte romaine                                | - Chapelle sépulcrale (xir s.).                  |
| Fragments romains dans le Châ-                 | Matson de la Boétic (xvi* s ), place             |
| teau Barriere                                  | de la Cathedrale.                                |
| Cathédrale 5t-Front (xr's ).                   | Maison (xv* s ), rue Gambetta.                   |
| Façade de l'Éghse latine et Clottre            | Marson (xvi' s ), place des Halles.              |
| (xn' xnt',et xiv' s).                          | Tayac . Eglise (a)* ct xn* s )                   |
| — Eglise St-Etienne-de-la-Cité (xr' s.)        | Tocane-St Apre Donjon de Vernode (xnº s.).       |

## DORDOGNE

# Lot

## Nom — Situation



E Lot, belle rivière extrêmement sinueuse, a donné son nom au département, qui appartient à la région S.-O. de la France. Il le sépare tout d'abord de celui de l'Aveyron, puis le traverse de l'E. à l'O., en arrosant le chef-lieu du département. Cahors. Il a la forme d'un parallélogramme dont la diagonale E. à O., se confondant presque avec le cours du Lot, forme avec le parallèle un angle très aigu; la longueur de cette diagonale est de 96 kilom. environ, de la limite commune aux départements du Lot, du Cantal et de l'Aveyron, à l'E.. à la pointe O. du canton de Puy-l'Évêque. L'autre diagonale, tirée du point où la Cère commence à toucher le département, au N.-E.. à la sortie du Lemboulas, au S.-O., mesure 100 kilom. C'est le 71° département pour la superficie. Il a des limites naturelles : au N., 5 kilom. de la Dordogne, quelques kilom. du ruisseau

d'Orgues, 14 kilom. de la Cère; à l'E., presque tout le cours de la Veyre. 2 kilom. du Célé; au S.-E., 45 kilom. environ du cours du Lot: plus de 15 du Lemboulas, au S.; au S.-O. le Lot, pendant moins de 1500 m.; à l'O., 2 kilom. du Céou, la Fenolle dans ses derniers kilom. et 4 kilom. de la Dordogne. Il est borné au N. par le département de la Corrèze; au N.-E. par celui du Cantal; au S.-E. par celui de l'Aveyron; au S. par celui de Tarn-et-Garonne; au S.-O. par celui de Lot-et-Garonne; à l'O. par celui de la Dordogne.

Il a été formé, en 1790, de territoires appartenant à la Guyenne (la majeure partie du Quercy), mais, en 1808, fut diminué de quelques cantons vers le S. au profit du département de Tarn-et-Garonne.

### Histoire

Les peuplades préhistoriques qui ont vécu dans le département y ont laissé d'importantes traces de leur existence : dolmens nombreux dans les trois arrondissements et dont le plus beau est celui de *Pierre-Martine* à Cessac, près Livernon et menhirs dans l'arrondissement de Figeac.

A ces peuplades succédérent des Celtes, les Cadurci ou peuples du Quercy, dont la ville principale était Cahors (civitas Cadurcorum). C'est à eux que l'on doit les restes d'oppida de Murcens, enceinte de plus de 6000 m. en pierres sèches, où l'on voit encore l'emplacement des pièces de bois qui la consolidaient, et de Luzech (Impernal), considérés tous deux par quelques archéologues comme des vestiges d'Ucellodunum.

En 52, ils furent parmi les premiers peuples de la région qui répondirent à l'appel de Vercingétorix; leur chef. Luctérius, commença la campagne en envahissant la Province, vers Narbonne, et, uni aux Rutènes, se jeta sur les Volques Arécomiques. Après la chute d'Alesia, Luctérius tenta de prolonger la résistance en s'enfermant avec le Sénon Drappès dans la ville d'Uxellodunum (probablement le Puy d'Issolu). César n'en vint à bout qu'en captant l'eau qui alimentait l'oppidum; pour punir la ville de son héroïque résistance et surtout pour éviter un nouveau soulèvement, il fit couper les mains de ses défenseurs en

S86 LOT

leur laissant la vie sauve (51 av. J.-C.). Luctérius seul, qu'un traltre livra au vainqueur, eut la même fin que Vereingétorix.

A l'époque gallo-romaine. Cahors prit le nom de Divona qui était celui d'une fontaine sacrée proche de la ville (aujourd'hui fontaine des Chartreux). L'eau de la fontaine

Polémie (ruisseau de Vers) lui fut amenée par un aqueduc dont on voit encore des traces à Vers et à Cours. Un théâtre, des thermes, dont la Porte de Diane est encore un reste, s'y élevèrent. Il subsiste encore de cette époque le Camp des Césarines, près de St-Géré et les ruines d'un temple, à Frontenac. L'essor industriel suivit les progrès de la civilisation qu'apportaient les Romains; les Cadurques devinrent d'habiles tisseurs de lin, de toile à voile; ils fabriquèrent des objets de literie et des matelas, ou cadurca, célèbres jusqu'à Rome.

On ne sait au juste à quelle date le christianisme apparut dans la région. Les uns le font remonter à saint Martial, au 1" s de notre ère, les nutres au 111 s., date des prédications de saint Genulphe et de saint Genitus et de la fondation de l'église de Cahors, dont le premier nom d'évêque connu est celui de saint Florent (112 s.).

A la fin du m' s., le pays, rangé jusquelà dans l'Aquitaine d'Auguste, appartint à l'Aquitaine 1". A la même époque furent replantés les vignobles que Domitien avait fait arracher. En 408, la région fut ravagée par les Sarmates, les Alains, les Vandales et les Hérules qui la traversaient pour gagner l'Espagne. Elle le fut à nouveau en 414 par les Wisigoths qui s'y établirent avec Ataulf, puis avec Wallia et qui y érigérent un royaume en 418, sous Euric. Clovis, par la victoire de Vouillé (507), anéantit ce royaume. Le Quercy appartint dans la suite à Thierry, roi de Metz, puis à Chilpéric, roi de Soissons, qui se le vit disputer par Sigebert. C'est au cours de cette luite que Cahors fut brûlé. Quelques années plus tard (584), un prétendu fils de Clotaire 1". Gondowald, fort de l'appui de

CAHORS. - Maison, dite de Henri IV.

l'évêque de Cahors, Ursin, ramena des troubles en défendant ses prétentions au pouvoir. Le pays vécut tranquille ensuite jusqu'à l'invasion arabe (708) dont il eut beaucoup à souffrir et dont il ne fut débarrassé que pour être ensanglanté à nouveau par la lutte d'Hunoald et de Walfre contre la royauté. Au ix' s., ce furent les Normands qui vinirent le piller à leur tour.

A la fin du 1x° s. le Quercy dépendait du comté de Toulouse; en réalité, il était partagé en plusieurs seigneuries : celles de Cahors, de Castelnau, de Calvignac, de Gourdon, de St-Cirq-la-Popie, de Vayrols. En 975 Guillaume Taillefer fit du Quercy un fief indépendant, qui ne devait que l'hommage au comte de Toulouse.

Dans la première moitié du xii s. l'hérésie de Henri de Lausanne trouva de nombreux adeptes dans la région et notamment à Cahors, où saint Bernard vint la combattre. C'est d'ailleurs à cette époque que s'élevèrent les principaux monastères. En 1154, Henri II, devenu maître de l'Aquitaine par son mariage avec Éléonore, revendiqua des droits sur le Quercy et s'empara de Cahors, où il mit une garnison de 700 hommes sous les ordres de Thomas Becket. Mais la Guyenne lui fut disputée par l'un de ses fils, Henri Court-Mantel, qui pilla Rocamadour et mourut peu après à Martel (1183). Philippe-Auguste et Richard Cœur de Lion signèrent en 1191 un accord par lequel le Quercy et Cahors, sauf cependant les abbayes royales de Souillac et de Figeac, restaient possessions anglaises. Les seigneurs du Quercy ne supportèrent pas cette domination étrangère et c'est, dit-on, de la main de l'un d'eux, Bertrand de Gourdon, que fut tué Richard Cœur de Lion à Châlus (1199).

Pendant la guerre des Albigeois, les seigneurs du Quercy s'unirent au comte de Toulouse, Raimond VI, tandis que Guillaume de Cardaillac, évêque de Cahors, entraînait contre eux la population. Il s'allia à Simon de Montfort qui, en 1214, envahit le Quercy et y rendit la justice au nom du roi; mais, Simon étant mort, il se soucia peu de partager la mauvaise fortune de son fils, Amaury, et se tourna vers le roi de France: en 1225, il donna Cahors à Louis VIII et reçut en échange le titre de comte. Les banquiers italiens établis à Cahors, auxquels il eut recours pour payer ses dépenses, lui firent des prêts à des taux si usuraires, qu'on les appela dédaigneusement caorsini. La ville lui resta lorsqu'en 1229 le traité de Paris rendit le Quercy au comte de Toulouse, Raymond VII. Entre temps, en 1211, un bourgeois de Cahors, Archambaud, avait obtenu pour dix ans la sauvegarde du roi.

Par le traité de Paris de 1258, saint Louis rendait à l'Angleterre, avec une partie de l'Aquitaine, le Quercy, bien qu'il fût à son frère Alphonse de Poitiers. Dans ce trait's, Figeac se prévalut de son droit d'être « vassale immédiate » de la couronne. En 1272. Philippe III mettait la main sur le Quercy; l'année d'après, le fils de Henri III, Édouard I's, rendait hommage à Philippe; mais, en 1286, Philippe IV le Bel restituait le Quercy à l'Angleterre.

De 1303 à 1510, lors de l'affaire des Templiers, les Inquisiteurs tinrent des assises dans le pays. Plus tard, l'évêque de Cahors, Gérald, déclaré coupable de sorcellerie par un enfant de Cahors, Jacques Duèze, pape sous le nom de Jean XXII, fut écorché vif. C'est à ce pape qu'est due l'Université de Cahors qui brilla de 1551 à 1751, date où Louis XV la fit fermer.

Pendant la guerre de Cent Ans, le Quercy lutta énergiquement contre les maîtres que lui donnait le traité de Brétigny. Le gouverneur Jean Chandos sut d'ailleurs s'y faire exécrer. Charles V le débarrassa de ses occupants, soit par les armes, soit à prix d'argent. Figeac fut ainsi achetée à Bertucat d'Albret et à Bernardon de la Salle. Sous Charles VI, plusieurs seigneurs, dont ceux de Gourdon, surent repousser les Anglais; sous Charles VII enfin, le Quercy était redevenu français. Ces guerres malheureusement lui avaient coûté beaucoup d'hommes et ce furent les pays d'alentour qui lui fournirent des habitants.

Les guerres de religion, sous Charles IX, ramenèrent le trouble dans le pays. Cahors fut le théâtre de massacres ordonnés par Bl. de Montluc, gouverneur de la Guyenne. Gourdon, Caussade, Rocamadour, furent tour à tour pillés par les calvinistes, qui, par

205 FOL

deux fois, assiégèrent vainement Cahors, dont l'évêque seul, réfugié au château de Mercuès, tomba en leur pouvoir (1562). Plus tard, les protestants du Dauphiné et de la Provence vinrent au secours de leurs coreligionnaires du Quercy, et avec Crussol d'Uzès se rendirent maîtres du pays, sauf quelques villes, dont Cahors et Figeac. En 1576, cette dernière ville tomba en leur possession Sous Henri III, Catherine de Médicis ayant réuni les protestants à Montauban, le maire de Figeac refusa hardiment d'entrer dans les vues de cette reine. Les habitants de Cahors, hostiles au protestantisme, résistèrent également à Henri IV qui, en mai 1580, entra par surprise dans la ville et n'en fut maître qu'après 6 jours de combat. La Ligue trouva de nombreux partisans dans les villes non encore soumises au Béarnais, dont l'abjuration ramena la prospérité dans le pays.

#### CAHORS. - Cathédrale. Arcatures à l'extérieur.

Sous Louis XIII, les protestants du Quercy s'unirent au duc de Rohan, mais ils ne tardèrent pas à se soumettre; l'intolérance de Louis XIV à leur égard porta un coup funeste à l'industrie de la région en en chassant de nombreux artisans (1685).

# Géologie — Topographie

Le Lot s'étend sur la partie occidentale du Plateau Central. Il présente un sol de nature très variée, constitué au centre par des plateaux ou causses et borné à l'E., au S. et à l'O. par des collines. Son point culminant, 781 m., est à l'E., presque à la limite du Cantal : c'est le Signal de la Bastide-du-Haut-Mont; le point le plus bas, 65 m., coîncide avec la sortie du Lot; l'inclinaison générale du département est donc du N.-O. au S.-O.

Les terrains primitifs y sont peu développés; on ne les rencontre que dans l'E. de l'arrond. de Figenc (Haut-Quercy) où ils sont représentés par des gneiss, des micaschistes et des granits.

CAHORS. - Cathédrale, Portail N.

L'altitude y décroît rapidement : elle est de 701 m. à l'E. de la Tronquière, de 417 m. à la Capelle-Marival, d'environ 500 m. enfin à Livernon, où s'arrêtent ces terrains.

Les terrains tertiaires sont encore moins bien représentés que les précédents; ils forment dans l'arrond. de Cahors (cantons de Lalbenque, Castelnau, Montcuq) des collines orientées du N.-E. au S.-O., qui atteignent 134 m. au S. de Montcuq, 268 m. au N. de Castelnau et 296 m. au S. de Lalbenque. C'est la région du Bas-Quercy, qui relève du miocène aquitanien.

Tout le reste du département relève des terrains secondaires, représentés surtout par du calcaire oolithique. La région qui s'étend, suivant le méridien, au centre du département, est celle des causses, aride et sèche, véritable crible où les eaux des rivières disparaissent dans des rloups et des igues pour reparaître ensuite par siphonnement dans des sources ou gouffres. Là s'étendent : le causse de Martel, au N. de la Dordogne; le causse de Gramat, entre la Dordogne et le Lot : le causse de Limogne ou de Cahors, au S. du Lot. Le calcaire de ces causses est lié aux terrains primitifs par une bande de terres liasiques (argiles, marnes supra-liasiques du tourrien) qui viennent s'achever contre le bajocien de l'oolithe. Sur ces terrains imperméables, l'eau des rivières coule un peu plus longtemps : c'est la Limargue, la région la plus fertile des causses.

Le causse de Martel est le moins important, pour ses gouffres comme pour son étendue; on doit cependant y citer la source du Blagour, dont les crues alternent avec celles de la source du Boulet, toute voisine. L'altitude y oscille entre 200 et 560 m. Le causse de Gramat ou de Rocamadour est le plus grand et le plus curieux; il ne compte pas moins de 155 grottes et de 45 gouffres ou igues, dont le plus célèbre, par de récentes explorations et la facilité avec laquelle on le visite actuellement, est le gouffre de Padirac, qui s'ouvre à 11 kil. N.-E. de Rocamadour par un trou de 110 m. de circonférence et dont le point le plus bas est à 105 m. de la surface du sol. La partie la plus sauvage de ce causse, la Braunhie, s'étend dans le triangle formé par Gramat. Labastide-Murat et Livernon; 15 igues y sont répartis. Les gouffres les plus beaux sont ceux de Roque de Corn, de Réveillon, du Saut-de-la-Pucelle, de Bède, etc.; les pertes les plus célèbres, celles de la Thémines et de la Théminettes. Le point culminant du causse atteint 417 m. à Labastide-Murat; l'altitude moyenne est de 400 m. Le causse de Limogne ou de Cahors voit sourdre la Divonne, alimentée sans doute par le lac souterrain de l'igue d'Arcambal. Le causse dit de Cajare possède le gouffre de Lantouy et celui de Loule, à l'O. desquels un point atteint 385 m.

Il n'y a aucun terrain de transition entre l'oolithe et le miocène; au contraire, à l'O. du causse de Gramat, des collines crayeuses orientées vers la Dordogne ou vers le Lot. l'unissent au terrain crétacé qui, du département de la Dordogne, déborde légèrement sur celui du Lot jusque vers Gourdon et Puy-l'Évèque. Leur altitude moyenne est de 250 m. environ.

# Hydrographie

Toutes les eaux du département vont à la Garonne, soit directement, soit par le Tarn, le Lot ou la Dordogne.

La Garonne ne touche pas le département; son point le plus proche en est à 25 kil. environ.

De même, le Tarn passe à 15 kil. du point où le Lemboulas entre en Tarn-et-Garonne. Il reçoit du département (rive d.), par l'Aveyron : le Valat, qui disparait peu après sa source et reparaît en Tarn-et-Garonne sous le nom de Bonnette — le ruisseau de Cantayrac, une des branches de la Lère, qui sert un instant de limite au département. Le Tarn reçoit directement : le Lemboulas, issu du causse de Cahors, au S.-O. de Lalbenque et dont le principal affluent (rive dr.), la Lutte, n'a que son cours supérieur et moyen dans le département, où elle passe à 1 kil. S.-O. de Castelnau.

La Garonne reçoit ensuite : la Barquelonne, dont le cours supérieur seul est au département et qui, hors du département, absorbe (rive dr.) la Petite-Barquelonne, qui passe à moins de 2 kil. O. de Monteuq et se grossit (rive g.) en Tarn-et-Garonne, du Lendou — la Séoune, qui n'a que ses sources dans le département — le Lot.

Le Lot a déjà traversé la Lozère et l'Aveyron et séparé ce dernier département de celui du Cantal, quand il pénètre dans celui du Lot, par environ 167 m. Il serpente tout d'abord dans une vallée profonde, suivi sur sa rive g. par la limite de l'Aveyron; puis, sur cette même rive, sa

vallée s'élargit; il coule alors entre Capdenac-gare et Capdenac-village qui domine de 140 m. environ la boucle dont il l'entoure; de la rive g. la limite passe sur la rive dr., puis le Lot laisse Figeac à 5 kil. 500 au N., coule dans une vallée un peu plus large, incline vers le S.-O., augmente ses sinuosités avant d'arriver à Cajarc à partir duquel, malgré des replis continus, il garde une direction E. à O. A 2 kil. environ en aval de Cajarc, il cesse de servir de limite à l'Aveyron, s'augmente du Célé, aussi sinueux que lui, passe devant St-Géry, va enserrer Cahors dans une boucle dont la largeur maxima dépasse à peine 1 kil., augmente l'amplitude de ses méandres qui restent eux-mèmes très tourmentés, notamment à Luzech, bâtie dans un isthme d'une largeur minima de 100 m., baigne Puy-l'Évêque et sort du département par 65 m., à 4 kil. en amont de Fumel. Son cours dans le département, où il est entièrement navigable, est d'environ 170 kil. dont 125 par ses deux rives.

Ses affluents sont: (rive g.) à la limite, le Lantouy, sorti du gouffre du même nom et accru (rive g.) des eaux du gouffre de Loule — (rive dr.) le Célé, originaire du Cantal, qui coule dans une vallée très étroite s'élargissant à partir de Figeac où il n'est distant du Lot que de 3 kil.; mais il s'en éloigne, et, depuis Corn, coule dans de véritables gorges jusqu'à son confluent. Cette dernière partie de son cours est extrêmement sinueuse. Il s'augmente (rive dr.) de la Veyre, qui vient de la Bastide-du-Haut-Mont et coule dans une étroite vallée, en séparant le département de celui du Cantal, sauf dans son extrême cours inférieur; du Bervesou, né à la Tronquière, qui hume (rive dr.) la Burlande; (rive dr.) du Drouzou; de la Font de Corn; de la Font de Piteau; de la Font de la Pescalerie; de la Sagne, qui naît à l'O. de Lauzès — (rive dr.) le Vers, qui naît au S. de Labastide-Murat et qui près de Murcens absorbe (rive g.) la Font Polémie qui, à l'époque galloromaine alimentait Cahors — (rive g.) la Fontaine des Chartreux, ou source de Divonne, captée également par les Romains — (rive dr.) le Vert, qui arrose Catus et se grossit (rive dr.) de la Masse qui passe non loin de Cazals — (rive g.) la Font de Leyque.

En dehors du département, le Lot boit encore (rive dr.) la Thèze, qui finit non loin de Fumel. La Dordogne, née au Puy de Sancy, dans le Puy-de-Dôme, a déjà traversé ce département et l'a séparé, ainsi que le Cantal, de celui de la Corrèze. qu'elle traverse ensuite, quand elle entre dans le Lot, par 135 m. environ. Avant d'abandonner ses deux rives à ce département, elle ne lui appartient d'abord que par sa rive g. jusqu'à 1500 m. environ, en amont du confluent de la Cère. Elle coule au pied des contreforts du causse de Gramat, laissant sur sa dr. une large vallée où elle serpente en formant dans son lit des îles (des Escouanes, Dufau, de Laprade), monte vers le N.-O., mais devant Vayrac, qu'elle laisse à 1500 m. au N., elle descend vers le S.-O. Elle vient alors longer le causse de Martel qui la force à rétrécir sa vallée, célèbre alors par la beauté de ses sites; elle y coule en méandres capricieux dont le dernier, le plus grand, l'entraîne au N. jusqu'à 600 m. de Souillac, qu'elle laisse sur sa rive dr., puis elle tourne à nouveau vers le S.-O. Peu après, n'appartenant plus au département que par sa rive g., elle le quitte au confluent de la Fenolle, par 78 m., après un parcours de 58 kil.

Elle reçoit dans le département : (rive g.) la Cère, qui vient du Cantal et qui, dans les 10 premiers kil. de son cours dans le Lot, ne lui abandonne que sa rive dr. Elle coule dans une gorge extremement étroite, qui ne s'élargit qu'aux environs de son confluent et arrose Bretenoux. Elle a pour affluents : (rive g.) l'Escaumel et, à Bretenoux, un bras du Mamoul, dont une seconde branche gagne plus bas la Dordogne — (rive g.) la Bave, qui boit (rive dr.) le Tolermne, grossi (rive dr.) du Cayla, et qui arrose St-Céré — (rive dr.) le Palsou — la Sourdoire, qui arrose Vayrac et passe au pied de la colline du Puy-d'Issolu — la Tourmente, qui coule à l'O. de cette même colline et se termine par deux bras (ces trois rivières sont d'origine corrézienne) — (rive g.) l'Ouysse, réunion des eaux des sources St-Sauveur et de Cabouy et que grossit (rive dr.) l'Alsou qui arrose Gramat, fait une chute de 10 m. au moulin du Saut et qui, lorsqu'il possède assez d'eau, arrose Rocamadour — (rive dr.) la Borrèze, qui vient de la Dordogne et absorbe dans le département (rive g.) l'eau de la source du Boulet et celle de la source du Blagour accrue de la Fontaine du Gourguillou — à la limite, enfin, (rive g.) la Fenolle.

Hors du département, la Dordogne reçoit encore (rive g.) la Germaine — le Céou, qui vient du N. de Labastide-Murat, s'augmente de plusieurs ruisseaux, passe devant St-Germain-les-Belles-Filles, boit (rive dr.) le ruisseau de Bleu, qui coule au pied de Gourdon, (rive g.) l'Ourejoux, réapparition du Dégagnazés disparu dans l'aven de Graffiol et dont un affluent de g. arrose Salviac,

Negatif Martel

puis il pénètre en Dordogne. Ajoutons culin, qu'outre ces rivières, nombre de cours d'eau perdus dans les fiss res des causses parviennent souterramement à la Dordogne et l'augmentent aussi invisiblement.

**CANAUX.** — Le departement n'en possède pas, à vrai dire; quelques boucles du Lot sont seulement évitées par des canaux souterrains a tapdenac, Montbrun et Cajarc, d'une longueur totale de 762 m. et par une dérivation de 180 m. à Luzech.

**SOURCES MINERALES.** — Les sources chloro-bicachonatées sodiques du *t oustalou* (c. de St-Martin-le-Redon) autorisées, et celles sulfatées sodiques de *Miers*, ont été seules exploitées en 1900. Bio et Gramat possèdent des sources sulfatées sodiques,

# Climat

Bien que rangé sous l'influence du climat girondin, essentiellement tempéré, le Lot ne jouit pas

d'une température également douce. Il est plus froid dans l'E., où son sous-sol imperméable atteint le point culminant: partout ailleurs des terres craveuses, absorbant les caux avec facilité, lui assurent une température plus élevée, notamment dans les vallées qui, encaissées le plus souvent, n'essaient pas les vents qui soufflent sur les plateaux. Il est de même plus humide à l'E. qu'è l'O.; le minimum de hauteur d'eau tombée en 1900 a été de 816 mm. à Castelnau et le maximum de 1651 mm. à la Tronquière, Luzech a en 75 jours de plaie (maimum) et SI-Géré 152 jours (maximum). Cest novembre qui a fourm la hauteur maximum d'eau avec le plus grand nombre de jours de pluie. Les 27 stations météorologiques ont accusé pour 1900 une chate de 5586112932 m. c. d'eau sur le département.

Il occupe d'ailleurs un rang intermédiaire entre le minimum pluvial d'Agen et de Montanban et le maximum humide de la région des grands causses et des montagnes de l'Au-

PADIRAC. — Rivière souterraine dans le gouffre. (Lac de la pluie.)

vergne. Les vents les plus fréquents pendant la même année ont été ceux du N.-O. qui ont souffié pendant 142 jours à Cahors et ceux du S.-E. qui se sont fait sentir pendant 69 jours à Figeac.

# Divisions administratives

ÉTENDI E : 521 175 hectares (cadastre). Population (1901) : 226,720 habitants.

|                       |         |   | Arrondissements | Cantons   | Communes  |
|-----------------------|---------|---|-----------------|-----------|-----------|
| Préfecture :          | Canons  | , | 1               | 12        | 155       |
| Sous- (               | Figeac  |   | t               | 8         | 115       |
| Sous- { Préfectures } | Gourdon |   | . 1             | 9         | 79        |
| `                     |         |   | olal. 3         | Total. 29 | Total 327 |

SOUILLAC. - Éghse, Coté S.

т. IV. — 26.

LOT II.

#### LISTE DES CANTONS

| Caliors | Cahors (N.), Cahors (S.), Castelnau, Catus, Cazals, Lalbenque, Lauzès,   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
|         | Limogne, Luzech, Montcuq, Puy-l'Évêque, St-Géry.                         |
| Figeac  | Bretenoux, Cajarc, Figeac (E.), Figeac (O.), Lacapelle-Marival. La Tron- |
|         | quière, Livernon, St-Céré.                                               |
| Gourdon | Gourdon, Gramat, Labastide-Murat, Martel, Payrac, St-Germain, Salviac,   |
| •       | Souillac, Vayrac.                                                        |

cultes. — Culte catholique. Évêché: Cahors, érigé au mrs., supprimé en 1802, rétabli en 1822, suffragant d'Albi. Le diocèse ne comprend que le département et compte 55 cures, 449 succursales et 55 vicariats rétribués. Il possède un séminaire diocésain à Cahors. Les communautés religieuses d'hommes, peu nombreuses, s'occupent d'enseignement, de prédication on d'œuvres charitables; celles de femmes, plus nombreuses, s'occupent surtout d'enseignement et d'œuvres charitables ou sont vouées à la vie contemplative; plusieurs ont leur maison-mère dans le département. Les principaux pèlerinages sont ceux de N.-D.-de-Félines, à Castelnau-Bretenoux; N.-D.-de-Pitié, à Montredon; N.-D.-des-Neiges, à St-Romain, près de Gourdon; N.-D.-de-Roc-Amadour, à Rocamadour; N.-D.-de-Verdale, à Lacamdourcet; St-Benoît-Joseph-Labre, à St-Hilaire-Lalbenque; N.-D.-la-Fleurie, à Figeac; N.-D.-de-Fille, à Luzech; N.-D.-du-Rocher, à Mayronne; N.-D.-de-Pitié et la Capelette, à Figeac; N.-D.-de-Compassion, à Dégagnazès.

Culte protestant. Le département est rattaché au consistoire de Négrepelisse (Tarn-et-Garonne) qui appartient à la 9 circonscription synodale. Il y a une église à Concorès. Le nombre des protestants est d'environ 200.

Culte israélite. Le nombre des adhérents à ce culte est nul.

**ARMÉE.** — Le département ressortit à la 17° région militaire qui comprend 6 départements et 8 subdivisions de région, dont une, celle de Cahors, lui appartient. Les troupes qui en dépendent font partie du 17° corps d'armée, dont le chef-lieu est **Toulouse**. La garnison de **Cahors** comprend 1 régiment d'infanterie. Le département ressortit en outre à la 17° légion bis de gendarmerie.

JUSTICE. — Le département ressortit à la Cour d'appel d'Agen; il y a 1 tribunal de 1º instance à Cahors (où se tient la Cour d'Assises), à Figeac et à Gourdon. Cahors possède 1 Tribunal de Commerce. Il y a une justice de paix dans chacun des 29 cantons.

INSTRUCTION PUBLIQUE. — Le département ressortit à l'Académie de Toulouse; il ne compte aucun établissement d'enseignement supérieur. L'enseignement secondaire comprend pour les garçons : un lycée à Cahors (lycée Gambetta), 1 collège communal à Figeac; et pour les filles : un collège à Cahors. Il y a 1 petit séminaire à Montfaucon.

L'enseignement primaire recrute ses professeurs à l'école normale d'instituteurs (avec école annexe) et à l'école normale d'institutrices (avec école primaire annexe) de Cahors. Il existe des écoles primaires supérieures de garçons à Luzech, Martel, Monteuq, St-Céré, et de filles à Monteuq et à St-Céré; à ces écoles sont annexées des écoles primaires élémentaires. Des cours complémentaires pour garçons existent à Cahors, Castelnau-Montratier, Gourdon, Puy-l'Évêque, Souillac, et des pensionnats primaires à Gramat, Lacapelle-Marival, Limogne et Puy-l'Évêque.

Le département ressortit en outre à l'arrondissement minéralogique de Toulouse, sous-arrondissement de Rodez (division du S.-O.); à la 8º région agricole (S.); à la 28º conservation fores-tière (Aurillae); à la 10º inspection des Ponts et Chaussées.

# Agriculture

Les seules régions agricoles du département sont les vallées; les terrains primitifs de l'E., peu riches en terre végétale, en portent en effet que des bois de châtaigniers, de chênes ou de hêtres; dans leur partie granitique, le Ségula, croissent du seigle, du sarrasin et de la pomme de terre. Au centre, les causses, et en particulier celui de Gramat, forment la région inculte du département; sur leurs terres calcaires, brûlées du soleil, on ne rencontre que des bois de chênes rabougris ou de vastes étendues de serpolet. Ce n'est que vers Gourdon que le sol s'améliore, dans la Bourione. En réalité, l'arrondissement de cahors seul est productif; on y récolte des

céréales, du tabac et surfout des vins, rouges ou blancs. Le tabac, cultivé en 1900 par 9355 planteurs sur 2084 hect. 95 a., a donné 2190045 kilogr. de feuilles. La production en céréales, la

uneme année, a été la suivante :

| Cultures | Soc    | face   | Produ   | ction   |
|----------|--------|--------|---------|---------|
| Froment. | 80,590 | hects. | 725,554 | hectol, |
| Méteil   | 1,250  | -      | 12,450  |         |
| Seigle . | 11,420 |        | 119,870 | •       |
| Orge     | 1,190  | -      | 12,570  |         |
| Sarrasm. | 7,760  |        | 128,750 |         |
| Avoine   | 18 440 | μ.     | 258,100 |         |
| Mais     | 22,570 | l+     | 155,420 |         |
| Millet   | 65     |        | 590     |         |

La pomme de terre, cultivée sur 10 200 hectares, a produit 500 060 quintaux.

Voici maintenant le tableau de la production fourragère :

CAPDENAC (Ville baute). - Ancienne Porte.

Hectares Quintaux Hectares Quintaux Hectares Quintaux Betteraves four?. 2.600 | 855,500 | 1 Prés naturels, 29,100 | 791,520 | Herbages, 5,100 | 40,800

Les seules plantes industrielles cultivées en 1900 ont été : le chanvre, sur 145 hectares (150 q de filasse, 580 q, de graine) et le lin, sur 5 hectares (55 q de filasse, 12 q, de graine).

La même année, 21 400 hectares de vignes ont produit 218 280 hectol, de vin. Les meilleurs vignobles, qui donnent le via dit de Cahors, riche en couleur el en goûl, s'élagent sur les rives du Lot, dans toute la traversée du déparlement et sur celles du Célé. En outre, 1700 hectares élaient encore improductifs. Les arbres fruitiers les plus répandus sont les châtaigniers et les noyers. En 1900, on a récolté 127 500 q, de châtaignes, 128 100 q de noix, 4 500 q, de prunes, 1550 de pommes à cutre, ayant fourni 7 828 hectol, de cidre. La production en feuilles de mûriers a été de 55 quintaux; 1 sériciculteur à obtenu 58 kilog, de cocons frais avec 2 onces de graines,

Il n'y a aucune forêt domaniale dans le département, mais des forêts communales et d'établissements publics. On a reboisé, en 1900, 421 heet, 50 de bois particuliers.

L'établissement de pisciculture de Cahors a fourni, la même année, 115000 alevins de truites, de salmonidés et de poissons divers, répartis dans différents cours d'eau.

Au 51 décembre 1900, on comptait dans le département 9503 ammaux d'espèce chevaline, 1595 d'espèce mulassière et 5400 d'espèce asine. Il y a une station d'étalons à St-Céré, La race hovine était représentée par 75230 animaux, dont 1400 heufs à l'engrais, la plupart de la race de Salers et 20250 vaches, qui ont fourni 54000 hectolitres de lait. On comptait en outre 482400 ammaux d'espèce ovine, dont 207800, fondus, ont donné 6200 q. de laine, 77400 ammaux d'espèce porcine et 45800 d'espèce caprine.

En outre, 8550 ruches en activité ont produit 12500 kit de miel et 5450 de cire. L'enseignement agricole est donné par

CAPDENAC (Ville haute). - Porte et Remparts

la chaire départementale d'agriculture de Cahors et par la chaire spéciale de Figeac avec champs d'expérience et de démonstration. Cahors possède en outre 1 laboratoire d'analyses

agricoles. Il existe 1 pépimère de vignes américames, I ferme-école au Montat et 24 associations agricoles.

## Industrie

Le département du Lot est peu industriel; il ne possédait en 1909 que 1558 élablissements,

### ASSIER. - Église. Frise du pourtour.

usines, chantiers ou ateliers, occupant 5 495 ouvriers. (5 ouvriers au moins par établissement). **INDUSTRIES EXTRACTIVES.** — En 1900, on a exploité 5 mines de houille au Soulié (2028 t.), à St-Perdoux (538 t.) et à Bel-Air (1258 t.) et 2 mines de zine à Figenc (190 t. de calamine) et à Planioles (1500 t. de blende). Scule 1 mine de fer n'a pas été exploitée. Des recherches de houille sont poursuivies à Cardaillac.

Duravel possède des minières de fer hydroxydé colithique qui ont produit 17 500 t. de minerai expédié à Fumel, à St-Juéry et à Decazeville. Il existe en outre 1 minière souterraine et \$1 à ciet ouvert.

Il existe de l'or sur les c. de Lacapelle-Marival, Anglars, etc.

On compte 5 carrières souterraines dont 4 continues, et 105 à ciel ouvert dont 20 continues. Elles produisent de la pierre de taille (Puy-l'Évêque), des moclions, de la chaux et du ciment (Castelfranc et Cahors), du ballast, des matériaux d'empierrement, des sables et graviers, de l'argile pour briques et tuiles, du phosphate de chaux (Lurnagol).

INDUSTRIES AGRICOLES. - Les moulins sont assez nombreux, Gourdon possède quel-

ASSIER. - Église. Frise du pourtour.

ques minoteries. Cahors, Figeac, St-Céré, Souillac possèdent des brasseries; Gourdon, Gramat et St-Céré des huileries. St-Cirq-Lapopie fabrique des objets en buis; Gourdon de la saboterie. Cette dernière ville prépare également des conserves de truffes en boîte.

INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES. - Elies ne sont représentées que par des forges de

Bourzolles, Reyrevignes, Souillac et les fabriques d'instruments aratoires de Bourg et de Figeac. St-Cirq-Laponie fait de la robinetterie.

INDUSTRIES TEXTILES. — Les filatures et les cardenes de laine sont assez nombreuses dans le département ainsi que les atchers de tissage. Les draps sont fabriqués à SI-Céré; les étoffes de

coton et les toites à Figeac.

INDUSTRIES DIVERSES.—Il y a des tanneries à Cahors, Cajarc, Figeac, Gourdon, Gramat, St-Céré, Souillac : des corroiries à Castelnau-de Montratier et à Puy-l'évêque, Cahors, Figeac et Gourdon possèdent des imprimeries, Gramat fabrique des chapeaux de paille, Salviac des horloges.

Au 51 décembre 4900, 185 appareils à vapeur actifs établis dans 171 établissements fournissaient 1000 chevans de force.

## Commerce

Le département importe de la houille en provenance des bassus de l'Aveyron et du Tarn, du fer ; des draps, étoffes, articles de mode ; de l'épicerie, du sel, du sucre, des denrées colomales, de l'huile d'olive, etc....

Il exporte ses produits: grains, bestiaux, vins, noix, huile de noix, etc.... Cahors et Cressensac sont deux importants marchés de truffes, comme Gourdon pour les princurs.

En 1900, le mouvement total sur la Dordogne, où la navigation n'est possible qu'avec une hauteur d'eau de 1 m. à 1 m. 50 et à la descente seulement, a été de 81 bateaux ayant transporté 1278 t. (bois divers). Sur le Lot navigable (de Bouquiès, dans l'Aveyron, à Aiguillon, en Lot-et-Garonne) il a été : à la descente, de 1450 bateaux d'un tonnage effectif de 42450 t., et, à la remonte, de 208 bateaux d'un tonnage effectif de 6067 t. (produits agricoles et denrées alimentaires).

La succursale de la Banque de France à Cahors a occupé, en 1900, le 119 rang sur 126, avec un chiffre global d'affaires de 4.764620 francs.

# Voies de Communication

|                                                        | Kilom.   |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Chemins de fer (voie normale)                          | 357,452  |
| Routes nationales                                      | 277,810  |
| Chemins vicinaux de grande com                         | 3006,979 |
| • • ordinatres                                         | 2166,205 |
| Rivières navigables                                    |          |
| Lot (long, dans le dépi                                | 125, -   |
| Dordogne (long, dans le dépt.),                        | 58, -    |
| <ul> <li>(navigable de Meyronne à Mareuil).</li> </ul> | 24. •    |

FIGEAC. - Alguille, hors la ville.

CAHORS occupe une situation pittoresque à l'intérieur d'une houcle formée par le Lot, sur lequel quatre ponts sont jelés; en voici les noms d'amont en aval : le Pont-Neuf, datant de 1251, reparé en 1486 et en 1785, qui fait communiquer la ville avec le faubourg Cabessut; le Pont Louis-Philippe (1858), dans l'axe du boulevard Gambetta, lequel parlage la ville en deux parties inégales :

la partie occidentale, moderne, où se trouvent la Garc, l'Hospice, le Grand Séminaire, les établissements scolaires, l'Entrepsit des tabacs, etc., et la partie orientale, où est bâtie la cité du moyen âge; le Pont du chemin de fer, où passe la ligne de Brive à Montauban; enfin le Pont de Valentré (xiv s.), le plus beau pont fortifié que possède la France; il a été récemment restauré. La presqu'île où s'étale la ville était jadis fermée au N. par une muraille fortifiée qui est restée debout; au N.-O. on trouve une Tour servant de poudrière; un peu plus loin l'une des portes, la Porte

St-Michel, sert d'entrée au cimelière, à l'angle N.-E. se dresse la Tour de la Barre ou des Pendus, restaurée, que précède un élégant édifice militaire du xv. s., la Barbacane. A l'E., depuis l'entrée du Faubourg de la Barre, dont les maisons sont bâties sur des rochers à pic, jusqu'a la Place des Petites Boucheries, on rencontre encore, soutenant en partie des jardins en terrasse, des pans de murailles surplombant la rive d. du Lot. C'est à coup sûr ce quartier qui est le plus interessant de la vicille cité cadurque. Du quai on y accède par des rues en escalier ou des ruelles étroites, sombres, bordées de murs lépreux. Sur l'horizon se profilent la tourelle octogonale à escalier du Collège Pélegri (1364), le Château ou Logis du roi (xiv. 8.), ancien siège de la sénéchaussée et aujourd'hui Prison, la Tour de Jean XXII, pape originaire de Cahors, qui l'a fait élever 😁 au xvi\* s., le beau clocher (xiv\* s.) de l'Église St-Barthélemy. De la Place Lafayette qui en est proche et sur laquelle on a érigé en 1881 le Monument aux Soldats et Mobiles du Lot, la vue est superbe sur la vallée du Lot, ainsi que du haut de la Place Luctérius qui précède la Barbacane. D'ailleurs, que l'on contemple Cahors d'un point quelconque extérieur à la presqu'ile, ou réciproquement que de l'un des quais de la rive d. du Lot l'on jette les yeux sur les collines environnantes, la vue est satisfaile.

Le plus beau monument religieux de Cahors est la Cathédrale St-Étienne, du xn° s., remantée au xm° s. La partie extérieure la plus remarquable est le portail N.

FIGEAC. - Portail de la maison de Sully.

avec son tympan sculpté; l'intérieur se compose d'une seule nef à deux coupoles que termine une abside peinte avec deux absidioles; une des chapelles ogivales renferme un sarcophage du xvir s. Un cloitre (xv\* s.), est attenant au S.-E. de la cathédrale; les arcades et les voûtes en sont élégantes. L'Église St-l'reisse (xir\* et xiir\* s.) dont la porte d'entrée et la rosace datent du xv\* s., conserve à l'intérieur des chapiteaux romans remaniés au xiv\* s. Signalons encore la Chapelle de la Congrégation des Artisans, fondée en 1619; l'Église du Sacré-Cœur, reste de l'église des Jacobins, détruite par les Huguenots et dont on voit encore debout les fenètres béantes de l'abside.

La Préfecture est installée dans l'ancien Palais épiscopal bâti de 1681 à 1693. L'ancien Grand Séminaire est occupé par la Cuserne agrandie. Le Lycée a pris possession de l'ancien couvent des

Cordelters dont il reste un cloître et du collège des Jésuites; on en admire une Tour fort gracieuse. Le Théâtre date de 1851, le Palais de Justice de 1865. L'Hôtel de Ville, de style classique et d'ensemble lourd, est également moderne, de même que l'École normale d'instituteurs, l'École normale d'instituteurs, le Collège de jeunes filles, la Gendarmerie. L'Hôpital-Hospice a été agrandi en 1901. La Bibliothèque, installée dans un bâtiment neuf, vis-à-vis du Théâtre, contient 20000 volumes, quelques incunables et des manuscrits relatifs à l'histoire locale. Le Musée renferme

des toiles modernes, des fragments sculptés de toutes les époques, des antiquités égyptiennes, des collections d'histoire naturelle.

Des monuments de l'époque romaine, il ne reste que le Portail des Thermes, dit Portique de Diane, au N. de la ville, dans l'Enclos Ste-Claire. Les derniers débris du Théâtre romain des Cadourques ont disparu en 1865: du vieux pont romain, construit un peu en amont du Pont Louis-Philippe, on ne voit guère que la base des piles, lorsque les eaux du Lot sont assez basses.

La plus belle place de Cahors est la Place d'armes, sur laquelle on a crigé en 1884 le Monument à Gambetta, l'un des plus illustres enfants de Cahors. Les allées Fénelon lui font suite ; elles sont ornées des Statues de Jouchim Marat (1771-4815), roi de Naples, et de J.-B. Bessières, duc d'Istria (1768-1815), tous deux nés dans le Lot, L'ensemble de ces promenades forme, avec le boulevard Gambetta, le centre le plus animé de la ville. N'oublions pas le paisible Cours des Chartreux. Outre les statues et monuments signalés dans cette rapide description de Cabors, il faut signaler encore: le Monument de Clément Marol érigé en 1852 et l'édicule de style

RUDELLE - Église forblice Eusemble N E.

gothique en tête du pont Louis-Philippe, sur la rive g du Lot, qui abrile une Statue de la Vierge due à Prodier.

On rencontre dans les rues de Cahors plusieurs maisons intéressantes : la Maison des Vicaires (xvr s.), qui possède une johe façade sur la cour; la Maison de Cardaillac, dont on admire les fenêtres sculptées de la même époque; la Maison dite de Henri IV, qui renferme un bel escalier et une superbe cheminée; d'autres maisons encore, rue du Château-du-Roi, nº 10, rue des Soubirous, nº 24 et 28, rue du Partait des Augustins, nº 16, etc. On voit encore dans la rue de l'Université la maison où siègea, de 1551 à 1751, l'Université de Cahors, dont Fénelon suivit les cours.

A 200 m. en amont du Pont de Valentré, sur la rive g., se trouve la Fontaine des Chartreux. l'antique Divona, qui alimente Cahors; la source, très abondante, jaillit au pied d'un rocher qui la surplombe, d'une grotte sombre et profonde. Aux environs signalons Mercuès, dont le besu

463 FO.L.

Château (xmr s.), élevé au sommet d'une colline, servait de résidence aux évêques de Cahors; St-Géry, qui possède des grottes fortifiées et au N. duquel se trouve, sur la rive d. du misseau de Vers, la mieux conservee des forteresses gauloises, l'oppidum de Marrens, dont le developpement dépasse 6 kilom.; les jolis sites de Conduché, à l'embouchure du Celé, et de St-Girq-Lapople, village aux rues étroites bordées de maisons anciennes. Nommons encore, dans la vallée du Lot, en aval de Cahors, deux villes qui occupent également un isthme formé par un détour de la jolie rivière: Luzech, que son donjon carré (xmr s.) domine fièrement; au sommet du promontoire qui se relie à la presqu'ile, on voit encore les restes de l'oppidum gaulois de l'Impernal; plus en aval, enfin, Puy l'Évêque, ville pittoresque, en amphithéâtre sur la rive d., protégée par un imposant Donjon à contreforts (xmr s.).

FIGEAC, située dans le joli vallon et sur la rive d. du Célé, est une curieuse cité entourée de

FIGEAC. - Chapelle N. D. de Pitié. Intérieur

boulevards circulaires remplaçant les fortifications de jadis, dont on retrouve encore au S.-E. quelques vestiges. Elle renferme un très grand nombre de maisons des xun et xiv s. Un vieux Pont avec avant-becs est jeté sur le Célé, à l'entrée de la ville et en amont; au-dessous vient déboucher le canal des anciens moulins de l'abbaye St-Sauveur, dont l'Église (xun au xvir s.), à la façade moderne, est surmontée de deux clochers, l'un barlong à la façade, l'autre à la croisée se terminant par un dôme; on remarque à l'intérieur, qui se compose d'une large nef et de deux bas-côtés, quatre chapiteaux romans et deux autres de style corinthien soutenant des bénitiers: une chapelle à 5 nefs du xun s. continue le croisillon S. L'Eglise N.-D. du Puy, située au N. de la ville, près du Collège, a une façade du xiv s.; elle possède à l'intérieur un retable en bois du xvin s., orné de deux tableaux. De la terrasse, qui flanque sa façade latérale S., on joint d'une belle vue sur la ville et la vallée du Célé. Tout à côté on a placé des arcades romanes provenant de l'ancien lfôtel de Ville. Il serait trop long d'énumérer les noms des rues curicuses à parcourre: contentons-nous d'indiquer parmi les constructions remarquables l'Hôtel de Bolène (xiv s.), la maison de Sully (xvr s.), ornée d'un portail intéressant, la maison natale de l'égyptologue Champollion (xv s.) auquel Figeac a élevé un Obélisque commémoratif. Sur les hauteurs

avoisinant la ville, on avait érigé au moyen âge une aiguille à chacun des points cardinaux pour indiquer les limites du droit d'asile. Deux de ces pyramides sont encore debout.

Dans l'arrondissement se trouve Capdenac, véritable nid d'aigle au sommet d'un promontoire. dominant de près de 150 m. le Lot qui le contourne; le vieux bourg fortifié a conservé ses portes, son donjon carré et ses remparts; ses rues sont étroites. En descendant le cours du Lot. on trouve sur la rive d. le pittoresque village de Montbrun, le bourg important de Cajarc, aux environs duquel se trouve la belle Cascade de la Cogne. Dans la vallée du Célé, il faut visiter Marcilhac, qui possède des restes de son abbaye du xr s.; les grattes du Robinet et des Brasconies toutes remplies de concrétions admirables. Il faut également voir les ruines importantes du Château d'Assier, élevé par Galiot de Genouillac, grand-maître de l'artillerie sous François Ir. ainsi que le cordon de bas-reliefs extérieurs de son Église. Saint-Géré occupe une charmante position, au confluent de la Bâve avec la Négrie; cette petite ville, qui a vu naître le maréchal Canrobert, est dominée par une colline dont le sommet est occupé par deux donjons (l'un du xur et l'autre du xive s.) ou Tours de St-Laurent; aux environs se trouve le Château de Montal, où l'on admire un bel escalier de la Renaissance. Non loin du confluent de la Cère avec la Dordogne est la vieille bastide de Bretenoux (xiii s.) dont les quatre portes sont encore debout. Enfin l'arrondissement renferme la remarquable Grotte de Presque et le cirque d'Autoire avec sa jolie cascade, dont la vue est une surprise enchanteresse pour le touriste qui descend du causse de Gramat.

GOURDON, qu'un long faubourg ratache à la gare, groupe ses maisons sur une colline élevée, d'où la vue s'étend au loin dans toutes les directions. La vieille cité est privée de ses remparts, remplacés par une fort belle promenade circulaire, et de son Château, qui en occupait le sommet. Sur l'emplacement de ce dernier est une esplanade transformée en jardin public. Quelques pans de murs appuyés sur le roc retiennent des jardins en terrasse. L'Église St-Pierre xiv s.), à une seule nef, a sa façade surmontée de deux tours barlongues avec mâchicoulis; un cadran solaire supporté par un moine est sculpté à la tour S. A l'intérieur, on remarque des fragments de vitraux anciens aux croisées de l'abside et un bénitier du xvir s. L'Église St-Siméon surmontée d'un petit clocher, possède une chaire du xvir s. L'Église des Cordeliers (xiii s.), qui n'a qu'une seule nef, montre une façade terminée par un clocher entièrement reconstruit; on remarque à l'intérieur des fonts baptismaux (xiv s.) où sont sculptés le Christ et les douze apôtres. Citons encore près de la Porte du Majou, la Chapelle N.-D.-du-Majou, but de pèlerinage. Dans les rues étroites et montantes de la ville, on rencontre encore quelques vicilles maisons des xiv et xv s. L'Hôtel de Ville précédé d'un porche découvert a été construit en 1627. La Sous-Préfecture et le Palais de Justice sont sans intérêt.

Signalons, dans l'arrondissement, la petite ville industrielle de Souillac, sur la Borrèze, dont on admire l'Église (xu° s.). Un beau bas-relief, sculpté sur la porte intérieure, représente, d'une façon réaliste, une scène du Jugement dernier. L'Hôtel de l'ille est installé dans l'Église St-Martin, dont le clocher, à moitié démoli, est encore debout. Sur un terre-plein ombragé on a érigé, en 1898, une Statue à l'amirat de Verninac de St-Maur (1794-1875). Plusieurs maisons anciennes se remarquent encore dans quelques rues étroites. N'oublions pas enfin deux merveilles, la vieille cité de Rocamadour, au bord de l'Alzou, avec son Château, ses Églises où accourent tant de pèlerins, et le Puits de Padirac. l'un des gouffres les plus intéressants de la région des Causses.

# Liste des Monuments historiques

| Assier Dolmen.                      | Figeac Église St-Sauveur (xn' au xiv' s.). |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Bourg (Le) Église (xm² et xm² s.).  | et Chapelle ND. de Pitié (xm² s.)          |
| Cahors Arc de Diane.                | Obélisques (xm² s.).                       |
| Cathédrale St-Étienne (xu' s.).     | — Maison, Rue Hortabadial (xm. s.).        |
| Enceinte fortifiée (xiv* et xv* s.) | Gramat Dolmen.                             |
| Maison dite de Henri IV (xv° s.).   | Limogne Dolmen.                            |
| Palais de Jean XXII (xɪv* s.).      | Livernon Dolmen dit la Pierre Martine.     |
| Pont de Valentré (xiv* s.).         | Montat (Le) Église (xu <sup>*</sup> s.).   |
| Tour du Lycée (xvn° s.).            | Rudelle r.glise.                           |
| Carennac Eglise (xn' s.).           | Saint-Laurent-les-                         |
| Castelnau-Brete-                    | Tours Tours (xu* et xiv* s.).              |
| noux Château (xi* au xvii* s.).     | Souillac Église (xn° s.).                  |
| Catus Salle Capitulaire (xn's.).    | Vigan (Le) Église (xiv* s.).               |

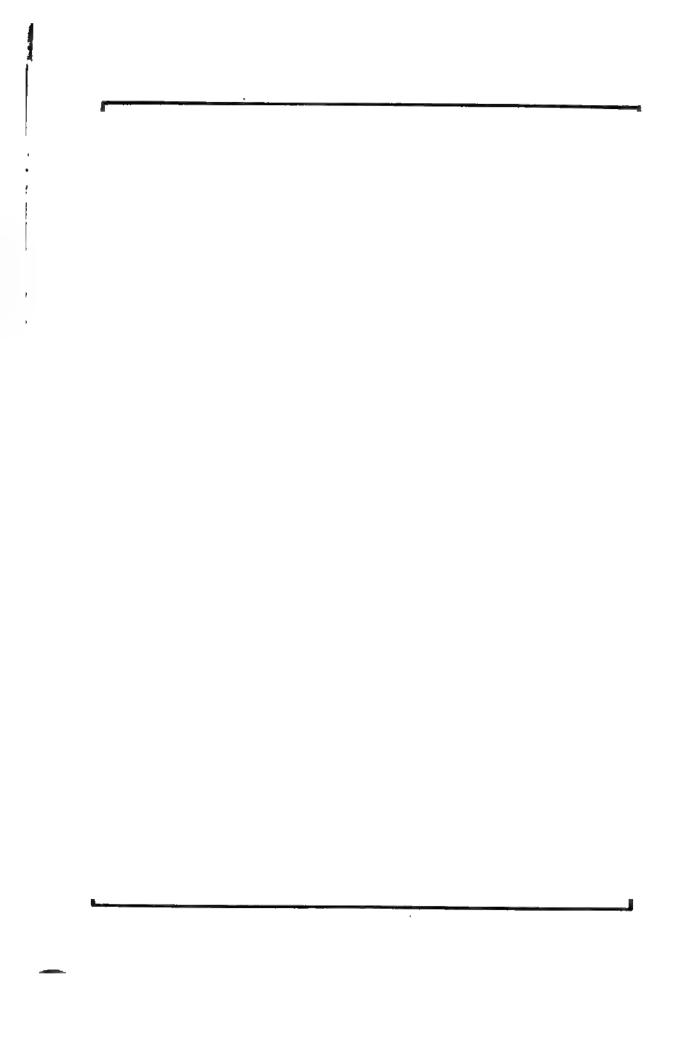

# Lot-et-Garonne

## Nom — Situation



E département, qui fait partie de la région S.-O. de la France, doit son nom à deux cours d'eau, le Lot et la Garonne, qui s'unissent en un point voisin de son centre géométrique, à 25 kilomètres au N.-O. du chef-lieu, Agen. Il affecte la forme d'un parallélogramme légèrement incliné du N.-E. au S.-O.: la diagonale qui passe par Villeneuve mesure 105 kilomètres, de la limite commune aux départements du Lot-et-Garonne, de la Dordogne et du Lot, au N.-E., à l'angle droit formé au S.-O. du canton d'Houeillès par la limite

du département; l'autre diagonale, passant un peu au S.-O. d'Agen, mesure 87 kilomètres de l'extrême pointe N. du canton de Duras, au N.. à l'extrême pointe S. de celui d'Astaffort, au S. Sa superficie le place au 66" rang de nos départements. Il a peu de limites naturelles, au N. le Dropt pendant environ 4 kilom., puis pendant plus de 10; à l'E., 2 kilom. du Boudouyssou, environ 5 kilom. de la Séoune. 5 de la Barguelonne et 2 de la Garonne; au S., l'Auroue, pendant une dizaine de kilomètres, l'Auvignon pendant 5, la Losse pendant 3, environ 2 kilom. de la Lauzoue. 7 de la Gélise; au S.-O., tout le cours moyen et inférieur d'un affluent de la Gélise; au N.-O., enfin une quinzaine de kilomètres du Lisos et 6 ou 7 du Dropt. Il est borné : au N., par le département de la Dordogne; au N.-E., par celui du Lot; au S.-E. par celui du Tarn-et-Garonne; au S., par celui du Gers : au S.-O., par celui des Landes; au N.-O., par celui de la Gironde.

Il a été formé, en 1790, de portions de la Guyenne (Agenais, Bazadais) et de la Gascogne (Condomois, Lomayne, Brullois, pays d'Albret).

## Histoire

Les débris préhistoriques trouvés sur le territoire du département montrent qu'il fut occupé de très bonne heure. Les grottes de Frégimont, de la Pronquière, de las Pélénos, ont livré aux archéologues, avec les ossements de leurs habitants, des outils et des armes en silex taillé ou poli, en os, en bronze et en fer.

A ces peuplades succédèrent, dès le v° s. avant J.-C.. des Celtes, les *Nitiobriges* ou *Nitiobriges*, dont la ville principale était *Agennum* (Agen). et des Ibères, les *Vasates* et les *Sotiates*, dont Bazas et Sos étaient les centres. Sos fut assiégée par Crassus en 56, lors du soulèvement des Aquitains auquel les Nitiobriges ne prirent pas part. En 52, au contraire, 5000 d'entre eux, sous les ordres de Teutomat, allèrent grossir l'armée de Vercingétorix, tandis que Vasates et Sotiates ne bougèrent pas.

L'occupation romaine enrichit et embellit le pays qui fut compris dans l'Aquitaine. Agennum, déjà relié à Clermont-Ferrand par la Voie Clermontoise, le fut par une autre à Divonna (Cahors); d'autres restes de voies se trouvent à Thouars, à Sos (voie dite la Ténarèse) et à Ste-Livrade. Au milieu des vignobles s'élevèrent de somptueuses villas, comme celle de Bapteste, au Mas-d'Agenais; elles étaient ornées de portiques, de statues et surtout de mosafques dont quelques-unes ont été retrouvées; celles de Mercadis ont été déposées dans l'église de Francescas; la Promenade de la Garenne. à Nérac, en possède une autre, etc. Les restes de constructions de cette époque sont d'ailleurs nombreux; nous

τ. IV. — 27.

pouvons citer, dans l'arrondissement d'Agen, des débris romains au cinetière de St-Hilaire-sur-Garonne, les édicules dits la Tourrasse et Peyrelongue à Aiguillon, où l'on voit aussi les restes d'un castrum, les murs romains de la chapelle Ste-Radegonde à Bon-Encontre; dans l'arrondissement de Nérac, la Tour de Damazan, la Tour Peyrelongue à St-Pierre-de-Buzet, les fondations du château de Thouars, etc. On a trouvé au Mas-d'Agenais (arrond, de Marmande) de nombreux débris romains, dont une statue de Vénus.

> Saint Caprais, martyrisé vers 290, à la même évoque que sainte Foy, patronne d'Agen, que Dioclétien fit brûler vive, prêcha le premier le christianisme dans le pays. Il eut pour successeurs saint Martial, saint Firmin et saint Vincent.

Au iv' s., le territoire situé au S. de la Garonne fit partie de la Novempopulanie, tandis que celui situé au N. ful rattaché à l'Aquitaine 2. Au commencement du siècle suivant, en 419. Honorius permit aux Wisigoths de s'établir dans le pays. Clovis les en chassa par la victoire de Vouillé, en 507. Chilpéric I", après la mort de Clovis, devint maître du pays; puis, pendant la minorité de Clotaire II, Gontran le gouverna en même temps que la Neustrie. Il dut le défendre contre Gondoald, qui fut défait à Lugdunum Convenarum, en 585, et contre les Vascons qui. encouragés par une heureuse tentative en 581, tentérent une seconde incursion en 587, où ils réussirent également. Réduits en 602, ils ne quittérent cependant pas la région où,

AIGUILLON. - Tour romaine, dite . la Tourrasse ..

gouvernés par Genialis, puis par Aghinan, ils formèrent la Vasconie ou Gascogne.

Le territoire du département faisant partie de l'Aquitaine échut en apanage au frère de Dagobert, Caribert, qui devint roi de Toulouse en 650. L'Aquitaine appartint dans la suite à des ducs dont l'un. Eudes, ne sut pas la garantir contre les Sarrasins, en 727, et dont deux autres, Hunoald et Walfre, remplirent la fin du vn's, et le commencement du vnr's, de leurs luttes contre l'autorité royale. Constituée en royaume avec Toulouse pour capitale (781), l'Aquitaine fut tour à tour gouvernée par Louis le Débonnaire, puis, en 817, après le capitulaire d'Aix-la-Chapelle, par Pépin 1", auquel succéda (839) Pépin II, puis (855) Charles, fils de Charles le Chauve, enfin (865) Louis le Bègue. Entre temps, en 848, Agen était détruite par les Normands, qui ne furent vaincus que plus tard par le duc Guil-

laume Sanche. En 872, le premier duc héréditaire de Gascogne fut Sanche-Mitarra I"; cinq ans plus tard (877), l'Aquitaine était annexée à la couronne par Louis le Bègue. En 976, Guillaume Sanche donnait le comté d'Agen en apanage à son frère Gombaut, qui joignit ainsi à son titre d'évêque celui de comte, que gardèrent également ses successeurs. Les comtes de Périgord n'en restèrent pas moins leurs suzerains, tout en l'étant eux-mêmes des ducs d'Aquitaine. En 1050, l'un de ces derniers, Guillaume V, épousa Brisque, fille d'un des comtes de Bordeaux, leurs vassaux.

De 1076 à 1082, l'Aquitaine fut parcourue par Amat d'Oloron, préchant la campagne réformiste, puis par Robert d'Arbrissel. En 1151, saint Bernard vint y combattre le schisme. En 1137, Éléonore de Guyenne, fille de Guillaume X, épousa Louis VII: mais l'Aquitaine ne resta pas longtemps à la couronne : en 1152, Éléonore, répudiée par Louis VII, épousait Henri Plantagenet qui, en 1155, devenait roi d'Angleterre. Les comtes de Toulouse ayant secoué le joug anglais, Richard Cœur de Lion vint les combattre et termina la lutte en mariant sa sœur Jeanne à l'un d'eux, Raymond VI. Il donnait l'Agenais en dot à Jeanne, reconnaissait l'érection de la commune d'Agen et confirmait les privilèges dont cette ville jouissait depuis longtemps déjà.

En 1209, pendant la croisade des Albigeois, Agen voit partir une armée pour la guerre sainte, sous les ordres de l'archevêque de Bordeaux. Le chef des croisés, Simon de Montfort, combattu en vain par Raymond VI, prend le château de Penne et envahit l'Agenais. En 1212, l'évêque d'Agen, Arnaud de Rovingha, lui fait ouvrir les portes de la ville; Casseneuil résiste, mais est pris. En 1213, Raymond VI reprend Agen, mais Simon de Montfort le lui enlève à nouveau en triomphant à Muret. Simon créa alors à Agen et dans d'autres villes de la région un poste de sénéchal. Après la mort de son père, Amaury de Montfort eut à solliciter l'aide du roi, pour continuer la lutte contre les comtes de Toulouse. Les hostilités prirent fin en 1229 après le traité de Paris, par lequel Jeanne, fille aînée du comte de Toulouse, était promise à l'un des fils du roi, Alphonse, avec l'expectative de plusieurs domaines de Raymond, dont l'Agenais. La mort de Raymond mit ces domaines aux mains d'Alphonse. Quand, en 1241, ce prince fut investi de son apanage, les seigneurs de l'Agenais s'unirent à ceux de la région et aux Anglais pour résister aux Français; mais, vaincus à Saintes, ils se soumirent (1248). L'année suivante. une trêve fut conclue avec l'Angleterre. A la même époque (1249), un tribunal d'inquisiteurs siègea à Agen; les persécutions contre les hérétiques furent cruelles : 80 personnes furent brûlées en un jour à Agen. En 1254, le roi d'Angleterre, Henri III, entama avec Louis IX des négociations qui durérent cinq ans et se terminèrent en 1259 par le traité de Paris, qui lui donnait entre autres l'expectative de l'Agenais. Mais, en 1271, Alphonse étant mort sans enfant, Philippe le Hardi prévint le roi d'Angleterre et mit la main sur les terres qui devaient lui revenir; il les rendit à Édouard I' par le traité d'Amiens (1279).

En 1295 une rixe entre Normands et Français, Bayonnais et gens des Cinque-Ports, amena Philippe le Bel à citer le roi d'Angleterre, comme duc de Guyenne, devant le Parlement de Paris. Édouard envoya son frère, Edmond de Lancastre, proposer de remettre au roi de France les places fortes de Guyenne, jusqu'à ce que le différend fût réglé; Philippe, accepta mais n'en saisit pas moins le duché. Le traité de Paris (1505) le rendit à l'Angleterre.

La guerre de Cent Ans ramena des troubles dans la région et le traité de Brétigny (1360) rendit l'Agenais à Édouard III. En 1369, Charles V prononça la confiscation de l'Aquitaine et l'année suivante Duguesclin vint enlever au roi d'Angleterre plusieurs places de la région, dont Agen. La trêve de 1375 replaça l'Agenais dans le domaine français. Charles VI se le laissa enlever par Henri V; Charles VII le reprit en 1451, le perdit en 1452 et s'en rendit définitivement maître en 1455.

Pendant les guerres de religion, les protestants s'assemblèrent à Nérac sur l'ordre de la reine de Navarre, Marguerite d'Angoulème. De son côté, Blaise de Montluc rassembla les forces catholiques pour combattre les réformés. L'un de ceux-ci, Jérôme Vidocin, fut brûlé à Agen par les catholiques; 500 personnes eurent, dit-on, le même sort. En 1562, Montluc reprit Agen aux protestants qui s'en étaient rendus maîtres.

Charles IX maria en 1572 sa sœur, Marguerite de France, au prince Henri de Béarn, fils de Jeanne d'Albret, reine de Navarre. L'Agenais fut, avec le Quercy, la dot de Marguerite. Mais cette réconciliation avec les protestants dura peu.

Henri fut fait prisonnier dans la nuit de la St-Barthélemy. En 1575, il s'échappa de la cour et, par le traité de Nérac de la même année et par la paix de Monsieur (1576), reçut la souveraineté de la Guyenne. Il dut s'emparer d'Agen et établit à Nérac son centre d'opérations. En 1578, les habitants d'Agen ouvrirent leurs portes au maréchal de Biron; Henri, pendant ce temps, s'emparait peu à peu des villes de la région. La Ligue n'y trouva pas d'adeptes, même à Agen, que Marguerite de France tenta en vain d'entraîner et dont elle fut chassée par les habitants. Agen, fidèle au catholicisme, ne se donna à Henri que lorsqu'il eut abjuré.

Les guerres avec les protestants continuèrent sous Louis XIII, qui vint assiéger Tonneins en 1611. La révolte de 1621 le contraignit à sévir à nouveau; plusieurs places, Nérac entre autres, furent démantelées.

La dernière agitation eut lieu lors de l'entrée du prince de Condé à Agen, dont les habitants le forcèrent à s'échapper précipitamment.

# Géologie — Topographie

Le département se partage fort inégalement en deux régions bien distinctes : au N., à l'E. et au centre, une région de hautes collines; au S.-O. une région de landes, beaucoup plus basse et d'une altitude peu variable. C'est surtout vers le département de la Dordogne que les collines sont accidentées; c'est là aussi qu'est la partie aride du département, avec ses causses et ses taillis de chênes. On y trouve le point culminant, 275 m., au signal de Bel-Air, sur la limite de la Dordogne; l'altitude est encore de 193 m. au N. de Monssanquin et de 200 m. au S.-S.-O., de 195 m. près de Cancon et de 218 au S. Au N.-O. le lit de la Garonne n'est plus qu'à 6 m.; c'est le point le plus bas du département.

Le Lot-et-Garonne relève dans sa presque totalité de l'époque tertiaire. L'extrême partie N.-E. de l'arrondissement de Villeneuve appartient seule à l'époque secondaire, représentée par des terrains crétacés et jurassiques qui s'arrêtent sensiblement à la hauteur de Monstanquin et de Fumel. On y trouve des hauteurs de 270 m. au N.-O. de l'entrée de la Lemance, de 259 m. à l'O. de Blanquesort, de 235 m. au N. de Gavaudun.

Tout le reste du département est constitué par des terrains tertiaires (miocène et pliocène). Le miocène est représenté au N. de la Garonne par des sables du tongrien et de l'aquitanien et par des calcaires des mêmes étages répandus surtout au N. et au N.-O. Même jusque vers les vallées de la Garonne et du Lot, les collines formées par ces terrains restent élevées; on trouve des cotes de 165 m. au confluent de la Garonne et du Lot (Pech de Beyre), de 215 m. au N.-O. de Port-Ste-Marie, de 161 m. au N. d'Agen (Côte de l'Ermitage), et, sur le Lot, de 194 m. au N.-O. de Castelmoron, tandis qu'entre cette rivière et la Garonne l'altitude oscille entre 200 et 250 m.

De l'autre côté de la Garonne, sur la rive g., on trouve des sables du miocène, mais plus récents, puisqu'ils appartiennent au langhien. Ces sables forment au S. les dernières pentes du plateau de Lannemezan, qui atteignent une hauteur maxima de 215 m. à Laplume et ont encore 132 m. quand elles s'arrêtent contre la Garonne, au N.-O. de Layrac. Tout au S.-O. enfin, en dessous d'une ligne passant par Casteljaloux, Damazan, et confondue ensuite avec les cours de la Baïse et de la Gélise, on entre dans la région des landes, qui s'étendent sur un plateau dont l'altitude moyenne oscille entre 120 et 150 m. Ce plateau, couvert de pins et de chênes-liège, est constitué par des sables du pliocène arrosés par plusieurs ruisseaux, grâce à une couche d'alios



MOIRAX. — Église, Façade O.

Pendant les guerres de religion, les protestants s'assemblèrent à Nérac sur l'ordre de la reine de Navarre, Marguerite d'Angoulème. De son côté, Blaise de Montluc rassembla les forces catholiques pour combattre les réformés. L'un de ceux-ci, Jérôme Vidocin, fut brûlé à Agen par les catholiques; 500 personnes eurent, dit-on, le même sort. En 1562, Montluc reprit Agen aux protestants qui s'en étaient rendus maîtres.

Charles IX maria en 1572 sa sœur, Marguerite de France, au prince Henri de Béarn, fils de Jeanne d'Albret, reine de Navarre. L'Agenais fut, avec le Quercy, la dot de Marguerite. Mais cette réconciliation avec les protestants dura peu.

Henri fut fait prisonnier dans la nuit de la St-Barthélemy. En 1575, il s'échappa de la cour et, par le traité de Nérac de la même année et par la paix de Monsieur (1576), reçut la souveraineté de la Guyenne. Il dut s'emparer d'Agen et établit à Nérac son centre d'opérations. En 1578, les habitants d'Agen ouvrirent leurs portes au maréchal de Biron; Henri, pendant ce temps, s'emparait peu à peu des villes de la région. La Ligue n'y trouva pas d'adeptes, même à Agen, que Marguerite de France tenta en vain d'entraîner et dont elle fut chassée par les habitants. Agen, sidèle au catholicisme, ne se donna à Henri que lorsqu'il eut abjuré.

Les guerres avec les protestants continuèrent sous Louis XIII, qui vint assiéger Tonneins en 1611. La révolte de 1621 le contraignit à sévir à nouveau; plusieurs places, Nérac entre autres, furent démantelées.

La dernière agitation eut lieu lors de l'entrée du prince de Condé à Agen, dont les habitants le forcèrent à s'échapper précipitamment.

# Géologie — Topographie

Le département se partage fort inégalement en deux régions bien distinctes : au N., à l'E. et au centre, une région de hautes collines; au S.-O. une région de landes, beaucoup plus basse et d'une altitude peu variable. C'est surtout vers le département de la Dordogne que les collines sont accidentées; c'est là aussi qu'est la partie aride du département, avec ses causses et ses taillis de chênes. On y trouve le point culminant, 275 m., au signal de Bel-Air, sur la limite de la Dordogne; l'altitude est encore de 190 m. au N. de Monslanquin et de 200 m. au S.-S.-O., de 195 m. près de Cancon et de 218 au S. Au N.-O. le lit de la Garonne n'est plus qu'à 6 m.; c'est le point le plus bas du département.

Le Lot-et-Garonne relève dans sa presque totalité de l'époque tertiaire. L'extrême partie N.-E. de l'arrondissement de Villeneuve appartient seule à l'époque secondaire, représentée par des terrains crétacés et jurassiques qui s'arrêtent sensiblement à la hauteur de Monstanquin et de Fumel. On y trouve des hauteurs de 270 m. au N.-O. de l'entrée de la Lemance, de 250 m. à l'O. de Blanquefort, de 235 m. au N. de Gavaudun.

Tout le reste du département est constitué par des terrains tertiaires (miocène et pliocène). Le miocène est représenté au N. de la Garonne par des sables du tongrien et de l'aquitanien et par des calcaires des mêmes étages répandus surtout au N. et au N.-O. Même jusque vers les vallées de la Garonne et du Lot, les collines formées par ces terrains restent élevées; on trouve des cotes de 165 m. au confluent de la Garonne et du Lot (Pech de Beyre), de 215 m. au N.-O. de Port-Ste-Marie, de 161 m. au N. d'Agen (Côte de l'Ermitage), et, sur le Lot, de 194 m. au N.-O. de Castelmoron, tandis qu'entre cette rivière et la Garonne l'altitude oscille entre 200 et 250 m.

De l'autre côté de la Garonne, sur la rive g., on trouve des sables du miocène, mais plus récents, puisqu'ils appartiennent au langhien. Ces sables forment au S. les dernières pentes du plateau de Lannemezan, qui atteignent une hauteur maxima de 215 m. à Laplume et ont encore 132 m. quand elles s'arrêtent contre la Garonne, au N.-O. de Layrac. Tout au S.-O. ensin, en dessous d'une ligne passant par Casteljaloux, Damazan, et confondue ensuite avec les cours de la Baïse et de la Gélise, on entre dans la région des landes, qui s'étendent sur un plateau dont l'altitude moyenne oscille entre 120 et 150 m. Ce plateau, couvert de pins et de chênes-liège, est constitué par des sables du pliocène arrosés par plusieurs ruisseaux, grâce à une couche d'alios

qui retient les caux, restitue par des sources jaillissantes celles qui out été absorbées ou parfois même les force à s'étendre en marécages.

Ajoutons enfin que les vallées relèvent de l'époque quaternaire par les alluvions qui en forment le fond et qui, vers Aiguillon, ont reçu le nom de carterées.

## Hydrographie

Le département envoie toutes ses eaux à la Garonne.

La Garonne, née dans le val d'Aran, en Espagne, a déjà traversé les départements de la

GAVAUDUN. - Vue d'ensemble des ruines du château.

Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne quand elle touche celui du Lot-et-Garonne, par environ 54 m. Elle ne lui appartient tout d'abord que par sa rive g. pendant 1800 m. environ, avant de lui abandonner ses deux rives. Suivie sur sa rive dr., puis sur sa rive g., par son canal latéral, elle coule dans une large valiée où elle serpente en longs détours, aliant frôler tour à tour les collines qui la limitent au N. ou au S. Elle passe ainsi devant Agen, où un pont-aqueduc fait passer le canal sur la rive g., devant Port-Ste-Marie, laisse Damazan à 5500 m. à g. sur le canal, s'accroît du Lot, passe au pied de Tonneins, du Mas-d'Agenais, touche Marmande, décrit un brusque méandre devant Meilhan, n'appartient plus au département que par sa rive g. pendant 2 kilom. et pénètre en Gironde par 6 m. environ, après un cours d'à peu près 110 kilom., d'une orientation générale S.-E. à N.-O.

Entièrement navigable dans sa traversée du département, où elle relève de la 5° section (du confluent du Tarn à Agen, 45 kilom.) et de la 4° section (d'Agen à Castets, 106 kilom.), elle est

parcourue par des bateaux à vapeur faisant le service d'Agen à Bordeaux, de Bordeaux à Villeneuve-sur-Lot, de Bordeaux à St-Pouch-Condom, de Bordeaux à Cette, etc.

Elle a pour affluents : (rive g.) l'Avone, qui vient du Gers et qui sépare le département de celui de Tarn-et-Garonne — le Lestressol — (rive dr.) la Séonne, qui vient du Lot et traverse le Tarn-et-Garonne avant de le séparer de celui qui nous occupe. Elle coule au pied de la hauteur portant Puymirol, absorbe (rive dr.) le Gandaille et la Petite Séonne, originaire du Tarn-et-Garonne et qui dans le département laisse Beauville à 700 m. sur sa rive g. — (rive g.) le Gers, dont les 16 derniers kilom, appartiennent seuls au Lot-et-Garonne. C'est la seule rivière du département recevant de l'eau du canal de la Neste; elle passe au pied d'Astaffort et est classée comme navigable depuis le pont de Layrac jusqu'à son confluent, c'est-à-dire sur 2 kilom., mais la navigation n'y existe pas — (rive g.) la Jorle — le Brimont, né sur le coleau de Laplume —

#### VILLENEUVE-SUR-LOT. - Vieux pont sur le Lot.

(rive dr.) le Mondot — à Agen, la Masse d'Agen — le ruisseau de St-Hilaire — (rive g.) le ruisseau d'Aubiac — (rive dr.) le ruisseau de St-Martin — (rive g.) le ruisseau de Sérignac — (rive dr.) à Port-Ste-Marie, la Masse de Port-Ste-Marie, qui laisse Prayssas à moins de 1 kilom, sur sa rive dr. — (rive g.) l'Auvignon, canalisé pendant quelques kilom., qui vient du Gers par sa bronchemère, le Grand Auvignon; son autre branche, le Petit Auvignon, est formé en Lot-el-Garonne par plusieurs ruisseaux dont quelques-uns viennent du Gers — (rive g.) la Baïse, qui vient des Htes-Pyrénées, traverse Nérac, passe devant Lavardac et devant Buzet, où elle communique avec le canal latéral. Canalisée depuis St-Jean-Poutge (Gers) jusqu'à la Garonne (81 kilom.), elle n'appartient au département que sur 42 kilom. 400, avec un mouillage de 1 m. de la limite du Gers à Pont-de-Bordes, et de 1 m. 60 de ce point à son confluent. La pente est de 56 m. 20 rachelée par 15 barrages éclusés. Entre Nérac et la limite du Gers il s'en détache des canaux de dérivation.

Elle reçoit : (rive g.) la Gélise, qui descend du Gers, sert de limite au département pendant 7 kil., coule dans une étroite vallée, absorbe (rive dr.) la Lausoue ou Ausoue qui vient aussi du Gers et finit en face de Mézin, et la Losse — (rive dr.) le Lot, qui naît en Lozère, traverse l'Aveyron, sépare ce département de celui du Cantal et traverse celui du Lot avant d'atteindre, par environ 65 m., celui de Lot-et-Garonne. Il ne lui abandonne tout d'abord que sa rive g. pendant un peu plus d'un kilom., puis arrose Fumel, à partir duquel il descend vers le S.-O. jusqu'à la hauteur de Penne, qu'il laisse à 500 m. au S. pour obliquer vers le N.-O. en passant à Villeneuve. Élargissant alors considérablement sa vallée, il reprend sa direction primitive vers le S.-O. après son confluent avec la Lède, passe non loin de Ste-Livrade, fait un coude devant Castelmoron et, après une dernière boucle, finit à 1200 m. en aval d'Aiguillon. Il est navigable depuis Bouquiès (Aveyron), soit sur 256 kilom. dont 256 canalisés, et sur lesquels 17 écluses sont réparties en Lot-et-Garonne.

Ses affluents sont : (rive dr.) en amont de Fumel, la Thèze, qui relève presque entièrement du Lot; la Lemance, qui vient de la Dordogne; (rive g.) le Boudonyssou, dont la source est en Tarnet-Garonne, qui par deux fois sépare ce département de celui qui nous occupe, où il passe au pied de Tournon et au S. de Penne, en aval duquel il s'augmente (rive g.) du ruisseau de Lartigue; (rive dr.) la Lède, qui peu après avoir quitté le département de la Dordogne coule dans les belles gorges de Gavaudun, décrit un demi-cercle dont Monssanquin occupe à peu près le centre et sinit à Casseneuil.

La Garonne reçoit ensuite: (rive g.) le ruisseau de l'Ourbise, qui lui parvient par deux branches dont l'une finit en aval de Tonneins et l'autre en amont du Mas-d'Agenais — (rive dr.) le Tolsat, accru (rive dr.) du Tolsat de Verteuil et (rive g.) de la Torgue — (rive dr.) à Marmande, le Trec, formé du Trec de Seyches, qui passe à Seyches et du Trec de Puymiclan; réunis, ils hument (rive g.) la Canaule — (rive g.) l'Avance, qui vient des landes du S.-O. du département, disparaît pendant 2 ou 5 kilom. et reparaît par les sources de Neuffons, passe à Casteljaloux, laisse Bouglon à 1 kilom. sur sa rive g. et finit dans la Garonne par plusieurs branches, dont la plus occidentale reçoit (rive g.) le Sérac — (rive dr.) la Gupie accrue (rive dr.) du Caubon — (rive g.) à la limite, le Lisos.

Hors du département, la Garonne s'accroît (rive dr.) du Dropt et (rive g.) du Ciron.

Le Dropt naît en Dordogne, à l'O. de Monpazier; dans le département, il passe devant Villeréal et dans un cours très sinueux va couler à 1500 m. au N. de Castillonnès, sépare le département de celui de la Dordogne, pénètre dans ce département jusqu'à 1800 m. en aval d'Eymet, où il est classé officiellement navigable, sépare à nouveau pendant 4 kilom. les deux départements et pénètre définitivement en Lot-et-Garonne; au S. de Duras, il forme la limite du département avec celui de la Gironde, où il ne tarde pas à pénètrer, après 65 kilom. de cours en Lot-et-Garonne. Les seuls affluents qu'on puisse citer sont : (rive g.) la Dourdène, qui passe à Miramont et (rive dr.) la Dourdère, qui passe à l'O. de Duras. Il n'est réellement navigable qu'en Gironde, depuis l'écluse de Barie jusqu'à son confluent, soit sur 54 kilom.

Le Ciron, originaire du département des Landes, n'a qu'une quinzaine de kilomètres en Lotet-Garonne.

MARAIS. — L'assainissement et le desséchement des terrains marécageux sont assurés par 11 associations syndicales qui se partagent près de 1600 hectares, répartis entre le bassin du Lestressol, les marais de Brax, les bassins de l'Auvignon, de la Gaule de Miolles, de l'Ourbise et de l'Avance.

Sources minérales. Les sources ferrugineuses froides, bicarbonatées sodiques, de Levadan, de la Plateforme, seules autorisées, sont exploitées à Casteljaloux dans deux établissements. D'autres sources minérales existent à Gnarou (près Lasserre) et à Fontfrède (près Castelmoron).

CANAL. — Canal latéral à la Garonne. Ce canal, à un seul versant, s'étend dans le département sur 92 kilom. 200, ainsi divisés : 87 kilom. 201 de ligne principale; 4 kilom. 708 de rigole de prise d'eau d'Agen; 200 m. de descente dans la Baïse, à Buzet. En outre une rigole d'alimentation de 550 m., non navigable, est détachée de l'Avance. La largeur du canal à la ligne de flottaison est de 18 m. 60 avec un mouillage après dragage de 2 m.; celle de la rigole de prise d'eau d'Agen de 14 m. 75 et de 15 m. 60 avec 1 m. 50 et 2 m. de mouillage après dragage. La différence de niveau est de 55 m. 35, rachetée par 16 écluses simples; de 2 m. 70 dans la rigole

de prise d'eau d'Agen, rachetée par 2 écluses simples et de 4 m. 55 dans la descente en Baïse, rachetée par une écluse double. Il franchit les ponts-canaux de la Séoune, d'Agen, de la Baïse et de l'Avance. La traction s'y fait à l'aide de quelques bateaux à vapeur, porteurs ou remorqueurs, et à l'aide de chevaux, d'anes et de mulets. Il alimente 7 prises d'eau d'irrigation et 9 usines de force motrice, dont 1 lui appartient.

En 1900, le montant de ses redevances ou produits a atteint 43 794 francs pour le département.

#### Climat

Le Lot-et-Garonne, relevant du climat girondin, jouit d'une température douce, sans froids ni humidité; il présente même pour la chute de la pluie un des minima de la France : 5 à 6 décimètres dans la plaine d'Agen. La température moyenne de cette ville est de 13°,7; celle de Villeneuve, en 1900, a été de 16°, supérieure de 0°,7 à la dernière moyenne décennale; la température minima, à midi, y a été 0°, et la température maxima 53°. Les vents les plus fréquents sont ceux de l'O. qui amènent la pluie et qui ont souffié pendant 107 jours à Villeneuve, dont 104 de pluie, pendant lesquels il est tombé 818 mm. d'eau.

Des observations sur la pression barométrique, la pluie, l'humidité, la température, la vitesse du vent, la direction des nuages, etc... sont faites dans 22 postes, dont 1, celui de Laplume, fait 5 observations quotidiennes.

### Divisions administratives

ÉTENDUE: 535.396 hectares (Cadastre). Population (1901): 278.740 habitants.

|                      | Arr                | ondisse <b>m</b> e | ents <b>Ca</b> nton | 3 Communes  |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Préfecture           | : Agen             | 1                  | 9                   | 72          |
| Sous-<br>Préfectures | Marmande           | 1                  | 9                   | 102         |
|                      | Nérac              | 1                  | 7                   | 62          |
|                      | Villeneuve-sur-Lot | 1                  | 10                  | 90          |
|                      | Total              | 4                  | Total 35            | Total . 526 |

#### LISTE DES CANTONS

| Agen                                                                                      | Agen (1er). Agen (2e), Astaffort, Beauville, Laplume, Laroque-Timbaut, |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Port-Ste-Marie, Prayssas, Puymirol.                                                       |                                                                        |  |  |  |  |
| Marmande                                                                                  | Bouglon, Castelmoron, Duras, Lauzun, Marmande, Mas-d'Agenais,          |  |  |  |  |
|                                                                                           | Meilhan, Seyches, Tonneins.                                            |  |  |  |  |
| Nérac                                                                                     | Casteljaloux, Damazan, Francescas, Houeillès, Lavardac, Mézin, Nérac.  |  |  |  |  |
| Villeneuve-sur-Lot Cancon, Castillonnès, Fumel, Monclar, Monflanquin, Penne, Ste-Livrade, |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                           | Tournon-d'Agenais, Villeneuve-sur-Lot, Villeréal.                      |  |  |  |  |

CULTES. Culte catholique. Évêché: Agen, érigé au III s., suffragant de Bordeaux. Il a pour arrondissement particulier le territoire du département composé lui-même d'une partie de l'ancien Condomois, de quelques portions du diocèse de Cahors, et des anciens diocèses de Sarlat, de Bazas et de Lectoure. Le département forme le diocèse qui a été divisé en deux archidiaconés, l'un comprenant les arrondissements d'Agen et de Villeneuve, l'autre ceux de Marmande et de Nérac. En 1802, il a été uni à la province ecclésiastique de Toulouse, mais a été rendu à Bordeaux en 1825. Il compte 55 cures, 597 succursales, 26 vicariats rétribués et 34 non rétribués. Il possède un séminaire diocésain à Agen. Les communautés religieuses d'hommes, très peu nombreuses, s'occupent d'enseignement, de prédication, ou sont vouées à la contemplation. Celles de femmes, plus nombreuses, s'occupent d'enseignement, d'œuvres charitables ou sont vouées à la vie contemplative. Deux d'entre elles ont leur maison mère dans le département. Les principaux pèlerinages sont ceux de N.-D. de Bon-Encontre, près d'Agen; de N.-D. de Bonne-Nouvelle, près de Monflanquin; de N.-D. de Peyragude, à Penne; de N.-D. de Pitié, à St-Colomb; de N.-D. de Liesse, de Toute-Joie ou de Gauch, près de Villeneuve; de N.-D. du

Port, entre Agen et Tonneins; de N.-D. des Bienheureux, à Cieuze; de N.-D. de Marcillac, entre Castillonnès et Montaut; de N.-D. de Gontaud, à Gontaud.

Culte protestant. Plus de 10000 adhérents à ce culte sont rattachés aux consistoires de Castelmoron, Clairac, Laffitte, Nérac et Tonnems, qui font partie de la 8° circonscription synodale. L'Union des Églises évangéliques libres possède une église à Clairac, qui en compte une autre appartenant aux Églises indépendantes (minorités évangéliques synodales).

Culte israélite. Ce culte ne compte pas d'adhérents dans le département.

ARMÉE. Le département ressortit à la 17 région inditaire, qui comprend 8 subdivisions de région, dont 2, celles d'Agen et de Marmande. Jui appartiennent.

Les troupes qui en dépendent font partie du 17 corps d'armée, dont le chef-lieu est Toulouse.

#### SAINT FRONT - Chateau de Bonaguil. Poul levis

La garnison d'Agen comprend 1 régiment d'infanterie : celle de Marmande, la P. C. d'un régiment d'infanterie.

Le département ressortit en outre à la 17e légion bis de gendarmerie.

JUSTIGE. Le département ressortit à la Cour d'Appel d'Agen. Il existe un Tribunal de 1<sup>st</sup> instance à Agen, où se tient la Cour d'Assises, à Marmande, à Nérac et à Villeneuve, des Tribunaux de Commerce à Agen, à Marmande, à Nérac et à Villeneuve; I Justice de Paix danchacun des 55 cantons.

INSTRUCTION PUBLIQUE. Le département ressortit à l'académie de Bordeaux. Il ne possède aucun établis-ement d'enseignement supérieur.

L'enseignement secondaire comprend pour les garçons un lycée à Agen dycée Bernard Palissy) et des collèges communaux à Marmande et à Villeneuve-sur-Lot; pour les filles, un lycée à Agen, il y a des établissements libres à Agen, à Miramont et à Villeneuve-sur-Lot. Il existe un petit séminaire à Agen.

L'enseignement primaire recrute ses professeurs à l'école normale d'instituteurs (avec école

MÉZIN. - Église. Ensemble S.-O.

7. IV. — 28.

LOT-ET-GARONNE III

annexe) et à l'école normale d'institutrices (avec école annexe et école maternelle annexe) d'Agen. Il existe des écoles primaires supérieures de garçons à Aiguillon, à Castillonnès, à Mézin et à Nérac, et de filles à Nérac; des cours complémentaires pour garçons à Casteljaloux et à Tonneins; de filles à Tonneins.

Signalons en outre l'école pratique de commerce et d'industrie d'Agen; l'école pratique d'agriculture de St-Pau.

Le département ressortit en outre à l'arrondissement minéralogique de Bordeaux, sous-arrondissement de Bordeaux N. (division du S.-O.); à la 7º région agricole (S.-O.); à la 29º conservation forestière (Bordeaux); à la 10º inspection des Ponts et Chaussées.

## Agriculture

Le Lot-et-Garonne est un des plus riches départements agricoles de la France, tant par l'abondance que par la variété de ses produits. Tandis que ses plateaux calcaires voient paître de beaux troupeaux de bestiaux ou s'ombragent, vers le N. et le N.-O., de forêts de chênes, de châtaigniers et de hêtres, les alluvions de ses vallées, d'une rare fertilité, supportent avec aisance les cultures maraîchères, les pépinières qui les couvrent ou les vergers et les vignobles qui descendent des coteaux voisins. Il n'y a que le S.-O. de l'arrondissement de Nérac, qui est couvert de landes, et le plateau de Seyches, qui ne présente que des bruyères et des ajoncs, qui ne soient pas cultivés; encore les landes néracaises portent-elles de riches forêts de pins et de chênes-liège. Mais Agen, Villeneuve, Marmande, sont célèbres par leurs prunes d'ente. Nicole et Tonneins par leurs abricots qui sont dirigés sur l'Angleterre, Port-Ste-Marie par ses asperges et son raisin qui arrivent sur le marché de Paris. Le tabac, cultivé en grand, est aussi une richesse; en 1900, 6097 planteurs ont récolté, sur 5457 hectares, 5285 465 kil, de tabac classés. Les céréales occupent une assez grande surface; leur production a été la suivante en 1900 :

| Cultures | Surface          | Production        | Cultures | Surface         | Production      |
|----------|------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|
| Froment  | 120,590 hectares | 1.612.150 hectol. | Avoine   | 11.950 hectares | 247,570 hectol. |
| Méteil   | 40 •             | 510 •             | Maïs     | 16.250          | 191.540 -       |
| Seigle   | 7.940 -          | 85.740            | Millet   | 4.740           | 14,100 -        |
| Orge     | 500              | 4.7(M)            |          |                 |                 |

La pomme de terre a fourni 519550 quintaux pour 12950 hectares cultivés.

Outre le tabac, les seules cultures industrielles sont celles du chanvre et du lin. Le chanvre cultivé sur 101 hectares a produit 798 quintaux de filasse et 269 de graine : le lin, avec 55 hectares, a produit 162 quintaux de filasse et 169 de graine.

Les prairies artificielles ont occupé en 1900 près du double des prairies naturelles :

|               |          | Hectares | Quintaux | 1                                                 | Hectares | Quintaux |
|---------------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------|----------|----------|
|               | Trèfle   | 7,760    | 295.180  | Betteraves fourragères                            | 2.480    | 594.990  |
| Prairies      | Luzerne  | 8,295    | 401,780  | Betteraves fourragères .  Prés naturels  Herbages | . 8.710  | 297.540  |
| artificielles | Sainfoin | 6.820    | 256.410  | Herbages                                          | . 1.955  | 30,555   |

La vigne, plantée dans 45 220 hectares, a produit 1506 592 hectolitres de vin; 8966 hectares étaient encore improductifs. Les vins sont de bonne qualité, et, pour la majeure partie des crus rouges, sont destinés à Bordeaux; les plus renommés sont ceux de Thézac, de Péricard et de Monflanquin; pour les crus blancs. Clairac est célèbre par ses vins pourris, très liquoreux, faits de raisins extrêmement mûrs; Port-Ste-Marie fait également de bons vins blancs.

Au premier rang de la culture fruitière vient celle des *pruniers d'ente* cultivés dans la vallée du Lot et sur les bords de la Garonne, et qui, en 1900, ont produit 576 677 kilogr, de prunes. On a récolté, la même année, 7351 quintaux de châtaignes, 1120 de pommes à cidre et 919 de noix.

Deux sériciculteurs, ayant mis en incubation 5 onces de graines, ont récolté 452 kilogr. de cocons,

Il y a plus de 76 000 hectares de bois et de forêts, dont 1405 hect. 66 a. appartiennent à des communes. Le Haut-Agenais est couvert de chênes, de pins et de châtaigniers, tandis que les peupliers et le saule blanc croissent sur les bords de la Garonne. L'Etat possède deux pépinières sur la Baïse, à Lasmatrix et à Pacheron.

On a immergé, en 1900, dans différents cours d'eau. 12 700 alevins, dont 5000 de truite saumonée provenant de l'école d'agriculture de St-Pau.

Au 31 décembre 1900, on comptait 19 \$08 têtes d'animaux d'espèce chevaline, 552 d'espèce mulassière et 2277 d'espèce asine. Villeneuve-sur-Lot possède un dépôt d'étalons; plusieurs sociétés hippiques fonctionnent dans le département. Il y avait en outre 197 864 animaux d'espèce bovine, dont 22 562 ineufs de travail et 55 65 à l'engrais. Ces animaux sont d'espèces garonnaise, de Marmande à Meilban; agenaise, aux environs d'Agen et de Villeneuve; gasconne, vers le département du Gers. Les vaches, au nombre de 95 751, ont donné 54 777 hectolitres de lait. Depuis 1895, il existe une Commission des taureaux départementaux qui tient à jour un herd-book. L'espèce ovine étant représentée par 100 655 animaux, dont l'élevage se fait sur les

NÉRAC. - Vicilles maisons sur la Place de la République.

causses et dont 70000, tondus, ont fourni 2382 quintaux de laine. On complait en outre 60822 porcs et 3828 chèvres.

Les ruches en activité, au nombre de 8439, ont produit 45 457 kilogr. de miel et 9915 de cire. L'enseignement agricole comprend une chaîre départementale d'agriculture; une école pratique d'agriculture à St-Pau. Il existe en outre un service viticole, avec champs d'expérience pour l'adaptation des cépages américains, plusieurs sociétés d'encouragement à l'agriculture et des comices agricoles. Plusieurs foires importantes, dont quelques-unes spéciales aux bestiaux, ont lieu à Agen.

#### Industrie

INDUSTRIES EXTRACTIVES. En 1900, on a exploité 49 minières de fer, toutes à ciel ouvert, ayant employé d'une façon intermittente 122 ouvriers, et ayant produit 59881 T. de

minerai préparé, dont 30 054 ont été utilisées par lusine de Fumel. Les principaux centres d'extraction sont ceux de Gavaudun, Cuzorn, Fumel. Blanquefort, Salles et Lacapelle-Biron. La même année, on comptait 14 carrières souterraines continues (14 ouvriers), 178 à ciel ouvert dont 122 exploitées temporairement (200 ouvriers) et 56 continuellement (211 ouvriers). Il y a des carrières de pierre à bâtir tendre, dure ou demi-dure à Fumel, Vianne (5405 m. c.); de moellons (22000 m. c.); de calcaire pour chaux hydraulique (7442 m. c.) et pour ciment (5677 m. c.) à Sauveterre, St-Front, Fumel, Trentels; de castine (19647 m. c.) à Fumel; de terres pour ocres (140 m. c.) à Cuzorn; de sables pour moulage à Sauveterre (85 m. c.); d'argile pour porcelaine, de matériaux d'empierrement, etc. La production de la chaux et du ciment est la plus importante de ces industries; elle occupe jusqu'à 75 ouvriers, y compris ceux employés à l'extraction. Fumel utilise dans ses hauts-fourneaux la castine de ses carrières. Plusieurs tuileries, briqueteries et fabriques de tuyaux de drainage existent dans le département.

INDUSTRIES AGRICOLES. Ces industries, très importantes, font vivre une partie de la population. La minoterie tient le premier rang avec ses nombreux moulins, parmi lesquels on doit citer celui de Gajac, à Villeneuve et ceux d'Agen; quelques moulins ne font que de l'huile de lin et de colsa. Il y a des distilleries importantes dans les principaux centres et des brasseries notamment à Nérac. Les fruits secs, surtout les pruneaux, dont Agen s'est fait une renommée, sont préparés à Agen, Villeneuve, Ste-Livrade, Marmande, etc., qui comptent aussi des confiseries. Agen, Nérac, Villeneuve, se sont fait une spécialité des pâtés truffes de canard, de foies gras, de gibiers, de truffes, de conserves et de cèpes. La manufacture de tabacs de Tonneins livre à la consommation de grandes quantités de tabacs provenant en majeure partie du département et des départements limitrophes. L'industrie du bois compte plusieurs scieries mécaniques; des saboteries, des fabriques de bouchons et objets en liège utilisant l'écorce des chênes-liège des landes néracaises; Agen fait des balais de sorgho, etc.

INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES. — La seule usine métallurgique est celle des Hautsfourneaux, fonderies et ateliers de construction de Fumel (Soc. métall. du Périgord). Elle emploie 1200 ouvriers et possède deux hauts-fourneaux, 4 cubilots, 1 tuyauterie pour couler verticalement les tuyaux de conduites d'eau, 1 fonderie pour moulages, 1 atelier de construction de plaques tournantes, grues, cylindres sécheurs pour papeteries, etc. En 1901, elle a produit 30 114 T. de fontes brutes de toute espèce, 19155 T. de produits fabriqués en 1<sup>rd</sup> fusion et 96 6 T. en 2° fusion. Elle s'est adjoint une briqueterie réfractaire et utilise ses laitiers dans la fabrication des ciments, des blocs de toutes dimensions et des briques. On peut encore citer 10 fonderies de 2° fusion disposant chacune d'un cubilot. Agen, Aiguillon, Villeneuve, fabriquent des instruments aratoires; Casteljaloux, des entonnoirs; Villeneuve, des peignes à tisser, etc.

INDUSTRIES CHIMIQUES. — Il y a des teintureries dans les principales villes. Agen, Casteljaloux, Marmande et Villeneuve, fabriquent des chandelles, des bougies et des cierges; Casteljaloux a des usines de produits résineux.

INDUSTRIES TEXTILES. — Le département possède quelques filatures de coton, de laine (Agen) et des fabriques de droguets de laine à Mézin et à Nérae; de cotonnades à Port-Ste-Marie; de draps à Casseneuil. Plusieurs villes possèdent des corderies.

INDUSTRIES DIVERSES. — Il y a des tanneries à Astaffort, Casteljaloux, Nérac, Sainte-Bazeille, etc. Miramont et Villeneuve fabriquent des chaussures. Plusieurs papeteries produisent du papier blanc et du papier d'emballage. Villeneuve est un centre important pour la chapellerie de paille et de feutre; cette même ville possède une manufacture de boutons de nacre et Miramont une manufacture de perles.

Le nombre d'établissements industriels, en 1900, était de 4698, occupant 5847 ouvriers. Il y avait, au 51 décembre de la même année, 1250 machines à vapeur actives, d'une force de 2892 chevaux. utilisées dans 218 établissements; 10 autres machines (156 chevaux) étaient inactives dans 10 établissements.

#### Commerce

Le Lot-et-Garonne importe des combustibles en provenance d'Aubin, de Carmaux et des bassins anglais; des viandes de boucherie; de l'huile d'olive, des articles de nouveautés et de modes, des articles d'ameublement, etc.

Il exporte des céréales, des farines, des légumes, des vins, des bestiaux, des volailles, des comestibles, des fruits, des pruneaux, des abricots, du raisin, du tabac, du liège, des produits céramiques, etc.

En 1900, le tonnage effectif sur le canal latéral a été de 317 615 T.

Le mouvement de la navigation sur la Baïse, dans le département, a été de 28 016 T. pour la 2° section et de 18 022 T. pour la 5° section (tonnage à distance entière).

La succursale de la Banque de France a Agen a occupé le 57 rang sur 126, avec un chiffre d'affaires de 44 561 510 fr

Agen possède une Chambre de commerce dont le ressort comprend tout le département.

Négatif Bonhotal

NÉRAC. - Vieux Pont sur la Baise et Maison de Sully.

# Voies de communication

|                                         | Kilom.   | 1                                     | Kilom. |
|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------|
| Chemins de fer (voie normale)           | 377, -   | Canal latéral à la Garonne, (longueur |        |
| Routes nationales                       | 366,244  | dans le dép')                         | 87,291 |
| Routes departementales                  | 457,185  | Garonne (long. dans le départ.)       | 110, - |
| Chemins de grande communication.        | 843,754  | Gers (long. dans le départ.)          | 16,516 |
| <ul> <li>d'intérêt commun</li> </ul>    | 983,139  | Baïse ( • ) · · ·                     | 42,400 |
| <ul> <li>vicinaux ordinaires</li> </ul> | 4124,915 | Lot ( · · · · · · ·                   | •      |

AGEN, que de larges boulevards percés à travers la vicille ville ont heureusement transformé, est bâti dans une situation agréable sur la rive d. de la Garonne. L'espace qu'il occupe affecte la forme d'un triangle équilatéral. Le côté N. de ce triangle n'est autre que le Canal latéral à la Garonne, sur la rive d. duquel viennent mourir les collines de l'Ermitage portant des villas entourées de vignes et de vergers, et qui traverse la Garonne sur un beau Pont-Aqueduc. C'est ce fleuve lui-même qui en constitue le côté O.; les deux rives communiquent par un

pont et une passerelle, du mineu desquels la vue est agréable en amont comme en aval. La rive d. est accombagnée de belles promenades: le Forrail, auquel succede la Promenade du Gravier, que longe le Cours Gambetta: au dela de la rive g. s'étend une large plaine, très fertile. Le troisième côté ensin est formé par une ligne oblique, parlant de l'Hospice St-Jacques, qui renferme le Tombeau de Mascaron, evêque d'Agen, et aboutissant au Faubourq du Pin. Les monuments d'Agen n'offrent qu'un intérêt relatif. La Cathédrale St-Caprais, ancienne collégiale du xi² s. remaniee à diverses époques, a sa façade latérale S. flanquée d'un clocher corre moderne; l'abside extérieure à été restaurée; l'intérieur, peint et décoré de fresques modernes, se compose d'une nef unique avec transept (xiì s.). La Chapelle des Innocents à g. de la cathé-

Négatif Bonbotst

NERAC. - Un coin de la Promenade de la Garenne.

draic est devenue la chapelle du Collège St-Caprais; on remarque à l'intérieur de curieux chapiteaux et deux tombeaux anciens. La Chapelle Ste-Foy, surmontée d'un clocher moderne en briques et pierre, attire de nombreux pèlerins. L'Eglise N.-D.-du-Bourg (xii\* et xiv\* s.), à laquelle une abside a élé ajoulée, est précédée d'un porche et se compose de deux nefs. L'Église des Jacobins (XIII° S.), à deux nels également, est construite en briques, L'Église St-Hilaire (xv s.) à nef unique, a sa fa ade entièrement refaite. Danquée de deux tours carrées; celle de droite se termine par une fieche en pierre. La Chapelle des Pénitents blancs n'a conserve d'antique que la base de la Tour du clocher, de forme hexagonale, sur laquelle on a édifié en briques rouges une tour moderne. L'Église au Sacré-Cœur, inachevée, est du style xur s L'Evéché, le Grand et le Petit Séminaire sont dépourvus d'intérêt. Au S. de la ville se trouve le Lycée de garçons, devant la taçade duquel est aménagé un Square. La Promenade de la Plate-Forme précède le Palais de Justice, moderne, et la Préfecture, installée dans l'ancien Évèché (xviii s.). Les salons sont décorés de portraits de l'époque; un très beau parc entoure l'Hôtel. A l'E. de la ville, s'élève la nouvelle Ecole normale de filles, dans un quartier moderne, doté d'un Foirail ombragé et d'une grande place, la Place du 14 juillet ou Promenade du Pin. L'Hôtel de Ville, au centre du vieil Agen, est l'ancien Hôtel du Présidial (xvn<sup>\*</sup> s.). Il renferme la Bibliothèque, qui compte 20 000 volumes. Près de là se trouvent le Théâtre, la Poste et le Musée. Ce dernier occupe l'Hôtel d'Estrades et un autre Hôtel du xvi s., dont on admire un bel escalter à vis. Outre une collection de toiles modernes, le musée renferme des antiquités égyptiennes, romaines, gauloises, mérovingiennes; des fragments de sculptures d'époques diverses, des collections d'histoire naturelle, des curiosités du Mexique, etc.

En bordure des vieilles rues de la ville, étroites, tortueuses, où il est difficile de s'orienter, on rencontre un certain nombre de maisons anciennes à arcades ou cornières, du xive s.. notamment dans la rue du Puits du Saumon.

Agen a élevé un Monument aux Enfants de Lot-et-Garonne morts pour la France en 1870-1871; un outre Monument à la gloire de la République française (1881); une Statue à Jacques Bot, dit

Jasmin (1798-1864), poète populaire languedocien; un Buste a Cortéte de Prades (1586-1667), autre poète languedocien.

Aux environs d'Agen, on peut voir, dans le vallon de Vérone. la Fontaine de Scaliger et la maison natale du poète philologue. Au S. et sur la rive g. de la Garonne est le bourg de Moirax qui a conservé des vestiges de son enceinte fortifiée et qui possède une Église fort intéressante des xi'et xii's. En descendant la vallée de la Garonne. on frouve en aval d'Agen et sur la rive d., un peu au-dessous du confluent de la Masse, la pittoresque bourgade de Port-Ste-Marie, Resserrée entre la rive d. du fleuve et des collines élevées, sur les flancs desquelles múrissent de beaux raisins, elle consiste surtout en une longue rue bordée de vieilles maisons des xvº et xviº s., sans alignement, et coupée par des ruelles étroites. On y voit plusieurs Églises interessantes du xiv 🛼 dont l'une est en ruines. Ph.s. en aval encore est Aiguillon, l'antique Acilio, bâtic en ampluthéâtre sur la rive g. du Lot. à l kilom, 500 de son confluent avec la Garonne; c'est au S. de cette ville que l'on voit les ruines des deux édicules romains de

NERAC. - Vicilles maisons du xvi\* s.

Peyrelongue et de la Tourrasse; plus au S. était le costrum sur l'emplacement duquel s'élève l'Église St-Côme.

Dans la vallée du Gers et sur la rive g. se trouve Layrae, dominée au N. par son Église (xr s.) dépendant jadis d'un prieuré clunissen. De la terrasse où elle s'élève on jouit d'une belle vue sur la vallée de la Garonne. Plus à l'O. de cette localité, les deux bourgs d'Aubiae et d'Estillae offrent quelque intérêt pour les touristes : le premier possède une Église (xr s.) dont les absides du chœur et des croisillons reproduisent en plan une feuille de trèfle; le second, un Château (xvr s.) où résida Blaise de Montluc, dont on voit dans le parc le tombeau en marbre blanc avec la statue couchée du célèbre capitaine.

MARMANDE, au confluent du Trec avec la Garonne qui y forme (rive d.) un port en amont du Pont suspendu, est une ville commerçante. Elle est bâtie en forme de fer à cheval dont l'ouverture au S. coïncide avec le cours même du Trec; la rive d. de ce ruisseau est dominée par une Promenade en terrasse, sur laquelle on trouve une Tour du xiii s., reste des vieux remparts. Au N. est un chemin de ronde dont les fossés sont transformés en jardins. A l'E. se développe la promenade des Allées de Puigueraud. L'intérieur de la ville, en dehors de quelques belles voies où quelques maisons anciennes alternent avec des constructions nouvelles, offre surtout un ensemble de rues irrégulières coupées par des ruelles.

L'Église Notre-Dame (XIII\*, XIV\* et XV\* s.) est flanquée à g. de sa façade, que décore une rose du XIV\* s., d'un lourd clocher carré; à l'intérieur on remarque les fenêtres élégantes de la nef, un triforium, un retable (XVII\* s.) et les jolies voutes de la sacristie. Une galerie de Cloître (XVI s.), dont les colonnes sont en partie dissimulées sous la verdure de plantes et d'arbustes, est attenante à la façade latérale S. Sur la place principale, l'Hôtel de Ville et le Palais de Justice, modernes, se font vis-à-vis. La Sous-Préfecture est précédée d'un porche (XVII\* s.). La Caisse d'épargne (1901) et le Collège sont sans intérêt. Signalons encore la Tour dite de Charlemagne (XVII\* s.) dans le monastère de l'Annonciade, les Neuf Fontaines, avec 9 bouches en hémicycle et les Cinq Fontaines, qui alimentent un lavoir près du Trec. Ce petit cours d'eau forme avec la Garonne une île basse dans les prairies de laquelle paissent des troupeaux de vaches.

Parmi les quelques cités intéressantes de l'arrondissement, citons **Duras**, bâtie au sommet d'un promontoire occupant l'angle formé à l'E. du confluent de la Dourdèze avec le Dropt et qui a conservé la plus grande partie de ses fortifications, une *Porte* de ville, son *Château* (xv\* s.), une *Eglise* (x11\* s.) et quelques maisons anciennes (xv\* ct xv1\* s.).

NÉRAC, que la Baïse partage en grand Nérac sur la rive g. et en petit Nérac sur la rive d., est également traversée par la route nationale de Port-Ste-Marie à Auch, parallèle à la rivière et qui passe entre un cours demi-circulaire aboutissant à la Baïse et les Allees d'Albret, au centre desquelles on a érigé une Statue à Henri IV. Ce dernier séjourna longtemps dans Nérac ainsi que sa famille. Deux ponts, dont l'un en dos d'anc, du xves., le Pont-Vieux, et un autre moderne, le Pont Neuf, sont jetés sur la rivière aux eaux vertes, qui coule dans un vallon encaissé. Vue de ces ponts et principalement du Pont-Vieux, la ville présente sur chaque rive un fouillis pittoresque de toitures étagées les unes au-dessus des autres que domine l'Église St-Nicolas (1780), sur la rive g. et l'Église St-Marc (1872) sur la rive d. Des quais partent des rues et des ruelles montantes, tortucuses, bordées de maisons à torchis, à poutres en bois à la façade, etc. On en remarque plusieurs sur les quais eux-mêmes. Sur la rive g. un escalier relie le quai à la rue Henri IV, dans laquelle on voit une aile du Château (xvi s.) qu'habita le roi de Navarre. L'ancien Palais de la Chambre des Comptes, qui se compose d'un bâtiment central avec deux ailes en retour que surmontent une tourelle carrée à d. et un pignon élevé à g., abrite le Palais de Justice, le Tribunal de commerce, la Bibliothèque et le Musée, où l'on remarque quelques toiles modernes, des antiquités et des collections d'histoire naturelle. La Sous-Présecture et le Temple protestant sont d'élégantes constructions modernes. L'Hôtel de Ville, qui contient quelques tableaux, est installé dans une maison ancienne.

La splendide promenade de la Garenne, qui consiste surtout en une longue avenue de 2 kilomombragée de chênes séculaires, est située entre la rive d. de la Baïse et une ligne de rocs abrupts que recouvre un petit bois. Tout y rappelle le souvenir des amours légendaires de Henri de Navarre avec l'infortunée Fleurette. Sous une grotte tapissée de verdure, une statue en marbre blanc, qui la représente noyée, occupe, parmi les nénuphars, le centre d'un petit bassin que remplissent les sources voisines. Plus loin un chalet rustique porte une inscription en vers, rappelant encore la légende. Plusieurs fontaines, parmi lesquelles nous citerons la Fontaine St-Jean, la Fontaine du Dauphin, décorent en outre la promenade, avec une mosaïque galloromaine. L'été, la Garenne est tout simplement exquise. Au milieu des jardins maratchers situés sur la rive opposée de la Baïse, on voit encore quelques vestiges de constructions du xvi s., dépendant du Pavillon des Bains du roi de Navarre et du Palais des Mariannes; de la petite Fontaine des Poupettes complètement à sec, il reste bien peu de chose. En amont de Nérac, au delà d'un moulin, on rencontre les ruines du Chêteau féodal de Nazareth. Citons encore aux environs le Château du Tasta (xv s.) remanié et celui de Séguinot.

ļ

Dans l'arrondissement on visitera avec intérêt **Barbaste** avec son vieux pont sur la Gélise et son moulin fortifié (xiv s.); **Vianne**, avec son enceinte fortifiée et ses quatre portes; **Xaintrailles**, dont le Château avec Donjon du xiir s. vit naître le vaillant compagnon d'armes de Jeanne d'Arc; **Méxin**, sur une colline dominant le confluent de l'Auzoue avec la Gélise, et **Lannes**, possédant une Eglise intéressante; **Casteljaloux** enfin, sur la rive g. de l'Avance, en amont de son confluent avec le ruisseau de Beauziac, qui possède les ruines d'un Château des seigneurs d'Albret, des vestiges de ses remparts et dont l'Hôtel de Ville occupe une ancienne commanderie de Templiers.

VILLENEUVE-SUR-LOT, que la rivière du Lot partage en deux parties inégales, laissant la plus importante sur la rive d., est une bastide rectangulaire du xiir s., dont les remparts sont remplacés sur trois côtés par une belle ligne de cours et de boulevards. Un vieux Pont (x11178.), à arches irrégulières et remaniées, est jeté sur la rivière, qui en forme le quatrième côté. Du haut de ce pont, on aperçoit en amont les berges élevées plongeant leur base dans le Lot très encaissé, aux eaux changeantes. l'important moulin de Gajac, le déversoir et la courbe gracieuse que décrit la rivière au pied d'une colline bien cultivée; en aval, une autre courbe se dessine dans un encadrement de verdure, en face d'un petit port. Sur la rive g., la Porte de Pujols, restaurée, en pierre et briques, avec créneaux et mâchicoulis, et sur la rive d.. la Porte de Paris, bien conservée, sont restées debout. Quoique ayant gardé une grande partie de ses rues et de ses maisons du moyen âge, sa place à cornières (Place Lafayette), Villeneuve est une ville commerçante, mouvementée, agréable. Ses monuments présentent peu d'intérêt. Une Eglise neuve toute en briques, de style roman, remplace l'ancienne église ogivale dont les anciennes verrières restaurées ont pris place dans la nouvelle. Près du pont, sur la rive d. se trouve la petite Chapelle Notre-Dame. L'Eglise de l'Annonciade, de style gothique, et la Chapelle des Sœurs de la Croix, de style roman, sont modernes. Modernes encore sont le Collège, le Palais de Justice et l'Hôtel de Ville (1901). Le bel Hospice St-Cyr, dont le pavillon central se termine en dôme, est précédé d'un superbe jardin. Villeneuve a érigé sur la ligne des boulevards situés au N.-E. une Statue à Bernard Palissy, né vers 1510 à Lacapelle-Biron, un Buste à Arnaud Daubasse (1660-1720), et une Statue à la République française. Aux environs, les bâtiments de la vieille Abbaye d'Eysses, élevée sur l'emplacement de la ville romaine d'Excisum, sont occupés par une maison centrale. Au S. Pujols, sur une éminence, a conservé des restes importants de ses fortifications du xiii s.

Citons en outre dans l'arrondissement: Ste-Livrade, sur la rive g. du Lot, où l'on remarque des ruines de deux Châteaux, une Église du xiir s. et un autre Château du xv<sup>\*</sup> s.; — Penne, vieille citadelle souvent assiégée, perchée sur une hauteur conique, au confluent du Boudouyssou avec le Lot, commandant la bifurcation des lignes de Tonneins et d'Agen et qui a conservé d'importants vestiges de ses fortifications: — Monsempron, qui possède une intéressante Église du xii\* s.; — Fumel, ville industrielle qui s'occupe de métallurgie et de papeterie; — enfin le Château de Bonaguil (xv<sup>\*</sup> s.), et les ruines du Château de Gavaudun (xiii\* s.), dans la jolie vallée de la Lède.

## Liste des Monuments historiques

| Agen               | Cathédrale St-Caprais (x1* s.).<br>Couvercle de sarcophage dans la<br>chapelle de l'Inst* St-Caprais. | Moirax<br>Moncrabeau | Église (xı' s.).<br>Restes de la villa romaine de Bap-<br>teste. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Aiguillon          | Tours romaines dites Tourrasse et                                                                     | Monflanquin          |                                                                  |
|                    | Pevrelongue.                                                                                          | Monsempron           | Eguse (xii' S.).                                                 |
| Barbaste           | Moulin (xiv* s.).                                                                                     |                      | Mosalques et ruines romaines.                                    |
| Bonaguil           | Château (xv° s.).                                                                                     |                      | Chateau (xvi* 8.).                                               |
| Fargues            | Dolmen.                                                                                               |                      | Enceinte et tours (xm s.).                                       |
| Fongrave           | Retable (xvn* s.) dans l'Église.                                                                      |                      | Eglise (xi' s.).                                                 |
| Gavandun           | Tour (xiv* s.) de l'ancien Château.                                                                   | Villefranche         | Restes de l'Église de St-Sabin                                   |
| Hautefage          | Tour (xvr s.) attenant à l'Eglise.                                                                    |                      | (xi* s.).                                                        |
|                    | Eglise (xm*, xiv* et xv* s.) et Clot-                                                                 | Villeneuve-sur-Lot.  | Tours de Pujols et de Paris (xIII°s.)                            |
|                    | tre (xvi* s.).                                                                                        |                      | Panneaux de vitraux (xive, xve et                                |
| Mas-d'Agenais (Le) |                                                                                                       |                      | xvı s.) dans l'Église neuve.                                     |
|                    | Eglise (xi*, xin* et xiv* s.).                                                                        | Xaintrailles         | Chátcau (xm° s.).                                                |



# Tarn-et-Garonne

# Nom - Situation



département tire son nom. La Garonne sur son territoire que'le département tire son nom. La Garonne, coulant du S.-E. au N.-O. n'arrose aucune ville importante; le Tarn, au contraire, en un cours d'abord parallèle à celui de la Garonne, arrose le cheflieu, Montauban, et, après avoir emprunté à l'Aveyron sa direction E. à O., passe à Moissac un peu avant son confluent. Ce département, qui appartient à la région S.-O. de la France, a la forme d'un triangle isocèle dont la hauteur, inclinée du N.-E.

au S.-O., mesure 87 kilom. du point où l'Assou (affluent de l'Aveyron) touche le département, au N.-E., à l'entrée de l'Arrats au S.-O. Sa plus grande largeur est de 60 kilom. de l'extrême pointe N. du canton de Montaigu, au N., à l'extrême pointe S. de celui de Verdun, au S. Sa superficie le place au 85° rang de nos départements. Outre quelques ruisseaux, il a peu de limites naturelles: au N. plus de 15 kilom. du Lemboulas; à l'E. moins de 2 kilom. de l'Aveyron, 4 du Viaur et, à nouveau, 25 kilom. de l'Aveyron (en deux fois). moins de 2 kilom. de la Vère, 6 ou 7 kilom. du Tescounet, plus de 2 kilom. du Tescou; au S.-O., la Gimone pendant environ 7 kilom., l'Arrats pendant 15 kilom. et l'Auroue pendant 7 kilom.; au N.-O. enfin 1500 m. de la Garonne, plus de 2 kilom. de la Barguelonne et de 4 kilom. de la Séoune. Il est borné: au N., par le département du Lot; au N.-E., par celui de l'Aveyron; au S.-E. par celui du Tarn; au S., par celui de la Haute-Garonne; au S.-O., par celui du Gers; au N.-O., par celui de Lot-et-Garonne.

En 1808, il a été formé de territoires appartenant à la Guyenne (Rouergue, Quercy, Agenais), à la Gascogne (Armagnac, Lomagne) et au Languedoc.

#### Histoire

Les premiers peuples qui ont vécu dans le département, les *Ibères*, nous ont laissé des traces nombreuses de leur existence. Outre les célèbres grottes de Bruniquel, l'arrondissement de Montauban ne compte pas moins d'une dizaine de grottes dont quelquesunes (abri sous roche de Fontalès, grotte sur le causse du Bosc de Lacam), nous ont livré des vestiges de l'âge du renne: ossements d'ours et d'hyène, etc. Ce même arrondissement est d'ailleurs celui où l'on a rencontré le plus de vestiges préhistoriques: il possède en effet plus de 30 dolmens, dont l'un est orné de dessins (la Trivalle) et dont plusieurs sont, soit groupés dans une même localité, comme à Septfonds (8), soit dans des localités très voisines, comme autour de Saint-Antonin (10 localités différentes). Une pierre branlante, dite *lou Roc Trémoulayré* existe à Espinas, en face du château de Cos, et une autre à St-Antonin. Enfin on compte dans tout le département un grand nombre de galeries souterraines qui ont été habitées jusqu'à une époque récente.

Au 1v° s. av. J.-C., les *Ibères* se mélèrent aux Celtes; de cette fusion sortirent les *Celtibères* ou *Aquitains*, les *Lactorates*, qui occupaient le S.-O. du département et avaient *Lactora* (Lectoure) pour capitale. Le reste du département fut habité par des Celtes proprement dits: au S.-E., les *Volcæ Tectosages*, avec *Tolosa* (Toulouse) pour capitale; à 1°O., les *Nitiobriges*, avec *Aginnum* (Agen) pour capitale; à 1°E., les *Ruteni* avec *Sego*-

т. іч. — 29.

dunum (Rodez) pour capitale; au N. enfin les Cadurci, avec Divona (Cahors) pour capitale, et dont une tribu vassale, les Tascons, avaient fait de Cosa (Cos), aujourd'hui Lamothe-Capdeville, leur centre principal. Du temps des Ibères, Cosa était déjà florissant; des Massaliotes exerçaient le commerce dans Ispalia, la partie la plus importante de la ville, où l'on a retrouvé des monnaies. Il reste de cette époque plusieurs oppida disséminés dans les trois arrondissements de Montauban (5), de Castelsarrasin (5) et de Moissac (2). Peu après l'organisation de la Gaule transalpine, vers 120 avant J.-C., les Volques Tectosages et une partie des Rutènes furent placés sous la domination romaine; les Tectosages reçurent le titre de peuple fédéré, qu'on leur retira pour leur défection lors de la guerre des Cimbres (106). En 52, les Cadurques, puis les Nitiobriges et ceux des Rutènes qui n'avaient pas été compris dans la Transalpine, fournirent des contingents à Vercingétorix et le cadurque Lucterius envahit la province vers Narbonne. Après la chute d'Alesia, ce même chef alla s'enfermer dans Uxellodunum, mais dut capituler (51).

Sous Auguste, des routes furent tracées, reliant les principaux centres. Cos, où se vendaient le lin, la poterie et les différents produits de l'industrie cadurque, Montauban, Castelsarrasin, où il y avait un relais, furent ainsi unis. Mansonville (arrond. de Castelsarrasin), doit son nom à la mansio où l'on s'arrêtait pour la nuit. Sous le même régime, les peuples de la région furent rangés dans l'Aquitaine; trois d'entre eux, les Cadurques, les Nitiobriges et les Rutènes, appartenaient aux onze peuples établis entre la Loire et la Garonne, contrée qui formait un district militaire spécial. Pour la formation des cadres, les Aquitains étaient versés dans la tribu Quirina, les Tectosages et les Lactorates dans la Voltinia. Plus tard, vers 400, les Cadurques et les Rutènes furent rangés dans l'Aquitaine 1°, métropole Bourges; les Nitiobriges dans l'Aquitaine 2°, métropole Bordeaux; les Lactorates dans la Novempopulanie, métropole Eauze; les Tolosates dans la Narbonnaise 1°, métropole Narbonne.

Outre les camps de Balignac et de Castera-Bouzet (arrond. de Castelsarrasin), les Romains nous ont laissé différentes traces de leur séjour dans le département. Dans l'arrondissement de Moissac, près de Cazillac et à Loubigeac (près Brassac) se trouvent des restes de villas; Loubigeac possède quelques mosaïques; on en voit une autre à Carros (près Montjoi). A Dicupentale (arrond. de Castelsarrasin), on a construit l'abside de l'église sur les ruines d'un temple gallo-romain. Enfin, on rencontre de nombreux restes de cette époque dans différents points du département. Le musée de l'Hôtel de Ville de Montauban renferme en outre une collection d'objets gallo-romains trouvés aux environs et principalement a Cos.

En 257, le pays fut traversé par les Francs qui descendaient en Espagne. En 418, il fut envahi par les Wisigoths qui s'y établirent en maîtres et n'en furent chassés que par Clovis. Après avoir appartenu tour à tour aux descendants de ce roi, l'Aquitaine échut à Dagobert. C'est sous son règne que saint Amand et ses disciples Ausbert et Léotade fondèrent l'abbaye de Moissac, dont on admire encore aujourd'hui le magnifique cloître. Le monastère de St-Antonin s'éleva vers la même époque en commémoration des prédications de saint Antonin de Pamiers: plus tard, l'abbaye de Montauriol, fondée en 820, lui fut adjointe. C'est dans cette dernière abbaye que mourut saint Théodard en 895.

Réunie en principe à la couronne par l'avènement (877) de Louis le Bègue, l'Aquitaine appartenait en réalité à différents seigneurs : l'Agenais était aux ducs d'Aquitaine, la Lomagne aux ducs de Gascogne, le Quercy et une partie du S.-E. aux comtes de Toulouse. D'autres seigneurs s'étaient taillé en outre quelques possessions au milieu de ces suzerainetés que se partageaient encore les abbayes toutes-puissantes de Grandselve, du Mas-Grenier, de Moissac et de Saint-Théodard.

Au xn<sup>\*</sup> s. commencèrent à s'élever les abbayes dont on retrouve aujourd'hui les restes : l'abbaye de Beaulieu (1141), l'abbaye de la Garde-Dieu, dans l'arrondissement de Montauban; l'abbaye de Belleperche (1145), l'abbaye de Grandselve (1144), l'abbaye de Fabas, dite Lumen Dei, dans l'arrondissement de Castelsarrasin, etc.

En 1140, St-Antonin fut érigé en municipalité; en 1144, Montauban, à peine sorti de terre, reçut d'Alphonse Jourdain, comte de Toulouse, le même privilège. En même temps, les franchises de plusieurs villes s'accrurent; des consuls les gouvernèrent; la prospérité du pays grandit; malheureusement, le mariage d'Éléonore d'Aquitaine avec Henri Plantagenet (1152) fit passer le pays sous la domination anglaise, qui y fut mal accueillie. Henri dut y faire une expédition au cours de laquelle il prit Montauban. Le traité de 1191, conclu pendant la troisième croisade entre Philippe Auguste et Richard Cœur-de-Lion, établit les Anglais dans la majeure partie du Quercy. Un peu plus tard (1208), le pays fut ensanglanté par la guerre des Albigeois, pendant laquelle Simon de Montfort combattit le comte de Toulouse, Raimond VI, puis son fils Raimond VII. Celui-ci, plus heureux que son père, vainquit Simon à Moissac, puis à Castelsarrasin et souleva contre lui Moissac, tandis que Montauban lui échappait. Après la mort de Simon devant Toulouse, son fils Amaury dut demander des secours au roi de France, pour résister au comte de Toulouse. Le traité de Paris de 1229, qui termina la lutte, unit virtuellement le pays à la couronne; il le fut en réalité à la mort de Raimond.

La région eut à peine le temps de respirer que l'Inquisition l'ensanglanta et la souleva par ses cruautés (1229-1255). Montauban, où siègea plusieurs fois le tribunal inquisiteur, fut le théâtre de plusieurs tueries. Ces atrocités passées, la prospérité revint et pendant près d'un siècle le pays se couvrit de villes nouvelles ou bastides.

En 1257, il retomba en partie au pouvoir des Anglais par le traité d'Abbeville; le traité de Brétigny (1360) leur livra ce qu'ils ne possédaient pas encore, et, en 1361, ils prirent Montauban. En 1365, les ravages des Compagnies revenant d'Espagne ajoutèrent aux horreurs de la guerre; attaquées à Montauban par les sénéchaux de Toulouse, de Carcassonne et de Beaucaire, elles leur infligèrent une honteuse défaite. En 1368, le Rouergue et le Quercy se soulevèrent contre la domination anglaise; Montauban, déjà dévoué aux Anglais en 1257, resta en dehors de ce mouvement, mais, en 1369, il dut ouvrir ses portes aux Français.

Les guerres de religion se firent aussi cruellement sentir dans le pays, grâce surtout à l'abandon du siège épiscopal de Montauban par Jean de Lette, qui se maria (1556). En 1560, les calvinistes brûlèrent la basilique de St-Théodard et chassèrent du pays ceux des habitants qui ne voulaient pas embrasser leur religion; Montluc tenta en vain de reprendre Montauban qui, assiégé quatre fois par les catholiques en 1562, leur fut ouvert en 1563 par la paix d'Amboise. Les protestants le leur enlevèrent en 1567; il devint l'une de leurs places de sûreté (1570) et un lieu de réunion pour leurs députés.

Sous Louis XIII, les protestants béarnais ayant refusé de rendre à l'église catholique les biens ecclésiastiques confisqués par Jeanne d'Albret, la guerre recommença. Le Béarn fut soumis, mais Louis XIII, aidé de de Luynes, mit vainement, pendant 86 jours, le siège devant Montauban, que les femmes mêmes défendirent (1621). Ce siège coûta la vie au duc de Mayenne. Par le traité de Montpellier, signé peu de temps après, Montauban resta aux protestants comme place de sûreté; mais Louis XIII se vengea de sa défaite en brûlant Négrepelisse et Albias et en rasant les fortifications de St-Antonin.

En 1629, Richelieu reprit Montauban aux protestants et, par l'Édit de Grâce de la même année, leur enleva cette dernière place de sûreté. En 1635, Louis XIII créa la généralité de Montauban qui comprit 11 élections: Montauban, Cahors, Villesranche, Rodez, Millau, Rivière-Verdun, Armagnac, Comminges, Lomagne, Astarac. L'évêché de

Montauban fut rétabli sous Louis XIV, après les dragonnades. En 1716, Louis XV retrancha de la généralité de Montauban les cinq dernières élections et les annexa à celle d'Auch. En 1790, l'évêché de Montauban fut supprimé et la ville devint le chef-lieu d'un district du Lot. Napoléon l'en détacha en 1808, lorsqu'il forma le département qui nous occupe et, en 1822, l'évêché fut définitivement rétabli.

# Géologie - Topographie

Offrant un sol peu accidenté, le département est divisé, au point de vue topographique, en deux

#### MONTAUBAN. - Piace Nationale, Galerie Intérieure.

parties bien distinctes, par les vallées de la Garonne et du Tarn. Ces vallées séparent deux régions de collines rattachées à des massifs différents: 1° au N. de la Garonne, du Tarn et de l'Aveyron, ces collines montent vers le Plateau central; leur plus haut sommet, qui est en même temps le point culminant du département, atteint 498 m. sur la limite du département de l'Aveyron. Toujours au N. de la Garonne, mais entre ce fleuve et le Tarn et entre le Tarn et l'Aveyron, s'étendent des collines qui sont des ramifications des Cévennes et dont le point le plus haut atteint 580 m. près de Bruniquel; 2° au S. de la Garonne viennent mourir les dernières pentes issues du plateau de Lannemezan. Là, les collines sont moins hautes; elles ne montent qu'à 277 m. au S. de Beaumont-de-Lomagne.

L'aspect général du département est plutôt celui d'un plateau à ondulations plus ou moins accentuées que celui d'une région de collines, principalement au S. de la Garonne. Sur cette rive g. du fleuve, la hauteur moyenne oscille en effet de 130 à 170 m. et les dépressions des

vallées y sont peu sensibles; ainsi, à Beaumont-de-Lomagne, le lit de la Gimone est à 104 m., et sous le même parallèle, celui du Lambon est à 142 m. Toute cette région relève des terrains tertiaires supérieurs (pliocène et miocène).

Entre la Garonne et le Tarn, les collines sont à peine sensibles. On trouve une cote maxima de 128 m. dans la forêt de Montech, supérieure de 40 m. environ à celle du lit des rivières qu'elles séparent. Là encore on trouve des terrains tertiaires supérieurs qui, vers le Tarn, font place à des terrains de l'étage inférieur (oligocène et éocène) que l'on retrouve sur la rive dr. de la rivière.

Entre le Tarn et l'Aveyron, le relief s'accentue. Monclar-de-Quercy est à 203 m.; en face de lui, à l'E., une colline atteint 207 m.; en allant vers le N., en suivant la limite du département, on monte jusqu'à 263 m., 580 m. même, au S.-E. de Bruniquel.

Toute la partie du département qui s'étend au N. de la Garonne, du Tarn et de l'Aveyron relève des terrains oligocènes et éorènes, sauf les cantons de St-Antonin et de Caylus qui relèvent du jurassique. Dans cette région, les collines, plus puissantes, arrivent jusqu'au lit des rivières qu'elles surplombent parfois à pic comme aux environs de St-Antonin (rochers d'Anglars, sur la rive g.) et de Bruniquel. En allant de l'E. à l'O., on passe d'une région accidentée, haute de 391 m. au Signal de St-Rome, à une région plus basse et moins mouvementée, qui s'étend entre la Bonnette et la Lère. C'est une sorte de causse où l'altitude oscille entre 200 et 300 m. Plus à l'O., les collines, orientées du N.-E. au S.-O., suivant le cours des rivières, n'ont plus qu'une altitude moyenne de 150 m.

Ajoutons ensin que l'époque quaternaire n'est représentée dans le département que par les alluvions sur lesquelles coulent la Garonne, le Tarn et l'Aveyron inférieur.

Le point le plus bas, 50 m., coïncide avec la sortie de la Garonne.

# Hydrographie

Le département envoie toutes ses eaux à la Garonne.

Quittant le département de la Haute-Garonne, la Garonne pénètre, par environ 95 m., dans celui de Tarn-et-Garonne. Elle coule dans une large vallée, laisse Grisolles à 3 kil. 500 sur sa rive dr., passe devant Verdun, vient côtoyer par sa rive g. les dernières pentes du plateau d'Armagnac, coule à 3 kil. 500 à l'O. de Montech, laisse Castelsarrasin à moins de 2 kil. sur sa rive dr. et, au confluent du Tarn, quitte sa direction S.-E. à N.-O. pour tourner brusquement vers l'O. Sa vallée devient alors moins large; suivie un instant sur sa rive g. par le canal latéral, elle va passer au pied d'Auvillar, laisse Valence à 1500 m. au N., n'appartient plus au département que par sa rive dr. pendant 1500 m. environ et pénètre dans celui de Lot-et-Garonne, par environ 50 m., après un cours de 72 kil. 205 dans le département.

La Garonne est entièrement navigable dans le département, où elle relève de la deuxième section (de Toulouse au confluent du Tarn) et de la troisième (du confluent du Tarn à Agen). Ses rives sont fixées sur 48 kil. 218 m.

Elle reçoit (rive g.), le ruisseau de Nadesse, — le ruisseau du Lambon, — le ruisseau de Tessonne, — la Gimone, qui vient du Gers, sépare ce département de celui qui nous occupe, passe au pied de Beaumont-de-Lomagne et finit dans la Garonne, sans avoir reçu d'affluent important (rive g.) la Sère, — (rive dr.) le Tarn, — (rive g.) le ruisseau d'Ayroux, qui passe à 1 kil. de Lavit-de-Lomagne et qui boit (rive g.) le ruisseau de Cameson, — l'Arrats, qui sert de limite au département pendant une quinzaine de kilomètres et y coule pendant 10 environ — (rive dr.), la Barguelonne, qui vient du département du Lot et s'augmente (rive dr.) de la Petite Barguelonne qui passe au pied de Lauzerte, en aval duquel le rejoint (rive dr.) le Lendou.

Le Tarn a déjà parcouru les quatre départements de la Lozère, de l'Aveyron, du Tarn et de la Haute-Garonne, quand il entre, par 75 m., dans celui de Tarn-et-Garonne. Coulant d'abord presque parallèlement à la Garonne, il passe à Villebrumier, et, accompagné de collines sur sa rive dr. seule, il va séparer Montauban de son faubourg de Villebourbon. Sa vallée s'unit alors à celle de l'Aveyron qui lui arrive de l'E. et auquel il emprunte sa direction vers l'O. Serpentant alors non loin d'assez hautes collines, qu'il va même jusqu'à toucher parfois, il coule à 1 kilom. au S. de Lafrançaise, passe sous le pont-canal qui porte sur sa rive dr. le canal latéral à la

Garonne traversant Moissac, tandis qu'il baigne lui-même cette ville au S.; il finit ensuite dans la Garonne, par 60 in., après un cours de 56 kii. 660 dans le département. Navigable dans toute sa traversée, il est divisé en trois sections de fréquentation, la première allant de l'entrée dans le département à Montauban, la seconde (la plus fréquentée) comprise entre les écluses de descente dans le canal latéral à la Garonne, à Montauban et à Moissac, la troisième allant de Moissac au confluent. Sur ce parcours, 9 barrages produisent à l'étiage 4650 chevaux de force dont 2185 sont seuls utilisés dans 11 usines.

Il a pour affluents : (rive dr.) avant de baigner Montauban, le Tescou, qui vient du Tarn et qui boit (rive dr.) le Tescounet, — l'Aveyron, — le Lemboulas, né dans le Lot et qui sert en parlie de

limite à ce département et à celui qui nous occupe. Il passe à 1 kil. à l'O. de Moheres, absorbe (rive g.) le Petit Lembous qui vient des environs de Montpezat-de-Quercy, (rive dr.), la Lutte et le Grand Lembous,

L'Avegron pénètre dans le département par sa pointe la plus orientale. Il lui sert d'abord de limite pendant 1700 m. environ, puis lui appartient par ses deux rives jusqu'au confluent du Viaur, qui fui-même joue le rôle de limite pendant ses 4 derniers kilom. L'Aveyron quitte alors sa direction N.-S. pour fourner brusquement vers l'O, et, dans une vallée toujours très resserrée et très sinueuse, va arroser St-Antonin, en face duquel se dressent les rochers à pic d'Anglars. Jusqu'à 9 kil, en amont de St-Antonin, sa rive dr. seule a été au département : 10 kil, en aval, il le quitte pour pénétrer dans celui du Tarn; obliquant à nouveau vers l'O., il rentre dans le Tarn-et-Garonne, par des gorges juttoresques, à moins de l'kil, en amont de Bruniquel, célèbre par ses grottes et ses rochers el coule peu après dans une vallée plus large. Il s'encaisse à nouveau à Négrepelisse, augmente l'amplitude de

MOISSAC - Clottee. Arcatures.

ses méandres et, accompagné de collines sur sa droite, va finir dans le Tarn, par 68 m. environ. Sa longueur dans le département est de 75 kil. environ, dont plus de 25 par l'une de ses rives seule.

Il reçoit (rive g.) le Viaur, dont les 4 derniers kilom., seuls sont au département — rive dr : la Baye, — la Seye, — la Bonnette, qui passe à Caylus et finit à St-Antonin — (rive g.), la Vere, dont le département ne possède que les 6 derniers kilom., pendant lesquels elle coule dans une gorge pilloresque, — le touyré, — le ruisseau de Longues-Aignes, qui finit à Négrepelisse — (rive dr.), la Lère, qui passe à Caussade et se grossit (rive dr.) du Candé, qui lui parvient par plusieurs bras — ,rive g.) le ruisseau de la Tauge, aceru (rive g.) du Tordre et de l'Angle.

En dehors du département, la Garonne reçoit encore : rrive g ), l'Auroue qui sert de limite et

MOISSAC. - Clottre. Intérieur de la Galerie N.

(rive dr.), la Séoune qui, venant du Lot, traverse le département et le sépare pendant 4 kilom, de celui de Lot-et-Garonne, où elle rejoint la Garonne. Son affluent de dr., la Petite-Séoune, n'a que son cours supérieur dans le département.

**SOURCES MINÉRALES.** — Il y a des sources ferrugineuses à *Feneyrols*, *Parisot* et *St-Antonin*; les premières seules sont utilisées en boisson. Une source pétriflante sourd dans la grotte de Maillolon, à St-Antonin.

CANAUX. — Le Canal latéral à la Garonne entre dans le département à 5 kilom. en amont de Grisolles, passe à Montech, d'où se détache le canal de Montech qui gagne Montauban, touche Castelsarrasin, franchit le Tarn, traverse Moissac, longe la rive dr. du Tarn, puis celle de la Garonne, l'abandonne ensuite, frôle Valence et sort du département presque en même temps que la Garonne, dont il se rapproche à nouveau. Sa longueur dans le département est de 77 k. 051 m., comprenant 66 k. 078 m. de ligne principale, 10 k. 812 m. pour le canal de Montech, 140 m. de descente dans le Tarn, à Moissac. Sa largeur est de 18 m. 80 à la ligne de flottaison et son mouillage de 2 m. après dragages. Il franchit, dans le département, une différence d'altitude de 55 m. 52, rachetée par 22 écluses simples. Dans le canal de Montech, la différence d'altitude est de 29 m. 50 rachetée par 9 écluses simples et 1 double; elle est de 4 m. 80 dans la descente en Tarn, rachetée par 1 écluse double. Outre quelques vapeurs, porteurs ou remorqueurs, la traction se fait par chevaux, ânes ou mulets.

Il fournit à 57 prises d'eau d'irrigation, à 5 usines de force motrice et à 1 usine lui appartenant.

#### Climat

Une altitude moyenne, de fréquents vents d'O. (cers) et d'E. (autan), une absence presque totale de froids, assurent une température douce au département, qui est rangé sous l'influence du climat girondin. La pluie y tombe rarement, mais en grande quantité, surtout au printemps; la hauteur moyenne annuelle oscille entre 70 et 75 cent. Le vent d'O. est celui qui souffle le plus souvent; chargé d'humidité, il amène la pluie dès qu'il tourne au S., comme son contraire, l'autan, auquel le département est redevable de la plupart de ses orages. Les vents du N. et du N.-E. sont peu fréquents; celui du N.-O., ou galerne, l'est plus.

Le département possède 15 stations, où l'on fait des observations barométriques, thermométriques, pluviométriques, sur les phénomènes de la végétation et la marche des orages. Les températures extrêmes relevées en 1900 ont été de  $-8^{\circ}$  à Montaigu et à Montalzat et de  $+41^{\circ}$  à Valence. La même année, à Montauban, où pas un mois ne s'est passé sans pluie, il y a eu 149 jours de pluie (754 millim.). En 7 mois, il y a eu 25 jours d'orages.

Ajoutons qu'un service hydrométrique et d'annonce des crues fonctionne sur la Garonne.

### Divisions administratives

ÉTENDUE: 572.016 hectares (cadastre). Population (1901): 195.669 habitants.

|              |                | Arrondissements | Cantons   | Communes   |
|--------------|----------------|-----------------|-----------|------------|
| Préfecture : | MONTAUBAN      | 1               | 11        | 63         |
| Sous-        | Castelsarrasin | 1               | 7         | 82         |
| Préfectures  | Moissac        | 1               | 6         | 50         |
|              | Т              | otal. 3         | Total. 24 | Total. 195 |

#### LISTE DES CANTONS

Montauban. . . Caussade, Caylus, Lafrançaise, Molières, Monclar-de-Quercy, Montauban (E.), (Montauban (O.), Montpezat-de-Quercy, Négrepelisse, St-Antonin, Villebrumier.

Castelsarrasin. . Beaumont-de-Lomagne, Castelsarrasin, Grisolles, Lavit, Montech, St-Nicolas-de-la-Grave, Verdun-sur-Garonne.

Moissac . . . . Auvillar, Bourg-de-Visa, Lauzerte, Moissac, Montaigu-de-Quercy, Valence.

CULTES. Culte catholique. — Évêché: Montauban, créé par bulles de Jean XXII et placé

BRUNIQUEL. -- Château. Côlé N.-O.

т. п. - 30.

TARN-ET-GARONNE II

dans la province de Toulouse; supprimé en 1790, rétabli par décret impérial en 1809 mais sans sanction du St-Siège, qui ne le rétablit qu'en 1822 comme suffragant de Toulouse. Il compte 51 cures, 296 succursales, 56 vicariats rétribués et 22 non rétribués. Le département forme ce diocèse. Il y a un séminaire diocésain à Montauban. Les communautes religieuses d'hommes, peu nombreuses, s'occupent d'instruction et de prédication. Celles de femines, plus nombreuses, s'occupent d'enseignement, d'œuvres charitables ou sont vouées à la vie contemplative. Quel ques-unes ont leur maison-mère dans le département. Les principaux pélerinages sont ceux de N.-D. de Livron; de N.-D. de la Peyrouse, près Lafrançaise; de N.-D. de Lorm, à Castel

ferrus, près Castelsarrasin; de N.-D. d'Alem, à Castelsarrasin; de N.-D. de la Feuillade, à Montech; de N.-D.-de-Grâce, à St-Vincent-d'Autejac.

Gulte protestant. — Environ 10000 protestants sont rattachés aux consistoires de Montauban et de Négrepelasse, qui font partie de la 9 circonscription synodale. Il y a des églises à Caussade, Corbancu, Montauban et Négrepelasse. Montauban possède un séminaire protestant.

Culte israélite. — On ne compte pas d'adhérents à ce culte dans le département.

ARMÉE. — Le département ressortit à la 17 région militaire qui comprend 8 subdivisions de région dont une, celle de Montauban, lui appartient. Les troupes qui en dépendent font partie du 17 corps d'armée dont le chef-heu est Toulouse. La garmison de Montauban comprend : 1 régiment d'infanterie et la P. P. d'un autre régiment d'infanterie, 1 régiment de cavalerie (dragons), I escadron du train des équipages; celle de Castelsarrasin comprend 1 bataillon d'infanterie.

Il ressortit en outre à la 17º légion bis de gendarmerre.

JUSTICE. - Le département

ressortit à la Cour d'appel de Toulouse. Il y a des tribunaux de 1º instance à Montauban (où se tient la Cour d'assises), à Castelsarrasin et à Moissac; 1 Tribunal de commerce à Montauban et une Justice de paix dans chacun des 24 cantons.

INSTRUCTION PUBLIQUE. — Le département ressortit à l'Académie de Toulouse. L'enseignement supérieur est donné par la Faculté de théologie protestante de Montauban qui comptait 78 étudiants en (1901-1902). L'enseignement secondaire comprend pour les garçons : le Lycée de Montauban (Lycée Ingres) et les collèges communaux de Castelsarrasın et de Moissac ; pour les filles : le Lycée de Montauban. Il y a un établissement libre à Beaumont-de-Lomagne. Montauban et Moissac possèdent un petit séminaire.

L'enseignement primaire recrute ses professeurs à l'école normale d'instituteurs (avec école annexe), et à l'école normale d'institutrices (avec école annexe) de Montauban. Il y a des écoles

BRUNIQUEL. - Château. Cheminêc en bois.

primaires supérieures de filles (avec cours primaire annexé), à Castelsarrasin et à Moissac. Des cours complémentaires ont lieu, pour garçons, à Lafrançaise, Lauzerte, Montaigu, St-Antonin et St-Nicolas; pour filles à St-Nicolas. Des pensionnats primaires existent à Castelsarrasin, Lauzerte, Moissac, Montauban, Valence d'Agen. Enfin Montauban possède des cours publics municipaux de dessin, de musique et d'espagnol.

Le département ressortit en outre : à l'arrondissement minéralogique de Toulouse, sous-arrondissement de Rodez (division du S.-O.); à la 8° région agricole (S.); à la 18° conservation forestière (Toulouse); à la 9° inspection des Ponts et Chaussées.

# Agriculture

Le Tarn-et-Garonne a peu d'importance agricole; c'est un département de production moyenne, fertile surtout dans ses vallées alluviales.

Entre la Garonne et le Tarn, des vignobles comme ceux de Grisolles, de Villebrumier et de Moissac produisent des raisins expédiés à Paris et des vins que l'on dirige sur Bordeaux, où on les destine au coupage, ou que l'on distille sur place. Le Rouergue fournit des truffes en assez grande abondance. C'est, avec l'ail de Caussade et l'oignon de Montauban, tout ce qu'on peut citer de culture un peu spéciale du département. En 1900, sa production en céréales a été la suivante:

| Cultures | Sur    | rface    | Product   | ion     | Cultures | Sur      | face      | Production | n      |
|----------|--------|----------|-----------|---------|----------|----------|-----------|------------|--------|
| Froment  | 99.550 | hectares | 1.241.900 | hectol. | Avoine   | 19.770 h | iectares. | 501.550 h  | ectol. |
| Méteil   | 110    | u        | 1.590     | *       | Maïs     | 29.950   | •         | 416,400    | -      |
| Seigle   | 1.750  | *        | 22,450    | •       | Millet   | 690      | D         | 16.580     | •      |
| Orge     | 920    |          | 11,440    |         |          |          |           |            |        |

La pomme de terre, cultivée sur 10 850 hectares, a fourni 517 250 quintaux.

|              |            |        | Quintaux |                   |        | Quintaux |
|--------------|------------|--------|----------|-------------------|--------|----------|
| Betteraves f | ourragères | 1.530  | 149.500  | Fourrages annuels | 4.190  | 139.945  |
| Dustatas     | (Trèfic    | 4.795  | 157.755  | Prés naturels     | 24.055 | 817.800  |
| Prairies     | Luzerne    | 16.650 | 745.025  | Prés naturels     | 955    | 12,990   |
| aruncienes   | Sainfoin   | 5.550  | 164.275  | -                 |        |          |

Le chanvre, cultivé sur 150 hectares, a produit 900 quintaux de filasse et 600 de graine. Le lin, avec 191 hectares, a donné 859 quintaux de filasse et 1566 de graine.

La vigne a occupé 20 499 hectares et a produit 676 467 hectolitres de vin: 4258 hectares n'avaient encore rien produit en 1900.

Au premier rang de la culture fruitière vient celle des pruniers qui, en 1900, a fourni 55 415 quintaux de fruits. On a récolté en outre 2924 q. de châtaignes, 1005 q. de noix, 2242 q. de pommes à cidre. Les mûriers ont donné 2651 q. de feuilles; 259 sériciculteurs, ayant mis en incubation 212 onces de graines, ont récolté 7595 kilogr. de cocons frais.

Les bois ne comptent guère que des taillis de chènes dont l'écorce sert à faire du tan.

Au 51 décembre 1900, le département comptait : 16 154 animaux d'espèce chevaline, 827 d'espèce mulassière et 1795 d'espèce asine. En 1901, il y avait 6 stations d'étalons, dépendant du dépôt de Villeneuve-sur-Lot, sises à Montauban, Valence, Beaumont, Verdun Castelsarrasin et Lauzerte. La région est malheureusement peu favorable à l'élève du cheval. L'espèce bovine comptait 95 509 têtes, dont 27 757 bœufs de travail, 2807 à l'engrais et 58 186 vaches, ayant produit 31 768 hectol, de lait. Il y avait 121 926 animaux d'espèce ovine, dont 85 298 tondus, ont fourni 1752 quintaux de laine. L'espèce porcine était représentée par 42 631 animaux, l'espèce caprine par 2076. Ajoutons que Caussade élève des volailles.

Enfin, 6450 ruches en activité ont fourni 25 720 kilogr. de miel et 6192 kilogr. de cire.

Le département possède une chaire départementale d'agriculture (Montauban), une chaire spéciale (Ca-telsarrasin), plusieurs comices agricoles, des sociétés d'agriculture, de viticulture et d'horticulture.

## Industrie

INDUSTRIES EXTRACTIVES. — Il y a des mines de houille à Bruniquel et à St-Antonin. On extrait du phosphate de chaux pour engrais dans les cantons de Caussade, de Caylus et de St-Antonin. Dans ces trois localités, ainsi que dans celles de Bruniquel, de Castelineyran et de Septfonds, on exploite la pierre de taille. Montricoux a des carrières de marbre; St-Antonin, des carrières de pierres lithographiques. Les carrières de Lavit, de Mansonville et de Varen fournissent du gypse. Des schistes, pour constructions et clôtures, sont exploités à Caussade.

à Caylus et à St-Antonin. On trouve enfin de l'argile pour briques et poteries à Ardus, Beaumont-de-Lomagne, Grisolles, Montauban, Montech, Négrepelisse.

INDUSTRIES AGRICOLES. — Elles ne sont représentées que par des minoteries, à Castelsarrasin, Corbarieu, Moissac, Labastide-St-Pierre, etc., et par les scieries mécaniques de Montauban.

INDUSTRIES MÉTALLUR-GIQUES. — Bruniquel possède des hauts-fourneaux et des forges qui, en 1901, n'ont pas fonctionné. Des fonderies de fonte existent à Montauban et à Moissac, des fonderies et des lamineries de cuivre à Castelsarrasin (usine Ste-Marguerite).

INDUSTRIES TEXTILES. —
Le département compte des filatures de soie grège, de soie à
bluter, de toiles à tamis, à Montauban et de laine à SI-Antonin.
Cette dernière localité confectionne aussi des serges, des
cadis et des burats. Puylaroque
fabrique différents tissus; Montricoux et Valence des toiles.

INDUSTRIES DIVERSES. — Il existe des tanneries à Caussade Montauban, Puylaroque, St-Antonin. Beaumont-de-Lomagne et Septionds fabriquent des cha-

GINALS. - Abbaye de Beaulieu. Nef de l'Église

peaux de paille. Il y a quelques papeteries importantes, notamment à Montech (1). Montauban a des ateliers de coupage de poil de lapin. Auvillar fabrique des brosses, Grisolles des balais. Septionds et les environs, des chapeaux de paille.

## Commerce

Le département exporte des pierres lithographiques, des phosphates, des farines, des raisins et des vins, des truffes et pâtés truffés, des volailles, etc.

Il importe de la houille des départements limitrophes, du fer, des hois, des produits agricoles, des matières premières pour filatures, des soies, etc.

En 1900, sur le canal latéral à la Garonne, les ports de Grisolles. Dieupentale, Monteauban, Castelsarrasin, Moissac, Valence d'Agen, ont fait un trafic de 80 418 t. consistant en matériaux, fûts vides de la Garonne, bois des Landes, de la Garonne et de la Baïse, houilles, graviers de la Garonne et du Tarn, vins du Bas-Languedoc, du Gers, céréales d'Agen, farines, pâtes à papier de Suède et de Norvège.

Sur la Garonne, le tonnage kilométrique a été de 250 t. sur la 2° section et de 52 710 sur la 3°, les marchandises transportées ayant consisté en combustibles minéraux, matériaux de construction, minéraux, engrais et amendements, bois à brûler et de service, produits industriels, agricoles et alimentaires.

Sur le Tarn, le mouvement de la navigation a été le suivant : sur la 1<sup>rt</sup> section, 102 bateaux (6559 t.); sur la 2<sup>rt</sup> section, 479 bateaux (19069 t.) dans la traversée de Montauban; 5 bateaux (100 t.), entre Montauban (ville) et Capou; 4 bateaux (66 t.), entre Lagarde et le Saula; 9 bateaux (172 t.) entre le Saula et l'écluse de Rivière-Basse; 25 bateaux (582 t.) entre Rivière-Basse et Ste-Livrade; 26 bateaux (406 t.) entre Ste-Livrade et Moissac; sur la 5<sup>rt</sup> section, 16 bateaux (405 t.).

La succursale de la Banque de France à Montauban a occupé, en 1901, le 91° rang sur 126, avec un chiffre d'affaires de 18 662 500 fr.

Ajoutons ensin que Montauban possède une Chambre de commerce dont le ressort comprend tout le département.

#### Voies de communication

| kilom.                                       |                                      | kilom. |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Chemins de fer (voie normale) 194,298        | Rivières navigables                  |        |
| Routes nationales 252,625                    | Garonne (longueur dans le dépi)      | 72,205 |
| Chemins de grande common 1116,504            | Tarn ( id )                          | 56,669 |
| <ul> <li>d'intérêt commun 865,790</li> </ul> | Canal lateral à la Garonne (longueur | ,      |
| • vicinaux ordinaires 5787,401               |                                      | 77,031 |



ONTAUBAN, dont l'origine remonte au commencement du ix s., ne comprenait d'abord que l'abbaye de St-Théodard, autour de laquelle vinrent se grouper les premiers habitants. Ce bourg primitif occupa l'endroit dénommé Montauriol. Le nom actuel ne date que du xii s., époque de la fondation d'une bastide qui absorba la première cité. Bâti sur une terrasse de la rive d. du Tarn, resserré entre cette rivière à l'O., le ruisseau de la Garrigue au N.-E. et le Tescou au S.-O., Montauban s'est considérablement agrandi vers la fin du xix s. Les fortifications qui l'entouraient furent démolies au xvii s. par ordre de Richelieu; elles

sont en partie remplacées par des boulevards et des promenades, au delà desquels s'étendent les nouveaux quartiers ou faubourgs de Villenouvelle, du Moustier, de La Capelle et de Sapiac. sur la rive d. du Tarn, traversés cux-mêmes ou circonscrits par de beaux boulevards bien ombragés. La partie qui s'étend sur la rive g., dans la boucle formée par la rivière, se nomme Villebourbon. C'est au centre de cette boucle que se trouve la Gare du Midi; la Gare d'Orléans est au Nord de Villenouvelle. Dans cette direction, Montauban est à 5 kilom, à vol d'oiseau du cours de l'Aveyron, dont le confluent avec le Tarn se trouve en aval de la ville. A 15 kilom, au S.-O. coule la Garonne, accompagnée sur sa rive d. par le Canal latéral, communiquant avec le Tarn, à Montauban même, par le canal de Montech. Un pont à sept arches, en briques, long de plus de 200 m. et dont l'origine remonte au xiv s.. fait communiquer les deux villes. Des tours s'élevaient jadis aux deux extrémités et furent remplacées dans la suite par des portes qui n'existent plus. En amont du pont et vis-à-vis de l'embouchure du Tescou se voit un îlot; de même en aval, une petite ile effilée en forme de croissant et toute verdoyante embarrasse le lit du Tarn. En face débouche le ruisseau de Lagarrique, dont le cours supérieur est très encaissé et recouvert en partie. Du haut de la terrasse élevée qui porte la Promenade des Carmes, au bas de laquelle s'étend le Jardin botanique coupé en deux parties par le Tescou, comme du haut de la Promenade du Cours qui surplombe la rive d. du Tarn, au N.-O. de la ville, on jouit d'une vue étendue sur la large vallée du Tarn et les collines qui se dressent au S. E. De la terrasse ou Cours, l'œil embrasse: à d. le moulin, sur la rive g. l'écluse le pont du chemin de fer, à g. les

VAREN. - Église, Côté N.

. MONTPEZAT-DE-QUERCY. Église Façade N.O.

maisons en briques de la ville, au-dessus desquelles émerge le clocher de l'Église St-Jacques. Les monuments religieux de Montauban sont dépourvus de caractère. La Cathédrale (xvii et xviir s.), qui s'élève en bordure de la Place d'armes, présente une façade classique; la sacristie renferme un tableau de Ingres (le Vœu de Louis XIII). Dans l'Église St-Étienne de Sapiac, se voit un autre tableau du même artiste (Ste-Germaine). De l'Église St-Jacques (xiv et xv s.), à une seule nef, le clocher seul est intéressant avec sa tour octogonale en briques. L'Église St-Joseph, en

briques également, sert de succursale à la Cathédrale. Les Églises St-Orens, du slyle xur B., St-Jean, inachevée, sont modernes. L'Évêché, le Grand et le Petit séminaire situés côte à côte, n'ont rien de remarquable. Montauban. que le traité de St-Germain (1570) avait reconnu comme l'une des quatre places de săreté accordées aux réformés, possède une faculté de théologie protestante, dépendant de l'académie de Toulouse et deux temples, le Temple des Augustins et le Temple des Carmes. Le premier, qui remonte au xvii s., se trouve dans Villebourbon, dans un quartier où l'on remarque un certain nombre d'Hátels de la même époque.

L'Hôtel de Ville occupe l'ancien Palais épiscopal élevé au xvii\* a sur les assises du Château des Comtes de Toulouse (xiii' et xive s.), dont il subsiste encore quelques vestiges. Outre les services municipaux, cet édifice renforme les Musées et la Bibliothèque. Une salle souterraine dite Salle du Prince Noie (xtv\* s.), dont les clefs de voûte portent sculptées les armoiries de ce prince est affectée au Musée archéologique ; au rez-de-chaussée sont installées les trois salles du Musée des arts déroratifs renfermant des antiquités locales, des faïences et porcelaines, divers objets d'art, armes,

VAREN. - Château.

étosses, miniatures, etc.; au premier étage ensin, six salles et deux cabinets sont consacrés au Musée de peinture. Outre des tableaux anciens et modernes de toutes les écoles, on y remarque particulièrement l'œuvre presque entier de Ingres, représenté par des croquis, des dessins, des ébauches, des répétitions de quelques toiles, des tableaux, parmi lesquels le chesd'œuvre du grand artiste : Jésus parmi les docteurs, ainsi que des objets lui ayant appartenu. La Bibliothèque compte environ 50000 volumes, 2 incunables et 45 manuscrits; celle de la Faculté de théologie protestante possède 24000 volumes, plus de 3700 thèses et écrits académiques et 800 plaquettes. La Présecture, le Palais de Justice, la Bourse et le Tribunal de commerce, importante construction en briques rensermant un Musée d'histoire naturelle, sont modernes. Modernes également la Caserne de gendarmerie et la nouvelle Halle octogonale. Les établissements d'enseigne-

ment sont tous placés dans une belle situation, entourés de parcs et de jardins. C'est ainsi que l'École normale de filles, non loin de laquelle on a élevé une élégante chapelle gothique, le Lycée Ingres, pour les garçons, le Lycée de filles, ont été placés au S.-E. de la ville; l'École normale de garçons, entre la caserne de cavalerie et l'asile d'aliénés, est en bordure d'une belle avenue qui longe la Promenade du Cours, au N. Les bâtiments de la faculté de théologie protestante, proches du Grand et du Petit Séminaire forment une tangente extérieure au sommet de la courbe décrite par le Tarn. L'Hôpital, ancien Hôtel-Dieu agrandi en 1901, et le Theâtre n'offrent aucun intérêt.

Une des curiosités de Montauban est la Place Nationale, de forme carrée, ornée d'une porte à chacun de ses angles et dont les maisons reposent sur une double voûte à arêtes, formant portique ouvert en façade. Cette place originale, qui date de 1620, n'a été achevée qu'en 1702. On trouve encore dans la ville quelques maisons anciennes, dont la plus remarquable est la Maison du Sénéchal (xiv s.) avec ses gargouilles extérieures, le couloir et la salle du rez-de-chaussée voûtés à nervures et son bel escalier à vis. N'oublions pas la Grande Horloge, ou Tour de Lautié, près du Palais de Justice, qui sert de besserie.

Outre les promenades dont nous avons déjà parlé, Montauban en possède encore d'autres: un petit square devant l'Hôtel de Ville, les allées de Mortarieu, très fréquentées et où se trouve le kiosque à musique, — le square de la Place de la Préfecture, qui leur fait suite et dans lequel on a érigé un buste en bronze à l'écrivain Léon Cladel; des places bien ombragées, comme la Place de la Laque dans Villebourbon, la Place des Marronniers, le petit square de la Place de l'Horloge. etc.

Ensin les montalbanais ont élevé un monument à Ingres (1780-1867) et un autre aux Soldats de Tarn-et-Garonne morts en 1870-1871. L'arrondissement possède plusieurs cités intéressantes, principalement dans la pittoresque vallée de l'Aveyron: Varen, vieux bourg de la rive d. aux rues étroites bordées de maisons anciennes, qui a conservé une de ses portes, un Château à mâchicoulis et à tourelles (xiv et xv s.) ainsi qu'une Eglise du xii s.; — Ginals, plus au Nord et sur la rive g. de la Seye, en amont duquel se voit, sur la même rive, une Église originale du xiii s. dépendance de l'abbaye de Beaulieu ou Belloc, dont les ruines sont encore importantes; - Saint-Antonin, sur la rive d. de l'Aveyron, au confluent de la Bonnette, dans un fort joli site que dominent au S., sur la rive g., les Rochers d'Anglars et qui offre un curieux Hôtel de Ville roman restauré par Viollet-le-Duc; — Bruniquel, perché sur une falaise à pic surplombant d'une centaine de mètres le vallon de la Vère qui gagne, à ses pieds, la rive g. de l'Aveyron et dont les rues étroites et montantes, bordées de maisons édifiées du xIIIº au xvº s. sont dominées par un imposant Château avec Donjon du xiº s. reposant sur des escarpements qui recouvrent des grottes préhistoriques; dans la partie habitée, qui remonte au xvi s., se trouve une belle cheminée en bois de la même époque; — Montricoux, bâti en terrasse sur la rive d. de l'Aveyron, qui a conservé des restes de ses remparts du xIII° s., un Donjon de la même époque ainsi qu'une Église que couronne un clocher du xive s.; — Caylus, pittoresque bourgade en amphithéâtre sur la rive d. de la Bonnette que dominent les ruines de son Château des xiiie et xve s. et dont l'Église (xiv. 5.) est entourée d'un chemin de ronde et de restes de fortifications; — Caylus a donné son nom à un causse rempli de gouffres; — Caussade, sur la rive g. de la Lère, un peu en amont du confluent du ruisseau de Traversie qui coule au S., petite ville jadis fortifiée et toute entourée aujourd'hui de boulevards; elle offre des maisons intéressantes des xiiie et xive s. ainsi qu'une Eglise couronnée d'un clocher octogonal du xiv s.; — Montpezat-du-Quercy, au sommet d'une colline dominant la rive d. du Petit Lembous naissant, bourg qui a conservé une Porte et des restes de ses remparts du xive s., des maisons des xive et xve s., une Église (xiv s.) où l'on remarque une foule d'objets curieux: tapisseries, reliquaires, coffrets en bois, tombeaux, etc.; — Lafrançaise ensîn, bastide du xiii qui se dresse à 100 m. au-dessus de la rive d. du Tarn, à quelques kilom, en amont du conssuent de la Lutte.

CASTELSARRASIN, sur la rive g. du Canal latéral à la Garonne et à 2 kil. de la rive d. de cette rivière, est une ville propre et bien bâtie, qu'entoure une ligne de boulevards et de promenades remplaçant les anciennes fortifications. Les noms de ses rues invitent à la pratique de toutes les vertus (Rues de la Justice, de la Régénération, de la Tempérance, de l'Hospitalité, de la Sagesse, de la Discrétion, etc.).

SAINT-ANTONIN. — Hôtel de Ville.

L'Église St-Sauveur (XIII° s.) en briques, restaurée, a son portail O. surmonté d'une tour octogonale que couronne une plate-forme crénelée et que flanque une tourelle d'escalier également octogonale; son portail N. porte des sculptures effritées, sauf à la niche, qui renferme une statue de la Vierge. On remarque, à l'intérieur, une porte en bois (xvis s.), un busset d'orgues et des stalles (xvis s.). L'Église St-Jean (xvs s.), qui se compose d'une large nes et de deux bas-cotés à voûtes basses, est surmontée d'un clocher en briques. L'Église des Carmes montre encore son clocher octogonal du xiis s. qui se termine par une stèche; près de là se voit le Couvent de la Compassion avec deux tourelles à clochetons slanquant la porte d'entrée.

L'Hôtel de Ville avec un fronton sculpté à la façade, le Palais de Justice, la Sous-Préfecture, la Gendarmerie sont des constructions modernes. L'Hôtel-Dieu en briques, est à l'E. de la ville. En face de la Halle, sur la Place de la Liberté (N° 19), on remarque une intéressante Maison (xiv° s.) ornée de belles fenètres sculptées au 1<sup>rr</sup> étage. Castelsarrasin possède encore une Caserne neuve et une École supérieure de filles.

Dans le même arrondissement citons, sur la rive g. du Canal latéral à la Garonne : Grisolles, dont l'Église moderne est flanquée d'un portail intéressant du xii° s.; aux environs se trouve le Château de Pompignan où mourut le poète Lefranc de Pompignan (1709-1784). Enfin nommons Beaumont-de-Lomagne, curieuse bastide du xiii° s. bâtie en amphithéâtre sur la rive g. de la Gimone, où naquit le mathématicien Fermat (1601-1665). On y voit encore au centre la classique Place à cornières et la Halle couverte. L'Église (xiv° s.) a conservé les fortifications que l'on y a ajoutées au xv° s.

MOISSAC est coupé en deux parties par le Canal latéral à la Garonne, lequel franchit le Tarn sur un pont-aqueduc un peu en amont de cette ville, ainsi resserrée entre la rive d. du Tarn, assez large à ce point distant à peine de 4 kilom. de son confluent avec la Garonne, et les collines plantées de vignes qui la dominent au N. Du sommet du coteau de Montauriol, où l'on a érigé une statue colossale de la Vierge, la vue est superbe sur les vallées de la Garonne et du Tarn. Moissac a quelques beaux boulevards bien ombragés (Promenades Marengo et du Séminaire) et une promenade charmante, la Promenade du Moulin, sur la rive d. du Tarn, dont les eaux font tourner les roues d'un curieux moulin. L'Église St-Pierre, ancienne abbatiale du xvº s. à une seule nef, a sa façade surmontée de deux galeries crénelées entourant un clocher roman; le portail S. est une œuvre absolument remarquable du xir s.; les piédroits et le trumeau, sur lesquels s'appuie un linteau de rosaces, supportent un tympan où le Christ couronné est contemplé par un groupe de vieillards, disposés en frise au-dessous. Ces différentes parties constituent un admirable ensemble de sculptures pouvant rivaliser avec les plus beaux morceaux connus. A l'intérieur du monument on remarque: une pieta en bois peint (xv° s.), une clôture de chœur, un retable et un Saint-Sépulcre du xvi s., un sarcophage mérovingien, un orgue et des stalles du xvii s. Un Cloître (xii s.) est attenant à la façade latérale N. C'est le plus beau de l'époque romane qui soit en France; il se compose de deux galeries à 20 arcades, reliées à deux autres galeries de 18 arcades; les arcs refaits au xiii s. reposent alternativement sur une colonne simple et sur une double colonne dont les chapiteaux sont tous sculptés et portent des sujets différents. Aux alentours se trouvent encore quelques vestiges des fortifications de l'Abbaye et de ses bâtiments, notamment le Logis abbatial (propriété privée) où l'on remarque une salle du xiv° s. L'Église St-Martin (xi° s.), remaniée au xv°, est précédée d'un petit porche. L'Église Ste-Catherine est adossée au Collège. L'Église St-Jacques, de style roman, moderne, est surmontée d'un clocher à la façade O. La Sous-Préfecture et le Palais de Justice sont modernes; l'Hôtel de Ville occupe une ancienne construction. Moissac renferme encore plusieurs maisons en bois des xve et xviº s., surtout dans le voisinage de l'ancienne abbaye.

# Liste des Monuments historiques

| Auvillar                             | Clottre (xII').                                                     | ., |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|
| Caylus Halles (xiv* s.). St-Antonin. | Église (xıv° s.) Hôtel de Ville (xıı° s.) Dolmens Église (xıı° s.). |    |



# Aveyron

#### Nom — Situation



Rois rivières importantes, le Lot, l'Aveyron et le Tarn, arrosent ce département, qui emprunte son nom au second de ces cours d'eau; appellation justifiée d'ailleurs, puisque l'Aveyron y prend sa source, traverse trois des cinq arrondissements qui le composent et contourne en grande partie son chef-lieu Rodez. De plus, au point de vue de la longueur du parcours dans le département, c'est encore l'Aveyron qui occupe le premier rang. Il appartient à la région du S.-O. de la France; sous le rapport de l'étendue, il est au 6° rang.

D'une manière générale, il affecte la forme d'un trapèze dont les côtés parallèles sont inclinés du N.-E. au S.-O. Le plus grand mesure 90 kilom., de la pointe N. de l'arrondissement d'Espalion à la pointe O. de celui de Villefranche-de-Rouergue; le plus petit n'a que 48 kilom., de la pointe S.-E. de l'arrondissement de Millau à la pointe S. de celui de St-Affrique. Les deux diagonales ont à peu près la même longueur, 141 kilom. du N. au S. et 139 du N.-O. au S.-E.

Il a des limites naturelles: au N. le Brezons sur 8 kilom., la Truyère sur 7, le ruisseau de Lebon sur 4 kilom. en deux fois; à l'E. 4 kilom. du cours du Tarn, 12 de la Jonte, 4 de la Dourbie, 4 de la Virenque; au S. 8 kilom. de l'Orb, 10 du Rancé, 5 du Tarn; à l'O. 34 kilom. du cours du Viaur, 2 de l'Aveyron et 35 du Lot; enfin au N.-O. 16 kilom. du Goul. Il est borné au N. par le département du Cantal, à l'E. par ceux de la Lozère et du Gard, au S. par celui de l'Hérault, au S.-O. par celui du Tarn; à l'O. par celui de Tarn-et-Garonne, au N.-O. enfin par celui du Lot.

Il a été formé en 1790 du Rouergue, pays qui dépendait de la province de Guyenne.

#### Histoire

Les monuments mégalithiques encore debout sur le sol de l'Aveyron sont nombreux; citons dans l'arrondissement de Rodez deux dolmens à Colombiès, des mégalithes à Sainte-Radegonde, le dolmen sous tumulus du Genevrier à Salles-la-Source, la pierre branlante de Peyrelevade à Salmiech; dans l'arrondissement de Millau, des dolmens à Buzeins, qui compte en outre 14 tumuli, d'autres dolmens à la Cavalerie, à Lavernhe, à Montjaux, à Sauclières et à Villefranche-de-Panat; dans l'arrondissement de Villefranchede-Rouergue, des dolmens à Martiel et à Salvagnac-St-Loup; dans l'arrondissement d'Espalion, la pierre branlante de Béo-Bédène à Florentin; dans l'arrondissement de Saint-Affrique, enfin les nombreux dolmens de Cornus, ceux de Tiergues, de Boussac et de Truans à St-Affrique, le menhir élevé de Peyro-Plantado avec les dolmens des Rafènes et de Peyraude à Sainte-Eulalie-de-Cernon. L'origine de tous ces monuments est attribuée à la tribu des Rutæni, d'origine celtique, qui occupait la région au 11 s. av. J.-C. Les Rutènes tiraient ce nom de la couleur rouge de leurs cheveux. Leur ville principale était Segodunum (Rodez). Quoique sans doute aussi peu peuplé à cette époque que de nos jours, le pays renfermait des mines d'argent. Des troupeaux de brebis erraient sur les causses et leur lait servait à fabriquer des fromages réputés. Les archers rutènes jouissaient d'une certaine célébrité; l'armée de Bituit, qui combattit en 121 av. J.-C.

т. іч. -- 51.

contre le consul L.-F. Maximus, en comptait un grand nombre. Après la victoire de ce dernier, une partie de leur pays fit partie de la province romaine tandis que l'autre partie resta libre. C'est de cette époque que date la fondation d'*Emilianum* (Millau), due au consul Æmilianus, qui l'édifia sur la rive d. du Tarn; autour de la forteresse s'étendit bientôt une ville faisant face à la cité celtique de Condatomagus, établie au confluent de

la Dourbie avec le Tarn, sur la rive g. de cette dernière rivière.

En 52 avant J.-C., les Ruténes libres envoyèrent un secours à Vercingétorix, puis, après la chute d'Alesia, ils se soumi rent aux vainqueurs. Rangés d'abord par Auguste parmi les onze peuples de l'Aquitaine, ils firent ensuite partie de l'Aquitaine I°. Segodunum devint alors civitas Rutenorum.

De l'énoque romaine, on retrouve à Rodez quelques restes des arènes, qui pouvaient contenir 15 000 spectateurs et des vestiges de l'aqueduc romain qui amenait et amène encore aujourd'hui les eaux du plateau de Vors, situé au S.-O. de la ville. Sur l'emplacement de Condatomagus, détruit par les Wisigoths en 419, des fouilles ont mis à jour des objets celtiques et romains. Enfin, dans la plaine de la Groufesenque, on a découvert des restes d'ateliers de poteries samiennes et de vases richement décorés.

En 257, les Francs, descendant en Espagne, traversérent la région, que ravagèrent les Wisigoths en 419.

Le christianisme fut prêché pour la première fois à Rodez

par saint Martial; mais la religion nouvelle ne fut guère adoptée qu'au v° s., après les prédications de saint Amans, nom du premier évêque de cette ville qui nous soit par venu. La première église de Millau fut édifiée au vr' s, sous le vocable de Saint-Martin.

Les Wisigoths occupérent le Rouergue jusqu'à ce que Thierry, fils de Clovis, eût réussi à les en chasser (508). A la mort de ce dernier, ils l'occupérent à nouveau; mais Théoder bert réussit à les en éloigner pour toujours.

En 725, les Arabes y parurent. Charles Martel ne put les empêcher de mettre à sac Rodez et de brûler l'abbaye de Conques. La victoire de Poitiers (752) refoula les enva-

RODEZ. - Maison dite d'Armagnac.

hisseurs au delà des Pyrénées. Les ducs d'Aquitaine Hunoald et Walfre entrèrent alors en lutte avec Charles Martel d'abord, puis avec Pépin le Bref, au sujet du Rouergue. Pépin l'enleva à Walfre en 768; puis Charlemagne y créa des comtes, qui devinrent héréditaires à partir de 800 et dont le premier fut Gilbert. L'un de ses successeurs. Frédelon, joignit à son titre celui de comte de Toulouse et devint le chef de cette illustre maison. Cè ne fut toutefois qu'en 1066 que le comté de Rouergue fut définitivement réuni à celui de Toulouse dans la personne de Raymond IV, qui l'avait disputé à son frère Guil-

laume et lui avait abandonné d'abord le comté de Toulouse pour en reprendre possession ensuite. En 1095, le même Raymond IV engagea une partie de ses États du Rouergue à Richard, vicomte de Millau. pour couvrir les frais d'une croisade. Ce fut là l'origine du comté indépendant de Rodez, qui comprit alors le Boury, séparé de la Cdé, propriété de l'évêque, par des murailles percées de portes. Outre Millau, Richard gouvernait le Sévéraguais, le Laissaguais, une partie du Larzac et les environs de St-Affrique, de Brusque, de Camarès et de Belmont. Deux maisons se succédérent dans le gouvernement du comté : la maison de Rodez, qui compta huit comtes et la maison d'Armagnac qui lui succéda en 1527.

L'Aquitaine étant passée aux mains des comtes de Poitiers, l'un d'eux. Guillaume, dont la femme était fille d'un comte de Toulouse, prétendit avoir des droits sur les comtés de Toulouse et de Rouergue, puis les enleva à Bertrand, successeur de Raymond IV (1998).

RODEZ. - Maison (Ruc St-Just). Escalier et Galerie.

Au xir's, la vicomté de Millau passa aux rois d'Aragon, Guillaume, qui n'avait pu conserver, le comté de Rouergue, s'unit alors à Béranger d'Aragon et réussit à reprendre ce fief au second fils de Raymond IV, Alphonse Jourdain, qu'it battit à Toulouse (1113). Six ans plus tard, Alphonse Jourdain rentrait dans ses États.

En 1155, Millau reçut des premiers rois d'Aragon ses premières chartes communales et fut administré par des consuls. D'autres villes de la région s'établirent également en communes. De cette époque date encore la fondation d'un certain nombre d'abbayes, parmi lesquelles nous citerons celles de Bonnecombe (1162) à Coraps-la-Grande-Ville, celle de Bonneval (1167) au Cayrol, celles de Lavernhe, de Montjaux, de Nant, de Saint-

Léons, de Sylvanès, etc. La célèbre abbaye de Conques aurait pris naissance dès le 1v\* s.; rétablie par Clovis, détruite par les Sarrasins et restaurée entre les années 790 et 795, elle subsista jusqu'à la Révolution.

En 1159, Henri Plantagenet émit, comme époux d'Éléonore d'Aquitaine, des droits sur le Rouergue, qu'il envahit. Mais il fut combattu avec succès par Raymond V, que soute-naît le roi de France. Louis le Jeune, puis par Hugues II, surnommé le Père de la Patrie, C'est alors que fut institué le Commun de paix, impôt destiné à entretenir les milices chargées de réprimer le brigandage qui infestait la région. L'un des comtes de Toulouse. Raymond VII, est célèbre par la lutte qu'il eut à soutenir contre Simon de Montfort, lors de la guerre des Albigeois. Ceux-ci s'étaient retranchés dans les châteaux de Millau, de

RODEZ. - Maison (Place du Bourg), Galerie vitrée,

Mur-de-Barrez, de Laguiole et de Sévérac. Ils furent battus en 1210 sous les murs de Rodez, sans avoir pu s'emparer de la ville.

En 1215, après la victoire de Simon de Montfort à Muret, Jean de Beaumont leur reprit Mur-de Barrez et Laguiole; en même temps le comte de Rodez, Henri I°, reconnut Simon comme son suzerain; l'année suivante, Sévérac tombait au pouvoir de Guy de Montfort, frère de Simon. Le mariage de Jeanne, fille de Raymond VII, comte de Toulouse, avec Alphonse de Poitiers, frère de Louis IX, mit un instant le Rouergue dans la dépendance de la couronne (1229). Cette même année, l'Inquisition, par ses cruautés, acheva de réduire le parti des Albigeois, sur lequel les prédications des disciples de saint Dominique avaient eu peu de prise, mais que les troupes de Simon de Montfort avaient plus que décimé. La croisade terminée, la tranquillité reparut dans le pays, qui vit surgir des bastides ou communes et des lieux de refuge qui reçurent le nom de satvetat. Telle fut l'origine de Villefranche, de Najac et de Sauveterre. En même temps cessa la lutte pour la suprématje

entre les évêques et les comtes de Rodez. La guerre séculaire avec les Anglais vint malheureusement interrompre cette période de prospérité. En 1545, après une courte occupation, St-Antonin et Espalion furent repris à l'ennemi, que le traité de Brétigny (1560) établit en maître dans le Rouergue. Rodez, fatigué de la domination anglaise, se souleva en 1568, à la voix du consul du Bourg, Béranger de Nattes. Le comté en entier prit part au soulèvement et bientôt les Anglais ne possédèrent plus que Millau et quelques châteaux qu'on leur enleva successivement. En 1571, après la prise de la Roque-Valzergues par Duguesclin, le Rouergue, complètement débarrassé des troupes anglaises, devint définitivement possession royale.

C'est la maison d'Armagnac qui avait mené la lutte contre l'Angleterre; c'est encore l'un de ses chefs, Jean III, lieutenant général en Languedoc, qui purgea le Rouergue de la présence des Routiers (1591). Jean IV, ayant illégalement perçu des impôts, fut combattu par Charles VII (1444), puis par Louis XI, alors dauphin, quand il lui prit Entraygues, Rodez et Sévérac. Jean V, par sa fourberie, s'attira la colère du même Louis XI, qui l'assiègea dans Lectoure, s'en empara et fit mettre à mort Jean et sa famille. Le parlement ordonna la confiscation de ses biens, qui furent partagés entre différents seigneurs. Dans la suite, le comté de Rodez appartint au duc d'Alençon, puis il entra dans la maison de Navarre par le mariage de Marguerite de Valois, veuve du duc d'Alençon (1525) avec le roi Henri III d'Albret. En 1572, Henri IV le reçut de sa mêre, Jeanne d'Albret, qui le possédait depuis 1555.

Les guerres de religion s'y firent cruellement sentir, surtout à Millau où la Réforme fit son apparition des 1560. Villefranche et Saint-Antonin devinrent bientôt des centres protestants en même temps que deux de leurs pasteurs, Vaïsse et Malet, établissaient des églises dans plusieurs centres, à Villeneuve, à Saint-Affrique, etc. Sévérac, Villefranchede-Panat suivirent le mouvement, auquel résista Rodez presque seul. En 1575, une trêve d'un mois fut conclue au château de la Galinière, où se tenaient les États du Rouergue; mais la lutte recommença presque aussitôt. L'avenement de Henri IV ramena une courte période de tranquillité troublée par la Ligue en 1576. Laguépie tomba aux mains des catholiques, à la tête desquels était le duc de Joyeuse, qui fit raser la ville et massacrer ses défenseurs; par contre, les protestants entrerent dans Aubin et se rendirent maîtres du château de Sauvensa. L'abjuration de Henri IV (1593) suspendit la guerre, qui reprit sous Louis XIII. En 1621, Millau vit se réunir une assemblée de protestants où la lutte fut décidée à nouveau. Le traité d'Alais (1629) y mit fin. Millau, Creissels et quelques autres villes furent démantelées. En 1652, Louis XIII décréta que, des 4 consuls et des 24 conseillers de Millau jusqu'alors protestants, la moitié serait catholique et l'autre protestante. En 1663, les protestants refusèrent d'obéir aux édits. Louis XIV leur retira alors leur droit au consulat et 4 seulement d'entre eux purent devenir conseillers. L'accroissement des impôts amena la révolte des Croquants, dont les chess assiégèrent Villefranche. Le duc de Noailles en triompha; les chefs furent pendus et un certain nombre de révoltés envoyés aux galères.

En 1668, à la voix de l'évêque Gabriel de Paulny, de nombreux protestants se convertirent au catholicisme, à Millau. La révocation de l'Édit de Nantes (1685) chassa de la région une partie importante de la population industrielle, qui émigra à l'étranger avec nos procédés de fabrication. Enfin, en 1758, Ize de Saléon, et, en 1740, le Père Bridaine, arrachèrent à leur foi un grand nombre de protestants.

# Géologie — Topographie

Le département de l'Aveyron se trouve à la limite S. du Plateau central; les Cévennes, qui

font partie de la ligne de partage des eaux entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, en occupent l'extrême pointe S.-E., vers les confins de celui de l'Hérault. Dans son ensemble, il est constitué par une série de plateaux et de causses élevés, principalement au N. et au S., séparés par des vallées généralement orientées de l'E. à l'O. dans la partie méridionale et centrale et du S.-E. au N.-O. dans la partie septentrionale. Un certain nombre de chaînes de montagnes jalonnent les plateaux et les causses.

La plus importante est la chaîne des Monts d'Aubrac, d'une altitude moyenne de 1100 m., qui occupe la partie N.-E. du département et va se relier dans ceux du Cantal et de la Lozère, aux monts de la Margeride. C'est là que se trouve le point culminant du département (1451 m.), à la lisière commune à l'Aveyron et à la Lozère, presque vis-à-vis du Signal de Mailhebiau (1471 m.) en Lozère; plus au N. un autre sommet atteint 1442 m. aux Truques d'Aubrac. Sur les plateaux herbeux avoisinant Aubrac, sur lesquels sont disséminés des burons nombreux, estivent des troupeaux de vaches et de moutons; Aubrac lui-même est devenu une station importante pour les cures d'air; on y trouve un sanatorium pour les personnes atteintes de maladies de poitrine. Des flancs abrupts des monts d'Aubrac, qui s'étendent sur près de 60 kilom. en longueur avec une largeur variant entre 30 et 40 kilom., s'échappent de nombreuses rivières coulant dans des vallées profondes, resserrées, pittoresques, gagnant la Truyère ou le Lot. De belles prairies ou des bois les recouvrent. Au centre du département, sur la rive g. de l'Aveyron, court la chaîne des Palanges, recouverte de landes, se soudant au Pal (1157 m.) (au S. de Sévérac-le-Château), à la chaîne du Lévezou, en formant avec cette dernière un angle droit. Son point le plus élevé (1029 m.) est près de Lavaysse; puis l'altitude descend rapidement à 450 m., près de l'Aveyron. La chaîne des Palanges projette vers le Viaur des contreforts séparés entre eux par des affluents de l'Aveyron. La chaîne du Lévezou descend vers la rive d. du Tarn, va rejoindre les montagnes de l'Albigeois et s'abaisse graduellement dans cette direction. Au N. de Millau, le Puech d'Ondon n'est qu'à 885 m.

Au S. du département enfin, pénètrent des ramifications des Cévennes, dont la cote la plus élevée (1110 m.) se trouve au Signal de Merdellou; plus au S. le Pic de St-Amans-de-Mounis atteint 1007 m.

Les plateaux ou causses ont reçu des appellations différentes. Au centre, entre la rive g. de l'Aveyron et la rive d. du Tarn, est la région du Ségala au sol pauvre, ne tolérant guère que la culture du seigle (d'où son nom). Son altitude varie de 609 m. à l'O. de Réquista à 1003 m. près de Salles-Curan. A l'E. de la voie ferrée de Rodez à Sévérac, s'étend le causse de Sauveterre, dont le département ne possède que le flanc occidental et qui projette dans cette direction un important éperon, qui constitue le causse du Comtal ou de Rodez. Le sommet le plus élevé du causse de Sauveterre dans le département (984 m.) se trouve au N. de Sévérac. Le causse Noir (870 m.) est situé au S. du précédent, entre la Jonte (rive g.) et la Dourbie (rive d.). La Jonte et le Tarn avec leurs affluents découpent le causse en monolithes de formes singulières, donnant un aspect étrange à cette région. Tel est en particulier le chaos de rocs fantastiques appelé Montpellier-le-Vieux, qui occupe une surface de 120 hectares sur la rive d. de la Dourbie. Le causse du Larzac, d'une étendue de 120 kilom. carrés, limité par la Dourbie, le Tarn, le Cernon ct la Sorgues, est le plus considérable; il est à l'altitude de 800 m. environ. Entre le Cernon et le Dourdou se trouve le causse de St-Affrique. Vers l'extrémité occidentale du département, à l'O. du Ségala, la région des causses du Quercy est peu importante; elle commence au delà de Villefranche-de-Rouergue, pour pénétrer de suite dans le département du Lot. Son altitude la plus élevée n'atteint pas 350 m. Comme on le voit par ce qui précède, la pente du département est orientée de l'E. à l'O. Ajoutons que sur les causses pierreux on rencontre fréquemment des crevasses d'ouverture variable, ou tendouls, sortes de gouffres où disparaissent les eaux de pluie.

Au point de vue géologique, deux formations principales se partagent le département : les roches primitives et les roches jurassiques. Les premières occupent la partie centrale, des sources du Viaur à l'E., à la limite du Tarn-et-Garonne à l'O. et comprennent des gneiss et des micaschistes; au N. l'isthme granitique de Decazeville les rattache aux roches cristallines du Cantal: au S. dans les cantons de St-Sernin et de Belmont, un massif triasique coupé de quelques tlots jurassiques les relie aux schistes argileux et ardoisiers du canton de Camarès; le trias enveloppe encore le causse oolithique de Rodez et du pays d'Olt. Les sommets des Monts d'Aubrac sont

formés de roches volcaniques; des coulées de basalte se rencontrent entre Lacalm et Saint-Chély. Les roches jurassiques forment les grands causses de la région orientale et les causses du

CONQUES. - Portail O. de l'Eglise. (Avant restauration.)

Quercy, à l'O. de Villefranche-de-Rouergue. Ajoutons qu'Aubin et Rodez forment le centre de deux petits bassins houillers ; Millau est aussi le centre d'un bassin de lignite.

# Hydrographie

A l'exception de quelques rivières, torrents ou ruisseaux qui s'écoulent par l'Orb et l'Hérault dans la Méditerranée, toutes les eaux du département vont à l'Océan Atlantique, par l'intermédiaire de la Garonne, qu'elles gagnent par deux des plus forts affluents de sa rive droite : le Tarn et le Lot.

La Garonne passe à près de 100 kilom, du point du département de l'Aveyron qui en est le plus rapproché.

Le Tarn, une des plus belles rivières de France, qui a sa source dans le département de

la Lozère, par 1550 m. d'altitude, après avoir traversé des gorges superbes et profondes entre Florac et le confluent de la Jonte, pénètre à ce dernier point par 338 m. dans le département de l'Aveyron, qu'il vient de séparer pendant 5 kilom, de celui de la Lozère. En avai de ce confluent il coule d'abord vers l'O., puis s'infléchit vers le S.-O., arrose le riant bassin de Millau, au delà duquel il serpente entre des gorges charmantes, laisse sur sa rive g. Saint-Rome-de-Tarn, puis plus bas, au confluent du Vialarou, passe par 222 m. dans le département auquel il a donné son nom, après un parcours d'environ 401 kilom, dans celui de l'Aveyron. Ses affluents sont: (rive g.) la Jonte, dont la rive g. scule lui appartient, qui coule dans une belle gorge rocheuse et lui parvient, un peu en aval du bourg si pittoresque de Payreleau, élevé sur la rive g., en face du Rozier, qui domine leur confluent de plus de 50 m.; - (rive d.) le Lémensonnesque; -(rive g.) la Dourbie, abondante rivière aux eaux claires, venue du Gard, qui arrose Nant, s'augmente (rive d.) du *Trévezet* et du *Garène*, coule entre le plateau du Larzac à g, et le causse Noir à d, et lui parvient à Millau; — (rive g.)

CONQUES. - Trésor de l'Église. Statue en or de sainte Foy.

l'Homède, qui recueille à Creissels les eaux d'une belle cascade de 23 m. de hauteur; — le Cernon, qui commence à Ste-Eulalie-de-Cernon et dans lequel tombe (rive g.) le Soulsou, qui passe au pied de Roquefort; — (rive d.) la Muse, qui l'atteint en amont de Saint-Rome-de-Tarn; — (rive g.) le Dourdou du S., né dans le Tarn, qui coule dans une valiée profonde et sinueuse, se grossit (rive d.) du Nuéjouls augmenté au Fayet du ruisseau de Cabot, baigne Camarès, se gonfie (rive g.) du ruisseau de Grauzou, et, un peu en aval de Vabres, reçoit (rive d.) la Sorgues; cette dernière rivière, dont la source limpide sort de la paroi de rochers élevés de 150 m. environ, coule immédiatement en abondance dans un joh site, laisse Cornus à 2 kilom, de sa rive d., s'accroît encore, chemin faisant, de belles sources comme celle de Fondamente et

Saint-Affrique; — (rive d.) l'Alrance; — (rive g.) le Rancé qui descend du massif de Merdellou, arrose Belmont, devient très sinueux, passe à Saint-Sernin, où lui parvient (rive d.) le Merdenson, sépare le département de l'Aveyron de celui du Tarn et s'augmente encore (rive d.) du Gos.

Hors du département, le Tarn reçoit par sa rive d. l'Aveyron. Cet important affluent, qui a donné son nom au département, y possède sa source à 2 kilom. à l'E. de Sévérac-le-Château et un cours de 171 kil., sur une longueur tolale de 240 kilom. Cours d'eau peu abondant, il coule d'abord à l'O., passe au N. et à 2 kilom. de Laissac, contourne la forêt des Palanges, roule ses eaux sombres en quelques replis en amont de Rodez, qu'il contourne à l'E. et au S. En aval de cette ville, il devient extrêmement sinueux, ou mieux se tord et se retord sur lui-même dans des défilés étroits, laisse Rignac à 5 kilom. de sa rive d. Parvenu à Villefranche, où il recueille l'Alzou du N., il vire au S., contourne plus bas le promontoire qui porte Najac et son château, quitte enfin le département, 5 kilom, en amont de son confluent avec le Viaur, qui lui parvient par 125 m.

Ses affluents sont : (rive g.) le Verlenque, dont l'embouchure est à 1 kilom. au S.-O. de Sévérac-le-Château et l'Olip, qu'il recueille un peu en amont de Gaillac; — (rive d.) le ruisseau de Matricu; la Serre, qui naît au S. de Campagnac et se grossit, en aval de St-Saturnin, des belles sources de l'Estang ; en aval de St-Martin-de-Lenne, la Serre se divise en deux bras : celui de droite disparaît dans le Trou-de-Souci pour reparaître plus loin et gagner le Lot, tandis que celui de gauche arrose Coussergues et gagne l'Aveyron à Palmas; — (rive g.) le Mayroux, qui baigne Laissac; les ruisseaux de Rieutord, de Laval, de la Louine; la Brianelle, grossie (rive d.) de la Garrique, qui arrose le Monastère et débouche au S.-E. de Rodez; — (rive d.) en aval de Rodez, le ruisseau de l'Auterne; - (rive g.) la Briane, puis une foule de ruisseaux et de sources sur l'une et l'autre rive; — (rive d.) l'Alzou, augmenté (rive d.) de l'Alze qui frôle Rignac et l'Assou qui lui parvient à Monteils; — (rive g.) la Sérène, réunion de plusieurs ruisseaux dont l'un, la Cedène, passe à Vabre; enfin le Viaur qui, par ses deux rives ou sa rive d. seule, possède un cours de 115 kilom, dans le département. Cette dernière rivière, qui prend sa source au pied du Pal (1157 m.) dans le Lévezou, laisse Vézins à 2 kilom. de sa rive d., se gonfie de plusieurs ruisseaux, arrose le Pont-de-Salars, en aval duquel elle reçoit (rive g.) le Vioulou, qui descend du flanc O. du Lévezou et s'augmente entre autres du torrent de Salles-Curan; le Viaur s'engage alors dans une suite de belles gorges, se grossissant d'une foule de ruisseaux; avant de quitter un instant le département, il reçoit (rive g.) un cours d'eau aux multiples replis, le Céor, qui prend naissance au S.-E. d'Arvieu, s'augmente (rive g.) des ruisseaux du Roustau et du Lagast, arrose Cassagnes-Bégonhès, où lui parvient celui du Lunarques; en aval de ce dernier bourg, il recueille (rive g.) le Glandon et le Giffou, dans lequel tombe (rive d.) le ruisseau de Coné, puis il sépare le département du Tarn de celui de l'Aveyron, à partir de son confluent avec le Lieux, qui passe au S. de Naucelle et remplit auparavant le même rôle pendant 4 kilom., jusqu'à sa jonction avec l'Aveyron; avant de l'atteindre, le Viaur reçoit encore par sa rive d.: le Lezer, qui passe au pied de Sauveterre et s'augmente (rive d.) du Vayre et du Lious, (rive g.) de l'Escudette et (rive d.) du Liort; — le Jaoul, qui naît à l'O. de Rieupeyroux et se gonfle (rive g.) du ruisseau de Vernhon, qui coule au bas de la Salvetat. Hors du département, l'Aveyron recueille (rive d.) la Baye, qui sépare pendant quelque temps le département de l'Aveyron de celui de Tarn-et-Garonne.

Le Lot a sa source dans le département de la Lozère; il pénètre par 480 m. dans celui de l'Aveyron, où il coule dans la direction E. à O. Il baigne successivement: St-Geniez, Espalion, Estaing et Entraygues; entre ces deux dernières villes sa vallée est fort belle. A Entraygues même, il se grossit de la Truyère; c'est surtout à partir de ce point qu'on lui donne le nom de Lot, car il conserve en amont sa vicille appellation d'Olt (Oltis). Il sépare un instant le département de l'Aveyron de celui du Cantal, laissant Conques à 6 kilom, de sa rive g., pénètre à nouveau dans l'Aveyron, où il décrit des méandres nombreux entre des talus abrupts; un peu en aval de Bouillac, sa rive g. seule appartient au département. Il contourne la petite presqu'île dont le vieux bourg fortifié de Capdenac occupe l'isthme élevé; un peu en aval de Cajare (Lot), il pénètre par 140 m. dans le département du Lot, au confluent de la rivière du gouffre de Lantouy.

Ses affluents sont : (rive d.) le Mardon; (rive g.) le Juéry et la Baraze; (rive d.) le Merdanson; le Moussauroux; le Mossau, grossi (rive d.) du Rioulet; la Boralde, qui passe à St-Chély-d'Aubrac et s'augmente (rive g.) du ruisseau de Cancels. Tous ces petits torrents coulent dans des gorges étroites et tombent dans le Lot, en face des superbes escarpements qui en dominent la rive g. et au sommet de l'un desquels se dresse le pittoresque Château de Roquelaure. En amont d'Espalion, le Lot recueille : (rive d.) la Boraldette, la Boralde-Flanjaguèse, encore nommée Pou-

jade, dans la vallée de laquelle se trouvent les ruines grandioses de l'Abbaye de Bonneval et dont la rive d, est surplombée par le haut Donjon de Masse; en aval, il reçoit : (rive d.) à Estaing, la Coussane; à Entraygues, le superbe torrent de la Truyère, venu du versant O. des monts de la Margende, en Lozère, grossi, des son entrée en Aveyron, (rive g.) par le ruisseau de Réols, qui recueille (rive d.) celui de Lebon, servant tous deux de limite, de même que plus bas (rive d.) le Bresons, augmenté (rive g.) de l'Hirondelle. La Truyère roule ensuite à travers des gorges extrêmement sauvages, passe sous le magnifique pont de la Cadenne, recueille (rive g.) l'Argence, formée de l'Argence-Morte et de l'Argence-Vive qui arrose Sainte-Geneviève; (rive d.) la Bromme, qui baigne l'antique bourg de Mur-de-Barrez, perché sur une butte volcanique et qui se gonfle (rive g.) du Siniq; (rive g.) le ruisseau de Gouson, qui descend du plateau de la Viadène sur lequel est bât: St-Amans-des-Cotz; (rive d.) le Goul, qui sépare le département de celui du Cantal; (rive g.) enfin la Selves, qui a sa source dans le bois de Laguiole. contourne au N. ce chef-lieu de canton. en aval duquel il se gonfle du raisseau de Vaissaire et, plus bas, (rive d.) du Selvet

Au delà d'Entraygues, le Lot accueille : (rive g.) la Daze des Vernhettes, puis le Dourdou, né au pied du Puy de Lacalm, qui, augmenté (rive d.) de la Bertouyre, traverse l'étrange bourg de Bosouls, que l'on dirait suspendu au bord d'un abime,

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE. -- Clocher de l'Église

regoit en amont de Nauviale le Créneau, ruisseau de Salles-la-Source, offrant l'un des plus beaux sites de la région, avec ses cascades, ses grottes et les abimes des environs (le Tendoul, etc.) et arrose encore Marcillac; ainsi grossi, le Dourdou, au vallon sauvage et grandiose creusé entre deux hautes murailles schisteuses, passe au pied de la ville de Conques, dont l'antique abbaye jouit d'une grande célébrité. Sur sa rive d. lui parviennent le ruisseau de Mourjou et d'autres petits torrents à g. et à d.; puis, sur sa rive g. le Rieumort, qui arrose Decazeville et Viviez, où lui arrive le Rieuvieux, augmenté de l'Ennas qui passe à Cransac et à Aubin; enfin la Diège, qui le rejoint à 5 kilom. en aval de Capdenac.

Les eaux du bassin de la Méditerranée comprennent : la Virenque, descendue du Roc de St-Guiral, qui sépare le département de l'Aveyron de celui du Gard et tombe dans la Vis; ensin l'Orb, petit fleuve né au S. du plateau du Larzac qui sert, dès sa source, de limite commune

τ. IV. — 32.

aux deux départements de l'Aveyron et de l'Hérault, puis arrose ce dernier département. Lacs. Etangs. Les petits lacs du plateau d'Aubrac ont été peu à peu comblés par les tourbières. A peine peut-on c'ter celui de *Pin-Doliou*, qui est bien plutôt un marais. Quant aux étangs, citons ceux d'Arvieu, de Bournazel, de Goutrens (canton de Rignac), de *Prévezac*, de Saint-Aignan (canton de Vézins) et de St-Salurnin.

Sources minérales. En 1901, on comptait dans le département 31 sources exploitées, dont 21 autorisées ou déclarées d'utilité publique. Les plus connues sont : les 5 sources froides (15°) de Cransac, sulfatées, magnésiques et calciques; les sources du groupe d'Andabre, qui comprennent la source froide (9°) d'Andabre, bicarbonatée sodique; les 3 sources ferrugineuses du Cayla et la source de Prugnes, bicarbonatée sodique, légèrement ferrugineuse, froide; les sources thermales du groupe de Sylvanès (52° à 37°) ferrugineuses, arsenicales, chlorurées; la source ferrugineuse bicarbonatée de Cassuéjouls; la source ferrugineuse de Montjaux; les sources sulfurées calciques de Salles-la-Source; la source ferrugineuse de Taussac, etc. Il existe encore d'autres sources à Aguessac, Ferrière près St-Izaire, Gabriac, Lavernhe, le Pont-de-Salars, Villefranche, Vimenet, etc.

## Climat

L'altitude moyenne élevée du département le fait ranger sous l'influence du climat auvergnat. Dans les montagnes d'Aubrac et sur les hauts plateaux, l'hiver est long et rigoureux; il n'est pas rare d'y voir la mauvaise saison durer pendant huit mois. Au centre, sur le causse du Comtal, dans le sud, le climat est moins rude; dans le bassin de Millau, au contraire, il est tempéré.

La neige séjourne assez longtemps sur le sol. Les vents y sont parfois violents. Des observations météorologiques faites en 1900 dans les stations de Rodez, Villefranche, St-Affrique et Espalion, il résulte que la hauteur de pluie tombée a été de 0"8855, 1"0097, 0"870, 1"1525, et la température moyenne à midi, de 12°9, 15°, 15°56, 15°9.

## Divisions administratives

ÉTENDUE: 874.353 hectares (Cadastre). Population (1901): 582.074 habitants.

|             |                | Arrondisser | nents ( | Cantons | C       | ommunes |
|-------------|----------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|             | Rodez          |             |         | 11      |         | 80      |
| 1           | Espalion       | . 1         |         | 9       |         | 49      |
| Sous-       | Millau         | . 1         |         | 9       |         | 50      |
| Préfectures | Saint-Affrique | 1           |         | 6       |         | 58      |
| (           | Espalion       | . 1         |         | 8       |         | 65      |
|             | Total.         |             | Total   | 45      | Total . | 302     |

#### LISTE DES CANTONS

Rodez . . . . . Bozouls, Cassagnes-Bégonhès, Conques, Marcillac, Naucelle, Pont-de-Salars, Réquista, Rignac, Rodez, la Salvetat, Sauveterre.

Espalion. . . . Entraygues, Espalion, Estaing, Laguiole, Mur-de-Barrez, Saint-Amans, Saint-Chély, Sainte-Geneviève, Saint-Geniez.

Millau. . . . . Campagnac, Laissac, Millau, Nant, Peyreleau, Saint-Beauzely, Salles-Curan, Sévérac-le-Château, Vezins.

Saint-Affrique. Belmont, Camarès, Cornus, Saint-Affrique, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Serninsur-Rance.

Villefranche. . . Asprières, Aubin, Decazeville, Montbazens, Najac, Rieupeyroux, Villefranche, Villeneuve.

CULTES. Culte catholique. Évêché: Rodez, érigé dans les premiers siècles, suffragant d'Albi; supprimé en 1802, il a été rétabli en 1822. Le diocèse, qui ne comprend que le département, compte 51 cures, 617 succursales et 215 vicariats rétribués. Rodez possède un séminaire diocésain. Les communautés religieuses d'hommes, peu nombreuses, s'occupent d'enseignement, d'œuvres charitables, de prédications ou sont vouées à la vie contemplative; les communautés de

NAJAC, - Vue generale de la Ville et du Châleau.

femmes, dont un certain nombre ont leur maison mère dans le département, sont très nombreuses; elles s'occupent surtout d'enseignement, d'œuvres charitables, etc.; beaucoup sont vouées à la vie contemplative.

Culte protestant. Cest surtout au centre et dans le S.-E. que l'on trouve des adhérents à ce culte. Le consistoire réformé de St-Affrique embrasse tout le département; il fait partie de la 12 circonscription synodale et compte des annexes à Cornus, Millau, le Pont-de-Camarès, St-Jean-du-Bruel, St-Félix de-Sorgues et St-Rome-de-Tarn. Camarès possède en outre une église évangélique libre.

Culte israélite. On ne connaît qu'un très petit nombre d'adhérents à ce culte.

ARMÉE. Le département ressortit à la 16° région militaire qui compte 6 départements et 8 subdivisions de région, dont 1, celle de Rodez, comprend tout le département. Les troupes

#### GABRIAC. - Château et Tour féodale de Tholet.

qui en dépendent sont rattachées au 16° corps d'armée, dont le chef-heu est **Montpellier. La gar**nison de Rodez comprend 1 régiment d'infanterie.

Le département ressortit en outre à la 16 légion de gendarmerie.

JUSTICE. Le departement ressortit à la Cour d'appel de Montpe'ller. Il existe 1 Tribunal de 1º instance à Rodez (où se tient la Cour d'assises), à Espalion, Millau, Saint-Affrique et Villefranche. Rodez, St-Affrique, Saint-Geniez, possèdent 1 Tribunal de commerce, 1 Conseil de prud'hommes siège à Millau; il y a 1 Justice de paix dans chacun des 45 cantons.

INSTRUCTION PUBLIQUE. Le département ressortit à l'Académie de Toulouse. Il ne possède pas d'établissement d'enseignement supérieur.

L'enseignement secondaire comprend, pour les garçons : 1 Lyoés à Rodez, 1 collège communal à Millau et à Villefranche : pour les filles, des cours secondaires à Millau et à Rodez. Il y a des établissements libres à Espalion, Millau, Rodez (5), Saint-Affrique, Saint-Geniez-d'Olt, Villefranche , 2: Il existe un petit séminaire à Rodez et à Belmont.

L'enseignement primaire recrute ses professeurs à l'école normale d'instituteurs (avec école

j

annexe) et à l'école normale d'institutrices (avec école annexe) de Rodez. On trouve 1 école primaire supérieure de garçons à Aubin; des cours complémentaires à Capdenac, Decazeville, Entraygues, Firmi, Rieupeyroux, Rodez, St-Affrique, Sévérac-le-Château, St-Jean-du-Bruel; des pensionnats primaires à Broquiès et à Brusque.

Citons dans un autre ordre d'idées la maîtrise de Rodez.

Le département ressortit encore à l'arrondissement minéralogique de Toulouse, sous-arrondissement de Rodez (division du S.-O.); à la 8° région agricole (S.), à la 28° conservation forestière (Aurillac) et à la 9° inspection des Ponts et Chaussées.

## Agriculture

Sur le sol élevé et pauvre du département, le seigle a été longtemps au premier rang des céréales cultivées; grâce aux progrès réalisés dans les méthodes de culture, c'est le froment qui en a pris la place aujourd'hui. La culture des légumineuses n'est pas très importante, celle de la pomme de terre l'est davantage. La véritable richesse du département réside dans l'étendue de ses prairies naturelles et de ses herbages qui nourrissent, dans la belle saison, de nombreux troupeaux de vaches et de moutons.

En 1900, les cultures industrielles n'ont compris que le colza, le chanvre et le lin. La même année la vigne a occupé 12 458 hectares, ayant produit 158 166 hectol. de vin. Les vins rouges d'Entraygues, de St-Georges-de-Luzençon, de St-Rome-de-Tarn et les vins blancs de Bouillac et de Najac sont les plus estimés. La production du cidre s'est élevée à 41.707 hectol. Dans le Ségala principalement, se trouvent des châtaigneraies dont les fruits forment un appoint considérable dans l'alimentation du pays. En 1900, cette production s'est élevée à 550 128 quint.; le reste de la production fruitière comprenait 27 521 quint. de noix, 89 651 de pommes à cidre, 5 705 de prunes récoltées surtout dans la vallée du Lot. En outre, la production en feuilles de mûriers a atteint 1757 quint. Sous les châtaigneraies, on récolte des champignons et surtout des morilles; on trouve également des truffes dans la partie occidentale du département. La flore des plateaux et des causses est très variée et compte un grand nombre de plantes médicinales.

La surface des bois et forêts dépasse 85 000 hectares, sur lesquels on compte 5578 hect. de forêts domaniales et 7.658 hect. 26 de forêts communales, sectionnales et d'établissements publics. Les premières sont au nombre de 6 et les secondes de 88.

L'espèce chevaline était représentée par 11 800 animaux. Rodez possède un haras; on compte 9 stations de monte réparties dans le département, qui produit surtout des poulains de trait et des mulets. Cette dernière espèce comprenait 2547 sujets et l'espèce asine 2410. On comptait 198579 animaux de race bovine, dont 51 819 bœufs de travail et 2118 à l'engrais, 95.018 vaches, principalement de la race d'Aubrac pure, pour laquelle existent des concours spéciaux. La production du lait s'est élevée à 448 956 hectol. La race ovine comprenait 655 775 animaux, dont 140 450 brebis estivant sur le plateau d'Aubrac. Leur lait alimente les fromageries de la région; les peaux d'agneau sont recherchées pour l'industrie gantière de Millau. Ajoutons que la production en laine s'est élevée à 15 958 quint. pour 464 650 animaux tondus. La race porcine, fort nombreuse, comprenait 189 558 animaux et la race caprine 14 141. Les 18812 ruches d'abeilles ont donné 66 915 kil. de miel et 20 941 de cire. Enfin 109 sériciculteurs, ayant mis 150 onces de graines en incubation, ont récolté 5777 kilog. de cocons frais.

L'enseignement agricole est fourni par la chaire départementale de Rodez, qui possède des champs d'expériences et de démonstrations agricoles et par la chaire spéciale de Villefranche, qui possède un laboratoire agricole. Le département compte 14 comices agricoles, 1 syndicat agricole et fromager à Laguiole et différentes sociétés d'agriculture, d'apiculture, etc.

## Industrie

INDUSTRIES EXTRACTIVES. En 1901, on comptait dans le département 65 concessions de mines dont 55 seulement étaient exploitées. La même année plusieurs travaux de recherches

ESTAING. - Vue générale, prise en aval du Lot.

ont été accomplis, sans donner de résultat. Voici le tableau des mines :

|              |             |          |            |    | es Inexploitées | E:               | rploitées | Inexpl. |
|--------------|-------------|----------|------------|----|-----------------|------------------|-----------|---------|
| Combustibles | Houille     | ( Bassin | d'Aubin.   | 15 | 2               | Minerais de fer. | 3         | 4       |
|              | } <b></b> { | α        | de Rodez.  | 7  | 7               | Métaux divers    | 3         | 15      |
|              | Lignite .   | α        | de Millau. | 7  | 5               | Alun             | p         | 1       |

Le personnel employé dans les houillères a dépassé 6500 ouvriers. La production de la houille a été de 1050000 T. environ en 1900. Les trois mines de fer exploitées ont fourni 67000 T. de minerai avec un personnel de 178 ouvriers. Le minerai de Mondalazac a été traité à Decazeville. Les trois mines métalliques de Villefranche, d'Asprières et de Vezins produisent de la blende et de la galène. Le personnel employé a été de 467 ouvriers.

Le nombre de carrières exploitées en 1900 a été de 227, dont 4 souterraines et 225 à ciel ouvert. Le personnel employé a été de 516 ouvriers. Les principales matières exploitées comprennent les calcaires jurassiques pour pierre à chaux, matériaux de construction et d'empierrement; les grès houillers et permiens, les gneiss et granits au N. et au S. du département, les basaltes de l'arrondissement d'Espalion, pour matériaux de construction et d'empierrement; les schistes siluriens pour ardoises aux environs d'Espalion, de St-Affrique et à l'O. de Rodez, près de Clairvaux; les phosphates de chaux dans l'arrondissement de Villefranche, près de Naussac et de Salles-Courbatiès; le gypse enfin, dans les environs de St-Affrique (4 carrières souterraines).

Il existe un certain nombre de tuileries, des briqueteries, notamment à Decazeville. Penchot possède une verrerie. Creissels, Espalion, Laissac, font de la poterie.

INDUSTRIES AGRICOLES. La principale est l'industrie fromagère, qui produit deux sortes de fromages: celui de Roquefort et celui de Laguiole, ce dernier bien supérieur au fromage du Cantal. Le fromage de Roquefort se fabrique avec du lait de chèvre et de brebis, tiré surtout des troupeaux du Larzac. On le prépare dans les burons de Roquefort et des environs, dans un rayon de 50 kilom, ainsi que dans les arrondissements de Millau, de Rodez et de St-Affrique.

Les meilleurs sont affinés dans les caves célèbres de Roquefort, caves où règne une température constante de 8° à 9° soit naturelle, soit produite artificiellement. Cette industrie occupe surtout des femmes, des « cabanières » revêtues d'un costume spécial qui leur sied à ravir. La production annuelle dépasse 5 000 000 de kilog., dont le quart est exporté. On fabrique du chocolat à l'abbaye de Bonneval. L'industrie du bois comprend les scieries mécaniques de Cassagnes-Bégonhès, Cornus, Rodez, Ste-Geneviève. St-Affrique; les saboteries de Rodez, St-Jean-du-Bruel, etc.; les carrosseries de Rodez et de St-Affrique; la tonnellerie de St-Jean-du-Bruel.

INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES. Le département ne possède d'usines qu'à Decazeville. Viviez et Penchot. A Decazeville, l'outillage comprend des fours à coke, 2 hauts fourneaux. 4 fours Siemens-Martin et 7 trains de laminoirs; des ateliers de construction et de réparation comprenant 1 forge, des ateliers d'ajustage, de chaudronnerie, de corroyage, de charpente, menuiserie, modèlerie, etc. et 1 fonderie pour moulages de 2 fusion. La production, qui s'est élevée en 1901 à 48 000 T., consiste en fers, aciers et fontes de toutes sortes. Viviez prépare du zinc brut au moyen de minerai en provenance de la mine de la Beaume et de Sardaigne que Penchot lamine.

On trouve encore des ateliers de construction de machines à Millau. Rodez, St-Affrique, Villefranche et Viviez; des ateliers de grosse chaudronnerie à Camarès, Villefranche; des fonderies de cloches à Villefranche; des fonderies de plomb à Nant, Rodez et Villefranche, des clouteries à Naucelle, Réquista et Rodez.

INDUSTRIES CHIMIQUES. Elles sont peu importantes et comprennent : des albumineries à Millau; des teintureries à Rodez, St-Affrique, Millau, Laguiole, St-Geniez. Rodez et Entraygues fabriquent des cierges, Laguiole de la bougie, Espalion de la chandelle, Villefranche des produits chimiques agricoles, Decazeville du sulfate d'ammoniaque.

INDUSTRIES TEXTILES. On trouve des filatures de laine à Conques, Cornus, Laissac, Laval, Millau, Nant, Rodez, St-Affrique, Ste-Eulalie, Ste-Geneviève, St-Geniez, St-Léons, Ségur, Vabre. Vimenet. On fabrique du drap de troupe à Rodez, St-Geniès, St-Affrique, Salles-la-Source; des couvertures à Rodez et à St-Geniez; des molletons à St-Affrique et à St-Geniez; des cadis à St-Affrique, St-Geniez, Rodez (Le Monastère). Il y a des carderies de laine à Conques, Espalion, Estaing, Laguiole. On fabrique des bas à St-Jean-du-Bruel. Le chanvre est filé à Villefranche, le coton à St-Affrique et à Vabres. Villefranche et tout le Ségala font de la toile.

508 A VE YRO N

INDUSTRIES DIVERSES. On compte des tanneries, mégisseries et chamoiseries à Aguessac, Cornus, Creissels, Crespin, Entraygues, Espalion, Millau, Rodez (le Monastère), St-Affrique (veau ciré, empeignes), Ste-Eulalie, St-Geniez, St-Rome-de-Tarn, Sévérac-le-Château. Il y a des fabriques de chaussures à Laguiole, St-Sernin. La ganterie occupe à Millau de 1000 à 1200 hommes et de 5000 à 4000 femmes, non compris 1200 femmes retenues dans les diverses tanneries. Un ouvrier gantier habile peut aisément occuper six femmes. St-Affrique compte également 5 à 4 maisons de ganterie. Les gants de la région sont généralement cousus en Normandie. Signalons enfin les papeteries de Cornus et de Montpaon et une imprimerie importante à Villefranche.

Au 51 décembre 1900, on comptait dans le département 719 appareils à vapeur répartis dans 429 établissements industriels, dont 9 inactifs. Ces établissements possédaient 682 machines représentant une force motrice totale de 10 875 chevaux, dont 607 inutilisés dans 41 établissements.

## Commerce

L'exportation comprend la houille, les métaux (fer, acier, fonte, zinc); du verre; des produits chimiques; du drap pour la troupe, des étoffes de laine, de la soie, des toiles; des cuirs; des gants; des bestiaux (bœufs, moutons, porcs); des chevaux et des mulets; des fromages de Roquefort et de Laguiole; de la volaille, des œufs, des truffes, des champignons, des fruits et des bois de toutes sortes.

Il importe des grains et farines, des articles de modes et nouveautés, d'ameublement, de bijouterie; des articles d'épicerie, des denrées coloniales, etc.

La navigation sur la partie navigable du Lot dans le département a été nulle en 1900.

Les deux succursales de la Banque de France ont occupé respectivement les rangs suivants en 1901, d'après le chiffre d'affaires, celle de Millau, le 56°, avec 56 354 900 fr., celle de Rodez, le 105°, avec 14 856 000 fr. L'Aveyron possède 2 chambres de commerce : celle de Rodez et celle de Millau.

# Voies de communication

|                               | Kilom.  |                                     | Kilom.   |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| Chemins de fer (voie normale) | 525,576 | Chemins d'intérêt commun            | 5089,715 |
| — — (voie étroite)            | 22, p   | vicinaux ordinaires                 | 2274,580 |
| Routes nationales             | 592,550 | Lot (navig. en amont d'Entraygues). | 51,550   |

RODEZ occupe un promontoire de 653 m. d'altitude, que contourne à l'E. et au S. l'Aveyron. dont le cours forme un angle au sommet duquel se trouve le confluent de la Brianelle. La belle Tour de sa cathédrale, que l'on aperçoit de fort loin, domine la ville de sa masse imposante. Un tramway électrique relie Rodez à sa gare, distante de 2 kilom. D'apparence fort calme, le cheflieu de l'Aveyron se compose de trois parties : le Faubourg, en voie de développement et qui renferme la nouvelle Église du Sacré-Cœur, de style roman; — la Cité, ou ville épiscopale, avec le Grand Séminaire, le Palais épiscopal (xvii\* s.) agrandi de 1871 à 1875, la Cathédrale (xiii\* s.) achevée au xvi s. et à l'intérieur de laquelle on remarque un Jubé (xv s.), un St-Sépulcre (xvi s.), une cloture de chapelle, les stalles du chœur, le buffet d'orgue et les tribunes (xve s.), enfin la Place de la Cité, ornée de la Statue de Myr Affre, archevêque de Paris; — le Bourg ou ville comtale, avec sa curieuse Place du Bourg au centre, l'Église St Amans (xviiie s.), la Préfecture, (xviie s.) ancien Hôtel d'Ayssènes, etc. La Cité et le Bourg forment une ellipse aménagée extérieurement en boulevard continu, sur le pourtour de laquelle on rencontre des fragments de murailles, des tours. vestiges des anciennes fortifications. Des terrasses réservées avec goût sur plusieurs points, la vue s'étend au loin dans toutes les directions. Cette promenade est le charme de Rodez qui en compte quelques autres, le Foird à l'O. que bordent d'un côté, le Jardin public, de l'autre les Casernes et le Haras, ancienne Chartreuse de Rodez et qui aboutit au petit Square précédant la cathédrale; le Square au pied du Palais de Justice, qui abrite le Musée. Mentionnons encore l'Hôtel-Dieu et le Lycée avec sa chapelle (xvii s.) et des maisons anciennes dont les plus remarquables sont : la Maison d'Armagnac (xvi s.), la maison de Benoît (xvi s.), la Maison des Anglais

(210° 8.) etc. Rodez a élevé une Statue à Alexis Monteil, l'auteur de l'Histoire des Français des divers États, un buste en bronze à Lebon et un autre en marbre à F. Gally, deux bienfaiteurs de la ville. **ESPALION.** bâti sur les deux rives du Lot, que l'on franchit sur deux ponts, l'un moderne et l'autre à arches du xiii° s., est dominé au S.-O. par une montagne conique dont le sommet porte les ruines du Château de Culmont-d'Olt (xiii au xiv° s.). De ses vieilles fortifications, la ville n'a conservé qu'une Tour en face du Palais de Justice, moderne. Sur des rochers de la rive g. du Lot, se dresse l'ancienne Justice de Paix. L'Hôtel de l'ille occupe une partie de l'ancienne Église dont le clocher (xv° s.) est encore debout; une façade de même style y a été ajoutée. Lo nouvelle Église est de style ogival. N'oublions pas dans le petit cimetière l'Église de Pers (xu° s.).

MILLAU, centre industriel important, dans une riante situation, entouré surtout au N. et à l'E. de montagnes rocheuses au front bastionné, occupe, sur la rive d. du Tarn, un coude assez prononcé que forme cette rivière en amont de son confluent avec la Dourbie. De beaux boulevards

#### LAGUIOLE. - Château du Bousquet.

enserrent la vieille cité aux rues étroites, coupées de ruelles et d'impasses bordées de maisons anciennes des xur au xv s. (Place de l'Hôtel-de-Ville, Rue Pegrolerie, etc.). On y voit encore une vieille Porte fortifiée du xur s., sous laquelle passe la Rue du Voultre. La Place du Mandarous, où se dresse le Monument aux enfants de Mulau morts pour la patrie en 1870-1871, relie la ville ancienne à la ville moderne. L'Église N.-D. (xur s.), consacrée par le pape Urbain II, a été remaniée au xvur s.; elle est flanquée d'une tour octogonale au S., que couronne une balustrade et que termine une flèche en bois. Les Églises du Sacré-Cœur et St-François, de style roman, sont modernes. On admire dans la petite Église St-Martin une Descente de croix peinte par Crayer. Signalons encore le Beffroi, tour de l'ancien Hôtel de Ville; le Château, édifice élevé sous Louis XIV; un Laroir du xvur s., et les restes d'un vieux Pont sur le Tarn (2 arches).

SAINT-APPRIQUE occupe les deux rives de la Sorgues, sur laquelle deux ponts sont jetés, l'un ogival, l'autre moderne, plus en aval. Cette petite cité industrielle, toute en longueur, est entourée au N.-E. et au N.-O. par des montagnes qui vont en s'abaissant et dont le point de

rencontre est occupé par un énorme bastion, le ror de Caylus, que l'on prendrait de loin pour une forteresse féodale en mines. Du pont moderne, on jouit d'une vue agréable sur la ville et la vallée que domine la flèche élégante de son Églue neuve. On y voit quelques maisons anciennes; un beau Square orne la rive g. de la Sorgues.

VILLEFRANCHE DE-ROUERGUE, entourée de collines élevées au S. et à l'O., est une bastide régulière du xur s. construite sur la rive d. de l'Aveyron, que franchissent deux ponts, l'un du xur s. et l'autre moderne. Elle possède sa place carrée à arcades, la Place N.-D., des rues étroites se coupant à angle droit et dont la plus remarquable est la Rue de Lorraine, bordée de maisons à pignon. Une tour massive, sous le porche de laquelle passe une rue, flanque la façade de l'Église N.-D. dont on remarque les hoiseries. Son monument le plus intéressant est f'ancienne

#### CAPDENAC-GARE. - Vue génerale.

Chartreuse, transformée en Hospice (xv' et vvt' s.) dont on admire les deux cloîtres et principalement le petit. La chapelle et le réfectoire sont également intéressants.

# Liste des Monuments historiques

| Relmont Clocher (xv. s.) de l'Église de l             | Rodez (Suite) Maison dite des Anglais (xiv* s.). |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| lancienne Abbayc.                                     | Maison dite d'Armagnae (xvi* s ).                |
| Buzens, Dolmen                                        | St-Affrique Dolmen des Tiergues.                 |
| Cavalerie (La) Dolmen.                                | — Pont (xm <sup>*</sup> s.).                     |
| Cayrol (Le) Rumes de l'Abbaye de Bonneval             | St Sernin-sRance. Ancien Hôtel de Ville          |
| (xH* s ).                                             | Sulles-la Source Dolmen sous tumulus du Gene-    |
| Conques Éghse Ste Foy (xit' 8.).                      | vrier                                            |
| Convertorrade (La) Portes et courtines faisant partie | Sylvanès Ancienne Abbaye (xn' s.).               |
| des anciens remparts (xiv* s.).                       | Villefranche de Pa-                              |
| Espalion Chapelle de Pers (xur s ).                   | nat Dolmen.                                      |
| Pont Vieux (xue s.).                                  | Villefranche-de-                                 |
| Martiel Dolmen.                                       | Rouergue Ancienne Charlreuse (xv* s.), (au-      |
| Montjaux Dolmen                                       | , jourd'hut hospice)                             |
| Nant Eglise St-Pierre (xit's).                        | Église (xm* au xvt s.).                          |
| Bodez Cathédrale N.D. (xiii* au xvi* s.)              |                                                  |

# Landes

## Nom — Situation



E département des Landes doit son nom à la vaste région du S.-O. de la France, qui s'étend de l'embouchure de la Gironde à celle de l'Adour et vient se terminer à la Gélise, dans l'arrondissement de Nérac, formant ainsi un triangle dont la base, qui n'est autre que le rivage de l'océan Atlantique, mesure 230 kilom. De cette région jadis coupée d'étangs et de marais, recouverte de bruyères, d'ajoncs et de fougères et aujourd'hui transformée en une immense forêt

de pins, de chênes et de hêtres, avec des prairies égayant les clairières, notre département en occupe les trois quarts. Sous le rapport de l'étendue, il est au deuxième rang, cédant la préséance au département voisin de la Gironde, dont le domaine s'étend aussi sur une partie des Landes. En ne tenant pas compte de la pointe orientale de l'arrondissement de Mont-de-Marsan, il affecte la forme d'un trapèze dont la plus grande base (106 kilom.) est le rivage lui-même de l'Océan. La diagonale N.-E. à S.-O. mesure 147 kilom, et la diagonale N.-O. à S.-E. n'en mesure que 127. Il a des limites naturelles : au N. 2 kilom. de la Leyre ; à l'E. 7 kilom. de la Gueyze, 10 de la Gélise et du ruisseau de Rimbez, 12 kilom. de la Douze, 7 du Midou et une partie du cours du ruisseau de Vergognan; au S. plusieurs ruisseaux peu importants, 6 kilom. du Gabas, de nouveau quelques parties de ruisseaux insignifiants, le Gave de Pau, la Bidouze, puis les Gaves réunis de Pau et d'Oloron, enfin l'Adour à deux reprises, en amont d'abord, puis en aval de Bayonne, jusqu'à son embouchure dans l'océan Atlantique; à l'O. enfin ce même Océan jusqu'à la route forestière qui en part pour aboutir à l'étang de Cazaux. Il est borné au N. par le département de la Gironde, au N.-Epar celui de Lot-et-Garonne, à l'E. par celui du Gers, au S. enfin par celui des Basses-Pyrénées.

En 1790, il a été formé de parties de territoire empruntées à trois provinces de l'ancienne France : Guyenne (Landes, Condomois, Chalosse), Gascogne et Béarn.

## Histoire

Des âges lointains le sol des Landes a conservé peu de chose. Citons : des grottes préhistoriques sur le territoire de Sorde, à l'intérieur de l'angle formé par le confluent des Gaves de Pau et d'Oloron ; parmi les monuments mégalithiques, peu nombreux et situés pour la plupart sur la rive g. de l'Adour, une pierre celtique connue sous le nom de Grimann à Sabres; le monument mégalithique appelé Peyrelongue à Saubusse; les menhirs de la Pierre-Longue à Horsarrieu, de la Pierre-du-Diable à Sarron, et le mégalithe de Saint-Loubouer. Aux peuplades inconnues auxquelles on est redevable de ces monuments succédèrent d'abord les Ibères, que les Phocéens trouvèrent, vers 600 av. J.-C., sur les côtes du Languedoc, puis les Celtes, que les Romains désignèrent sous le nom d'Aquitains. Parmi les neuf peuples dénombrés par César comme occupant l'espace compris entre l'Océan, la Garonne et les Pyrénées, trois se trouvaient sur le territoire du département: les Tarbelli autour de Dax, les Cocosates, leurs clients, vers Castets et les Tarusates, plus tard Aturenses, à Aire-sur-l'Adour. Après la campagne de Crassus (56 av. J.-C.) les Aquitains se soumirent aux Romains et ne se soulevèrent pas en 52 avec toute la

т. iv. — 33.

Gaule. En 38, Vipsanius Agrippa réprima un de leurs soulèvements; un autre fut étouffé entre 35 et 30 par Albius Carrinas; un troisième, en 28, par Valerius Messala. L'an 15, l'Aquitaine comprit les pays s'étendant jusqu'à la Loire. Au point de vue militaire, elle était représentée par quatre cohortes. Auguste réduisit à 5 leurs 17 cités. La religion impériale s'implanta à Dax comme dans le reste de l'empire. Un noble éduen, réfugié à Dax en 260, s'y maria; l'une de ses filles épousa un médecin de Bazas, Julius Ausonius, qui alla s'établir à Bordeaux et fut le père du poète Ausone. Vers l'an 400, le pays rangé

dans la Novempopulanie, l'une des 7 provinces du diocèse de Vienne, comprenait les deux importantes cités de Dax (civitas .1quensium) et Aire (civitas Atuvensium).

De l'époque romaine il reste des vestiges de camps romains à Arjuzaux, Duhort-Bachen (camp de Castera), Grenade. Montaut, Saint-Sever, où la Promenade du Plateau de Morlanne en occupe l'emplacement et Sarron qui est băti dans l'enceinte. On voit aussi des traces de voies romaines à Gastes, Mimizan, Vielle-St-Girons. Dax a conservé une partie de ses vieux remparts; on voit des mosaiques au hameau de Gueux (c. de Labastide-d'Armagnac), à Sarbazan; des ruines romaines à Sort; un autel gallo-romain au pignadar de Lone à Vieux-Boucau; des restes de la station de Losa (Louze) à Sanguinet. Pouillon, enfin, fut un vicus gallo-romain.

Le Christianisme y fut préché au 111's. par saint Honest. C'est à Aire que l'on place le martyre de sainte Ouitterie.

Résinier au travail.

qui eut lieu au v° s. En 407 toute l'Aquitaine fut ravagée par un flot de barbares : Vandales, Suèves, Burgondes. Wallia, roi des Wisigoths, qui avait refoulé en Espagne les Suèves et les Vandales, en échange des services rendus à l'empire, oblint de l'empereur Constance l'Aquitaine, dans laquelle il s'établit. L'un de ses successeurs, Alaric II, résida au Mas d'Aire; c'est dans le château de cette ville que fut élaboré le code auquel il a donné son nom. L'empire des Wisigoths s'écroula en 507 à Vouillé, par suite de la victoire des Francs de Clovis. L'Aquitaine fut conservée par les successeurs de ce roi conquérant jusqu'à la révolte de Gondowald. En 627 les Vascons sont maltres à leur tour de la Novempopulanie. En 719 les Arabes traversent les Pyré-

nées par le Bas-Languedoc; en 721 ils s'emparent d'Aire et de Dax. Vaincus en 732 à Poitiers par Charles-Martel, ils disparaissent, et, si l'on en croit la tradition, quelques fuyards se réfugient dans les Landes. Le péril arabe disparu, la lutte entre l'Aquitaine indépendante et les ducs austrasiens commence, lutte ardente dans laquelle succombent Hunald, puis Waïfre, assassiné en 768. Charlemagne, vainqueur, avait taillé trois états dans le duché d'Aquitaine dont son fils Louis fut titulaire. C'est un parent éloigné d'Hunald qui exerça le pouvoir dans la région de Dax, Loup le, qui eut pour successeurs son fils et son petit-fils Adalric. Ce dernier se révolta et fut battu par Louis (815), qui devint empereur d'Occident à la mort de son père Charlemagne. Louis le Débonnaire donna le royaume d'Aquitaine à son fils Pépin I" (817). Deux ans après, il plaça Totilon à la tête du duché de Gascogne. Vers cette époque a lieu la première apparition des Normands, qui remontent le cours de l'Adour, en pillant et en dévastant la région. Malgré l'énergie qu'il déploie à Dax, Totilon ne peut empêcher la ville de tomber au pouvoir des pirates. A Pépin I<sup>er</sup> succède Pépin II. Un seigneur espagnol, Sanche-Sancion, s'empare du duché de Gascogne. Charles le Chauve l'attaque en 849; puis les Maures envahissent son territoire. Il meurt en 864. Le pouvoir passe successivement aux mains d'Arnaud, fils d'un comte de Périgord, puis d'un seigneur gascon, Sanche-Mitarra. En 877, l'Aquitaine, de royaume redevient simple duché et tombe aux mains de Raynulf, fils d'un comte de Poitiers. Sous l'un de ses successeurs, Guillaume, fils de Sanche III, les Normands font une nouvelle apparition dans le pays, mais le duc les bat à Taller, et, en souvenir de sa victoire, élève l'abbaye de St-Sever. Un peu plus tard il se sacre lui-même évêque et meurt (983), laissant deux fils, dont l'un, son successeur, eut à refouler les Manichéens qui pénétrèrent en Gascogne. Après sa mort, survenue en 1032, la puissante maison de Poitiers réunit sous sa suzeraineté les deux duchés de Gascogne et d'Aquitaine, à la suite du mariage du fils de Guillaume IV. Mais cette suzeraineté, s'exerçant de loin, n'empêcha pas d'autres seigneurs de grandir à côté. Une des maisons qui prospérèrent le plus fut la maison d'Albret, qui, à l'origine, ne possédait que Labrit; une des plus anciennes est celle de Tartas, qui fut réunie par un mariage à la vicomté de Dax, au xiii s. Mont-de-Marsan fut fondé en 1141 par le vicomte Pierre de Marsan et son épouse Béatrix de Béarn. La vicomté de Marsan devint, à partir de 1256, l'apanage de la maison de Béarn.

Le divorce d'Aliénor d'Aquitaine avec le roi Louis VII, suivi de son mariage avec le duc d'Anjou, Henri Plantagenêt, devenu roi d'Angleterre sous le nom de Henri II, apporta la Gascogne au nouveau roi. L'un de ses fils, Richard Cœur-de-Lion, étousse de 1176 à 1178 les rébellions des seigneurs insurgés contre son père. Il s'empare une première sois de Dax, désendu par les troupes du comte de Bigorre et qui résiste pendant dix jours. Une seconde révolte le ramène à nouveau sous les murs de la ville, que cette sois les troupes anglaises gardent. Les nouveaux maîtres surent assez habiles pour se saire supporter : ils accordèrent aux villes des privilèges ou augmentèrent les libertés précédemment acquises; ils facilitèrent la création de villes nouvelles ou bastides et recherchèrent des unions avec les grandes samilles de la région. Il est juste d'ajouter que la noblesse d'Aquitaine passait facilement des anciens maîtres aux nouveaux et réciproquement.

Au xiii s. s'élèvent: Grenade, sur la rive d. de l'Adour, Hastingues, Labastide-d'Armagnac, Montfort, Villeneuve-de-Marsan, etc. Les souverains anglais venaient résider quelquesois dans leur nouveau domaine qu'ils faisaient administrer par des sénéchaux. St-Sever était le siège de la sénéchaussée de Gascogne. Assiégée en 1275 par le frère de Philippe le Bel, alors en lutte avec Édouard I" d'Angleterre, cette ville dut capituler après trois mois de soussfrances et de privations. Dax, que les Anglais assiégèrent aussi, résista avec succès. A la mort de Marguerite de Béarn (1519), son petit-fils,

Gaston de Foix, hérita de ses domaines. C'est ainsi que la partie des Landes comprenant le centre, l'est et le nord-est, devint l'apanage de la maison de Foix; la famille d'Albret tenait presque tout le reste.

Au xive s. l'église entre en lutte avec les seigneurs pour la suprématie; l'un des épisodes les plus tragiques de cette lutte est l'assassinat de l'évêque d'Aire, près de Nogaro, en 1526.

Bien traités par les souverains anglais, les seigneurs gascons sont de leur côté en 1556, lors de la bataille de Poitiers. Mais un revirement se produit bientôt : les sires d'Albret, les seigneurs d'Armagnac et de Foix s'orientent du côté de la royauté française qui leur confie des charges. Sous Charles VI, ils entrent dans une ligue formée à Aire contre les Anglais. En 1442 ces derniers assiègent Tartas, que défend Charles II d'Albret. Le roi Charles VII lui vient en aide et les Anglais s'éloignent. Successivement St-Sever, Dax et Mont-de-Marsan tombent au pouvoir du roi de France qui, en 1451, est redevenu maître de tout le royaume.

La maison d'Albret devient de plus en plus puissante, d'abord à la suite de l'union de Jean XV avec Catherine de Foix (1494), puis par le mariage de leur fils Henri II (Henri de Navarre) avec la sœur de François I<sup>e</sup>, Marguerite de Valois (1527), dont la fille, Jeanne d'Albret, épousa Antoine de Bourbon et donna le jour à Henri II. Cette illustre famille s'était ralliée au protestantisme qu'elle protégeait; aussi les guerres de religion eurent-elles leur contre-coup dans ses États. Catholiques et protestants se combattirent avec des alternatives de succès et de revers, amenant chaque fois des représailles sanglantes. Les diverses villes de la région furent tour à tour prises et reprises par chacun des deux partis. Les 27 années qu'avait duré la lutte avaient ruiné la France. La révolte des Croquants, qui suivit, eut de nombreux partisans dans les Landes. L'habileté et la sagesse de Henri IV ramenèrent enfin la paix et la tranquillité dans le royaume.

Sous Louis XIII, Dax, une des places de sûreté des protestants, eut sa citadelle démolie. Pendant les troubles de la Fronde, les grandes villes des Landes restèrent fidèles à la cause de la royauté. Depuis cette époque aucun événement local n'est à signaler et l'histoire des Landes est celle de la France. Mentionnons toutefois la transformation économique de cette région si particulière, transformation accomplie et presque achevée à la fin du xix s.

# Gėologie — Topographie

On peut diviser le département en deux régions d'aspect fort tranché, que sépare le cours de l'Adour, qui décrit un arc de cercle dans la partie S. Sur la rive d. se trouvent les **Dunes** et les **Landes**, recouvertes de forêts, avec des centres de population peu nombreux et fort éloignés les uns des autres; sur la rive g. s'étend la **Chalosse**, région accidentée, fertile et populeuse.

Les dunes, de formation pliocène, forment une bande de 6 kilom. de largeur moyenne, accompagnant du N. au S. le rivage rectiligne de l'océan Atlantique. Ces dunes, les plus élevées de toute l'Europe, atteignent leur point culminant, 79 m., près de Mimizan. Elles sont formées d'une série de bourrelets ou de rides parallèles, se composant de sable quartzeux et coupées transversalement par des courants, écoulant à l'océan les eaux d'un chapelet d'étangs situés sur leur flanc oriental. Ces étangs étaient jadis des golfes dont les sables ont comblé les détroits communiquant avec la mer. On nomme lettes ou lèdes les vallons, parfois étroits, situés entre les bourrelets de dunes et dans lesquels on rencontre encore quelques blouses ou mouvants, dont la surface est voilée par une couche de sable apporté par les vents. Dans les temps reculés, les dunes recouvertes par une végétation luxuriante avaient dù s'arrêter; puis, par suite d'imprévoyances répétées, on les avait déboisées. Elles devinrent mobiles, avançant annuellement d'une vingtaine de m. vers l'E., engloutissant des bourgs dont la trace est aujourd'hui perdue. Au xviii s., après quelques essais partiels tentés par des particuliers et couronnés de succès,

l'ingénieur Brémontier entreprit un plan d'ensemble pour leur fixation sur le littoral du golfe de Gascogne, par des semis de pins maritimes. Son œuvre de défense est aujourd'hui continuée par le service forestier, qui doit notamment veiller au bon état de la première dune littorale commençant au delà de la laisse des hautes mers. La pente rapide du flanc qu'elle oppose à l'océan, par son talus suffisamment élevé, arrête les sables que les vents poussent contre elle et les empêche ainsi d'aller se déposer au loin sur les dunes parallèles que la végétation a définitivement fixées. Les forêts domaniales qui les recouvrent, sans solution de continuité, forment une zone de protection derrière laquelle s'étendent les landes. Cette région des dunes porte des noms distincts. Ce sont, en descendant du N. au S.: le Pays de Born, tout à fait au N., auquel succède le Marensin, région des étangs, où l'on trouve de grands chênes et que suit la Maremne, région humide et chaude où croissent les chênes-liège, des houx puissants, des bruyères géantes et des aubépines de dimensions inusitées. Le pays de Seignaux, qui occupe la pointe extrême au S. sur la rive d. de l'Adour, est une contrée de collines.

Los landes, qui continuent les dunes, s'étendent vers l'E. dans tout le reste de cette partie du département, débordant même sur les départements voisins. Le sol s'y élève régulièrement par une pente insensible et atteint plus de 170 m. d'altitude dans le canton de Gabarret, assaini par la création de puits filtrants et de canaux qui écoulent les eaux tombées à sa surface imperméable, formée d'alios. Il est presque uniquement recouvert de pins maritimes qui y prospèrent sous un climat extrémement propice. On ne compte plus aujourd'hui que 10 000 hectares de landes nues dont l'assainissement n'a pas encore été entrepris. Cette œuvre de rénovation est duc à l'ingénieur des Ponts et Chaussées Chambrelent. Communes et particuliers en tirent aujourd'hui d'importants revenus. Vers la pointe orientale de l'arrondissement de Mont-de-Marsan, la lande change d'aspect: prairies, vignobles, cultures variées, alternent avec des bois de pins; les terres, de composition variable, y portent le nom de boulbènes.

Sur la rive g. de l'Adour, s'étend la Chalosse, qui renferme le point culminant du département, 227 m., au S. du canton de Geaune et à la limite du département des Basses-Pyrénées. A cette rive se terminent les talus de la région pyrénéenne. L'argile et la silice mélangées avec le calcaire composent le sol de la Chalosse, où l'on trouve encore des bancs' de marne et des amas de sable. La partie la plus aride occupe l'angle S.-E,; on la désigne sous le nom de Tursan.

# Hydrographie

Hydrographie maritime. Le littoral du département commence au-dessous du bassin d'Arcachon, à l'origine d'un chemin forestier qui part de la côte, coupe en biais la grande lette de Lons-Lamas et aboutit à l'étang de Cazaux et de Sanguinet. La distance de l'océan à l'étang excède à peine 4 kilom. La côte se poursuit en ligne droite du N. au S.-S.-O. jusqu'à l'embouchure de l'Adour. Elle est escortée, parallèlement et à petite distance, par un chapelet d'étangs de dimensions variables. Les bourrelets de dunes qui l'accompagnent, depuis l'origine jusqu'au courant de Mimizan, se suivent en lignes droites parallèles, puis, au delà et jusqu'au courant de Contis, ils offrent une série de lignes ondulées; de la rive g. du courant de Contis jusqu'à l'étang de Léon, ils affectent une forme serpentine; ensin, dans la dernière partie et jusqu'au canal du Boudigau, les premières dunes parallèles au littoral sont suivies d'autres dunes sensiblement perpendiculaires aux premières. L'altitude des plus élevées ne dépasse pas 80 m. En aval de l'étang de Léon, cette altitude diminue; elle n'excède pas 52 m. au S. du charmant étang de la Prade et ne dépasse pas 19 m. en aval de l'étang de Soustons.

Sur cette longue côte inhospitalière, on ne rencontre guère, en dehors des chalets de quelques petites plages de bains, presque uniquement fréquentées par les habitants de la région, que des maisons forestières, des postes de douaniers et plusieurs phares. Les forêts et les bois recouvrant les dunes cachent çà et là les maisons basses des résiniers; dans des clairières apparaissent des habitations proprettes et gaies, constituant de modestes bourgades, dont les principales sont desservies par de petites lignes d'intérêt local. Les dessous de bois sont admirables dans quelques régions et peu de pays offrent autant d'attrait pour la chasse et la pèche.

En suivant la côte du N. au S., on rencontre d'abord Biscarosse-Plage, dont les chalets s'abritent au pied d'une dune terminale. Plus bas est la plage de Ste-Eulalie, fort modeste, que

suit celle de Mimizan-les-Bains, belle et vaste, toute de sable résistant; des chalets fort nombreux sont enfouis sous les pins, couronnent le faite de la dune ou s'élèvent à ses pie.is, tous sur la rive d. du courant endigué à l'aide de pieux constituant un long épi sur la rive g. et des fascines de pins sur la rive d.; au-dessous et également sur la rive d. du courant de Contis, se trouve la plage de Contis, que domine le phare du même nom; puis viennent celles de Huchetet-Vielle-St-Girons, fort modeste; de Vieux-Boucau, plus importante, avec de belles villas sur la dune. En aval des bains débouche le courant de Vieux-Boucau, écoulement des étangs de Soustons, que protège une jetée en pierre de 180 m. de longueur. Enfin à 15 kilom, en amont de l'embouchure de l'Adour est la station la plus importante de la côte, Capbreton, sur la rive g. du Boudigau. Cité maritime considérable au xiv s., Capbreton n'est aujourd'hui qu'un petit port de pêche situé devant une profonde vallée sous-marine, connue sous le nom de fosse, ou gouf de Capbreton, d'une profondeur variant de 575 m. à 5 kilom, de la côte jusqu'à 1500 m. à 50 kilom. Il est constitué par l'embouchure de la petite rivière de Boudigau qu'éclaire un phare et fréquenté par des bateaux de pêche dont 6 lui sont attachés. Ses ouvrages comprennent : une estacade en bois de 218 m. de long, s'avançant le long de la rive S.; un quai en maçonnerie de 50 m. lui faisant suite en amont; le canal d'Osségor reliant le chenal du Boudigau à l'étang d'Osségor, d'une longueur de 1500 m. sur 55 m. de largeur au plafond; des digues établies sur la rive g. du Boudigau et du canal d'Osségor (digue du Boucarot) et sur la rive d. de ces mêmes canaux, mesurant ensemble 900 m. Des huîtrières importantes se trouvent sur la lagune d'Osségor.

Le littoral des Landes s'achève à la rive d. de l'Adour, dont la rive g. appartient au département voisin des Basses-Pyrénées. Au large et en face se trouvent les Roches de la Barre.

Hydrographie fluviale. Les eaux du département vont toutes à l'océan Atlantique, qu'elles gagnent indirectement par la Garonne, en faible partie; par la Leyre, qui tombe dans le bassin d'Arcachon; par les étangs du littoral, qui s'y déversent par des courants; ensin par l'Adour. C'est ce dernier bassin qui est de beaucoup le plus considérable; il comprend, en esset, l'arrondissement entier de St-Sever, presque toute la partie orientale de celui de Mont-de-Marsan et plus du tiers de celui de Dax.

La Garonne reçoit: par l'intermédiaire de la Baïse, les eaux de la Gélise, rivière du Gers, qui n'appartient, pendant 10 kilom., que par sa rive g. au département des Landes, où elle reçoit, par la même rive, le Rimbes, qui lui-même sépare pendant 5 kilom. environ le département des Landes de celui de Lot-et-Garonne; — puis directement (rive g.) le Ciron, qui naît dans une lagune à d. de Lubbon, presque à la limite du département et se grossit (rive g.) du Thus.

La Leyre, aux eaux brunes, qui tombe dans le bassin d'Arcachon, est formée par la réunion, en aval de Moustey, de la Petite Leyre avec la Grande Leyre. La Petite Leyre ou Leyre orientale, ou encore Leyre de Sore, est elle-même formée à Luxey de plusieurs petits ruisseaux ou crastes; elle coule ensuite dans un petit ravin, s'augmente (rive d.) du Gave de Callen, passe au pied de Sore, glane en passant quelques ruisseaux, notamment (rive g.) celui de la Grande-Borade et tombe dans la Grande-Leyre. Cette dernière, ou Leyre occidentale, ou bien Leyre de Pissos, beaucoup plus considérable, a sa source à 15 kilom. environ à l'E. de la bifurcation de Morcenx. Formée des eaux qui s'échappent de plusieurs lagunes du plateau des Landes, elle serpente du S. au N. entre des talus sablonneux, accucille (rive d.) le ruisseau qui traverse Sabres, devient de plus en plus sinueuse, laisse Pissos à 1 kilom. de sa rive g., s'élargit et passe dans le département de la Gironde, à 10 kilom. au-dessous de son confluent avec la Petite Leyre, non sans s'être grossie encore de quelques crastes.

Sur l'océan Atlantique débouchent directement plusieurs courants: le courant de Minizan, d'une longueur de près de 7 kilom., qui lui apporte le tribut de plusieurs étangs importants du littoral; il sert en effet de déversoir à l'étang d'Aureilhan, dans lequel tombent, sur la rive méridionale, le ruisseau d'Escource et le ruisseau de Canteloup augmenté (rive d.) du Pouillon. Sur la rive septentrionale de l'étang d'Aureilhan débouche le sinueux courant de Ste-Eulalie, aux eaux rapides et formant des cascatelles au milieu de la brousse, qui coule dans un étroit défilé; pour un cours de 10 kilom., la différence de niveau est de 18 m.; il apporte les eaux du grand étang de forme triangulaire de Biscarosse et de Parentis, dans lequel se jettent des ruisseaux du pays de Born, comme la Moulasse. Un canal de moins de 1 kilom, de longueur lui amène au N. le trop-

plein du petit étang de Biscarosse, en communication lui-même, par le canal du littoral des Landes, avec l'étang de Cazaux et de Sanguinet, que se partagent les deux départements de la Gironde et des Landes; la partie landaise, dans laquelle débouché la craste de Sanguinet, porte ce dernier nom, l'autre étant réservé à la Gironde. Dans l'angle oriental tombe la Gourgue, audessus du bourg même de Sanguinet.

A 12 kilom. plus bas, le courant de Contis écoule à l'océan les eaux qui formaient autrefois les étangs de Lit et de St-Julien-en-Born, aujourd'hui desséchés. Il reçoit en outre (rive d.) le ruisseau de Mézos, qui s'augmente, par l'intermédiaire du courant mort, de l'Uza, qui remplit l'étang de la Forge. C'est le courant de Contis qui sépare le pays de Born au N. du Marensin au S.

Le courant de Léon, qui décrit des sinuosités à travers les lettes du littoral, porte à l'océan les caux de l'étang de Léon, très diminué d'étendue et dans lequel tombent plusieurs ruisseaux, notamment le Benaut, qui passe à Linxe et la Palue qui arrose Castets. Sur le point de gagner l'océan, ce courant tourne brusquement, à angle droit, vers le S.-S.-O. pendant près de 4 kil., séparé seulement par un mince cordon de sable. Le courant de Soustons, ou chenat du Vieux-Boucau, qui évacue les caux de l'étang de Soustons, se trouve à 8 kilom, au-dessous du précédent; il recueille le Magesq à l'E. et au S. le Hardy, déversoir du petit étang de Hardy, séparé par un barrage de l'étang Blanc. Au S. de Vieux-Boucau, non loin du bas-fond où coulait jadis l'Adour, le courant de Soustons rencontre à d. le chenal de Messanges, qui y déverse le trop-plein de trois petits étangs, dont le plus septentrional est l'étang de Moliets, à 1 kilom, au-dessous duquel est l'étang de la Prade, qui gagne par un chenal de plus de 4 kilom. l'étang du Capitaine. Dans l'étang Blanc se déverse le petit étang Noir, dans lequel tombe le ruisseau de Capdeil, qui passe près de Tosse.

A 15 kilom, au-dessous du courant de Soustons et dans l'axe de la Fosse de Caphreton, débouche le ruisseau de Boudigau, dans lequel s'écoule l'étang de Garros et qui recueille le canal du Boudigau traversant l'ancien étang d'Orx et pendant le parcours duquel il reçoit le canal de Burret, le canal de Mousschous, le trop-plein de l'étang d'Irieux. Puis, le ruisseau de Boudigau se grossit des eaux de l'étang de la Pointe, arrose Caphreton, est rejoint à 1500 m. en aval par le ruisseau de Bouret, formé lui-même du ruisseau de la Motte, du ruisseau de Vigneou et du canal de Monbardon, enfin accueille par un chenal le trop-plein de l'étang d'Osségort.

L'Adour, qui a sa source dans les Hautes-Pyrénées, traverse la pointe O. du département du Gers et pénètre par environ 79 m. dans celui des Landes, à 5 kilom. en amont d'Aire-sur-l'Adour, qu'il arrose. En aval de cette ville, il décrit une courbe vers le N.-O. dans une large vallée, à une distance moyenne de 2 kilom. des collines dominant de 50 à 70 m. sa rive g.; il baigne ensuite Grenade, s'attarde à traverser des prairies où il abandonne une partie de ses eaux. entoure des îles boisées, passe au pied de la colline qui porte Saint-Sever sur la rive g., séparant la Chalosse accidentée des plaines sablonneuses de la rive d. Son lit se resserre ensuite et devient plus profond; devant Mugron, il est navigable; il n'était que flottable depuis Aire. Il s'avance, sinueux, à la rencontre de la Midouze, qui en augmente le volume. Un peu en aval de ce confluent, il descend vers le S.-O., redouble ses méandres, escorté tantôt de bois de pins et tantôt de prairies; puis il gagne Dax, qu'il laisse sur sa rive g. en le séparant de Saint-Paullès-Dax, gros bourg de la rive d. Les marées d'équinoxe se font parfois sentir jusqu'à l'antique cité thermale. Quand les Gaves réunis de Pau et d'Oloron apportent leur tribut à l'Adour, ce fleuve s'élargit et roule des eaux abondantes; mais il n'appartient plus aux Landes que par sa rive d. Depuis Saubusse il est descendu vers le S. et tourne à l'O. à partir du confluent avec le Gave. A 5 kilom, en amont de Bayonne, il cesse de séparer le département des Basses-Pyrénées de celui des Landes, rôle qu'il ne reprend que 4 kilom, en aval de la même ville et pendant les deux derniers kilom, de son cours. La barre qu'il formait à son embouchure dans l'océan, mobile et dangereuse jadis, est aujourd'hui aisément franchie par suite des travaux considérables exécutés depuis de longues années. Sur une longueur totale de 501 kilom., son parcours est de 165 kilom, dans le département, avec une profondeur très variable et une largeur oscillant de 60 m. à 90 m.

Ses affluents sont : (rive g.) la *Grave*, qui lui parvient sous le nom de *ruisseau de Brousseau*; — (rive d.) la *Molle*; — (rive g.) le *ruisseau de Lourden* et le *Bahus*, qui passe à Eugénic-les-Bains; — rive d.) le *Bos* ou *Novielle*, qui a son embouchure à 5 kilom. en aval de St-Sever; — (rive g.) le

DAX. - Ancienne Cathédrale. Porte de l'ancien porche.

Gabas, dans lequel tombent: (rive d.) le Bas, qui frôle Geaune et s'augmente (rive d.) du Petit-Bas, de l'Escoutis et de l'Escu, (rive d.) la Mère et (rive g.) le Laudon; — (rive d.) la Midouze, formée de la réunion, dans Mont-de-Marsan, de la Douze et du Midou, deux cours d'eau descendus des collines de l'Armagnac, dans le Gers. La Douze, le plus abondant des deux, se grossit: (rive d.) du Lavardon, à Roquefort, de l'Estampon augmenté de plusieurs ruisseaux et de la Gonaneyre: le Midou, qui passe près de Villeneuve-de-Marsan, reçoit également un certain nombre de ruisseaux dont le plus important est (rive g.) le Ludon, En avail de Mont-de-Marsan, la Midouze recueille (rive d.) l'Estrigon et le Géloux, puis, le Bez, baigne Tartas et se gonfie encore, avant de lomber dans l'Adour, (rive d.) du ruisseau de Larcijon; — (rive g.) le Lizou; — (rive g.) le Louts, dont le cours dépasse 70 kilom, dans les Landes, coule comme son voisin, le Gabas, dans

#### DAX. - La Fontaine chaude.

une étroite vallée, arrose Hagetmau, laisse Montfort-en-Chalosse à 5 kil. de sa rive g.: — en avait de Dax. (rive d.) la Herrère; — (rive g.) le Luy, formé de la réunion, en avait de Gaujacq, du Luy de France et du Luy de Béarn, venus tous deux des Basses-Pyrénées; dans le Luy de France tombent : (rive g.) le ruisseau de la Rance, (rive d.) le ruisseau de Larruson et (rive g.) le ruisseau de Cées; le Luy de Béarn, plus important, n'a guère plus de 12 kilom, dans le département; le Luy annsi doublé coule en décrivant de grands méandres dans une plaine qu'il inonde parfois et se grossit (rive g.) du ruisseau du Grand Arrigau, et, près de son confluent, de la Bassée; — (rive g.) les Gaves réunis formés de l'union, en amont de Peyrchorade, du Gave de Pau et du Gave d'Otoron; ces deux cours d'eau, très abondants, appartiennent au département, le premier pendant 25 kilom, seulement, dont 6 par la rive d. seule, le second pendant 9 kilom, dont 5 par la rive d. seule également.

**ÉTANGS.** Leur surface, qui va sans cesse en diminuant, est d'environ 10.450 hectares aujourd'hui; ils s'étendent principalement le long de la côte de l'Océan. Il en existe d'autres de faible

r. iv. - 34.

LAMDES IL

étendue en différents points des Landes. La profondeur de ceux du littoral est plus considérable sur la rive occidentale que sur la rive orientale. Nous les avons décrits dans le chapitre consacré à l'hydrographie.

Marais. On en trouve dans la région des étangs et dans la vallée de l'Adour; on leur donne le nom de barthes. Des associations privées les assainissent ou les dessèchent.

CANAUX. Il n'existe que les canaux étroits ou courants, faisant communiquer les étangs soit entre eux, soit avec l'Océan.

Sources minérales. Au 1<sup>st</sup> janvier 1901 on comptait dans le département 19 sources autorisées réparties dans 17 établissements, dont les principaux sont ceux de Dax, d'Eugénie-les-Bains et de Préchacq. Dax est célèbre par ses eaux minérales sulfatées calciques, dont la thermalité varie de 53° à 64° et ses boues végéto-minérales, employées avec succès dans le traitement des rhumatismes. Dax possède aussi des eaux salées (25° à l'aréomètre Baumé). Tout autour de Dax existe un véritable fleuve chaud, qui se manifeste à 11 kilom. E.-N.-E. de la ville, à Préchacq, se dirigeant vers l'O. en passant sous l'Adour qu'il franchit une première fois, puis une seconde fois en reparaissant à Dax (toutes les sources se trouvent sur la rive g. de l'Adour), enfin une troisième fois en se manifestant à Saubusse, à 12 kilom. S.-O. de Dax. Eugénie-les-Bains est un centre de sources sulfurées calciques ou sodiques, ferrugineuses (15° à 20°). On trouve encore des sources de même nature à Donzacq, Gamarde, Pouillon, Rivière et Tercis; des eaux sulfureuses froides à Gourbera, Morcenx et Sindères; des eaux ferrugineuses à Lit, Mont-de-Marsan, Morganx, St-Vincent-de-Tyrosse. Citons encore la fontaine bouillonnante d'Estigarde et la source pétrifiante de Manes à Luchardez-et-Bargues.

## Climat

Le département est placé sous l'influence du climat girondin, plus doux dans la lande, sur la rive d. de l'Adour, que dans la Chalosse, sur la rive g. Il est encore un peu malsain dans les landes nues restant à améliorer. La chaleur se fait sentir pendant les mois de juin, juillet et août: le froid, modéré, en janvier et quelquefois en mars. La neige est presque inconnue; la pluie tombe surtout au printemps. Les vents d'O. et du S.-O., qui dominent, amènent en été de nombreux orages, souvent accompagnés de grèle. En hiver et au début du printemps, le brouillard est fréquent dans la région des étangs et sur la lande rase.

La moyenne de la température, légèrement inférieure à celle de Bordeaux et supérieure de 2° à celle de Paris, oscille autour de 12°.

La hauteur moyenne annuelle de la pluie tombée de 1882 à 1899 a été de 0=972; cette hauteur n'a atteint que 0=691 en 1899, mais s'est élevée à 1=177 en 1900.

## Divisions administratives

ÉTENDUE: 952.150 hectares (Cadastre). Population (1901): 291.586 habitants.

|                             |      | Arr | ondisse | ments   | Can  | ons       | Communes |
|-----------------------------|------|-----|---------|---------|------|-----------|----------|
| Présecture : Mont-de-Marsan |      |     | 1       |         | 19   | 2         | 117      |
| Sous- (Dax                  |      |     | 1       |         | 8    | ;         | 107      |
| Sous-   Dax                 |      | •   | 1       |         | 8    | 3         | 109      |
| Tot                         | ial. |     | 3       | Total . | . 28 | –<br>Tota | 1 . 533  |

#### LISTE DES CANTONS

| <b>¥</b> ont-de-Mar <b>s</b> an | Gabarret, Grenade, Labrit, Mimizan, Mont-de-Marsan, Morcenx, Parentis-                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | en-Born, Pissos, Roquefort, Sabres, Sore, Villeneuve-de-Marsan.                                              |
| Dax                             | Castets, Dax, Montfort, Peyrehorade, Pouillon, Saint-Martin-de-Seignaux, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons. |
| Saint-Sever                     | Aire-sur-l'Adour, Amou, Geaune, Hagetmau, Mugron, Saint-Sever, Tartas E.,                                    |
|                                 | Tartas O.                                                                                                    |

CULTES. Culte catholique. Évêché: Aire, érigé au mr s.; il releva d'Eauze jusqu'au ix s.

et d'Auch ensuite. Supprimé en 1790, ce diocèse fut réuni à celui de Bayonne et rétabli en 1825. Il compte 28 cures, 295 succursales et 41 vicariats rétribués ainsi qu'une chapelle paroissiale. Aire possède un séminaire diocésain. Le diocèse ne comprend que le département des Landes. Le nombre des communautés religieuses d'hommes est insignifiant, celui des communautés de femmes est plus important; presque toutes s'occupent d'enseignement, sauf quelques communautés de femmes qui sont vouées à la vie contemplative ou s'occupent d'œuvres charitables. Citons parmi les pèlerinages : N.-D. de Buglose, à Pouy, près Dax, N.-D. de Maylis à Mugron, N.-D. de la Capère à Igos, N.-D. de Goudosse à Souprosse, N.-D. d'Ichoux, N.-D. de Mimizan, N.-D. de Saubion. Culte protestant. Les adhérents au culte réformé, peu nombreux, sont ratlachés au consistoire d'Orthez, qui ressortit à la 9 circonscription synodale. It y a un temple à Mont-de-

#### HAGETMAU. - Église. Ensemble de la crypte.

Marsan. Gulte israélite. Les quelques adhérents à ce culte sont rattachés au consistoire de Bayonne.

ARMÉE. Le département ressortit à la 18° région militaire, qui comprend 5 départements, dont celui des Landes et 8 subdivisions de région dont l'une, celle de Mont-de-Marsan, lui appartient.

Les troupes qui en dépendent font partie du 18° corps d'armée dont le chef-lieu est Bordeaux. La garnison de Mont-de-Marsan compte 1 régiment d'infanterie. En outre, le département ressortit à la 18° légion de gendarmerie.

Marine, Les Landes appartiennent au 4 arrondissement maritime, chef-lieu Rochefort, qui s'étend de la baie de Bourgneuf à la frontière d'Espagne

JUSTICE. Le département ressortit à la Gour d'appel de Pau. Il existe un Tribunal de 1º instance à Mont-de-Marsan, où se tient la Cour d'assises, à Dax et à St-Sever; un Tribunal de Commerce à Dax; une justice de paix dans chacun des 28 cantons.

INSTRUCTION PUBLIQUE. Le département ressortit à l'Académie de Bordeaux. Il ne possède aucun établissement d'enseignement supérieur.

L'enseignement secondaire comprend pour les garçons : un lyoée à Mont-de-Marsan (Lycée Victor Duruy) et pour les filles, des cours secondaires. Il y a un petit séminaire à Aire; des établissements libres à Day et à Saint-Vincent-de-Paul.

L'enseignement primaire recrute ses professeurs à l'école normale d'instituteurs (avec école annexe) de Dax et à l'école normale d'institutrices (avec écoles annexes) de Mont-de-Marson, il existe des écoles primaires supérieures de garçons à Aire. Dax et l'eyrehorade.

Signalons encore l'école pratique d'agriculture de Saint-Sever.

Le département ressortit en outre à l'arrondissement minéralogique de Bordeaux, sous-arrondissement de Bordeaux S. (division du S. O.); à la 7 région agricole (S.-O.); à la 29 conservation forestière (Bordeaux); à la 10 inspecțion des Ponts et Chaussées.

## Agriculture

Le département se partage en deux régions bien distinctes au point de vue agricole, correspondant à la nature géologique du sol : les Landes et la Chalosse. Cette dernière région, très fertile, porte des cultures très variées, tandis que la première, au sol sablonneux, presque entièrement occupée par des forêts de pins et 10 000 hectares de landes nues, privée d'engrais, n'a que de pauvres cultures.

Au premier rang des céréales est le maïs qui a occupé 71 814 hectares en 1900 et produit 1 071 650 hectolitres; puis viennent le seigle, le froment, le millet et l'avoine. Parmi les légumineuses, la culture des haricots est la seule qui ait

HAGETMAU. - Chapiteau de la crypte.

quelque importance. La pomme de terre n'a occupé que 3170 hectares et a donné un rendement de 117550 quintaux. La production fourragère n'est pas considérable; elle comprenait, la même annee, 4670 hectares; fourrages annuels, prés naturels et herbages, ont occupé 54565 hectares, les betterayes fourragères 2 780 hectares.

Les cultures industrielles n'ont compris que le lin (681 hect.), le chanvre (178) et le tabac, qui a fourni 1328 quint, pour 120 hect, plantés.

La vigne, qui occupe 22 599 hectares en production, a donné 687 656 hectol.; en outre, l 244 hect. étaient improductifs. Ce sont les vins de sable qui sont les plus recherchés. La production fruitière n'a guère consisté qu'en 681 quint, de châtaignes.

Les forêts domaniales avaient une surface de 26 262 hectares 35 ares plantés surtout en pins, sauf celle de Laveyron, plantée en chênes et en hêtres. Les forêts communales embrassaient 7809 hectares 84 ares.

Les chevaux des Landes, de formes élégantes, sont estimés. Il existe un haras à Mont-de-Marsan et 10 autres stations de monte. En 1900, on comptait 22 520 chevaux, 8668 mulets et 5169 ânes. L'espèce bovine était représentée par 128 110 sujets, dont 36 428 bœufs de travail, 2444 à l'engrais et 65 914 vaches qui ont fourni 292 200 hectol. de lait. L'espèce ovine, en décroissance, comptait

345 003 représentants; la quantité de laine fournie a été de 4 004 quint, pour 200 200 animaux tondus. La race porcine était représentée par 91 608 ammaux et la race caprine par 26 926. En outré, 15 961 ruches d'abeilles ont fourni 28 525 kil, de miel et 16 461 kil, de cire.

Les basses-cours fournissent un sérieux appoint dans l'ensemble de l'économie agricole; leurs produits alimentent les marchés de Bordeaux et de Bayonne. Ajoutons que le gibier de toutes sortes abonde dans les forêts, que le littoral et les étangs fournissent toutes les variétés de poissons et l'on se convaincra que les ressources qu'offre le département sont fort variées.

L'enseignement agricole est donné par la chaîre départementale de Mont-de-Marsan, la chaîre spéciale d'Aire-sur-l'Adour et l'école pratique d'agriculture de Saint-Sever. On compte 15 comices

agricoles dans le département ainsi qu'un certain nombre de sociétés et de syndicats agricoles. L'élève du cheval est encouragée pardes primes; des courses annuelles ont lieu à Mont-de-Marsan, Dax, Aire et Peyrehorade. Cette dernière ville possède un établissement de pisciculture.

Enfin on trouve des pépinières départementales et des écotes de greffage pour la vigne dans plusieurs centres.

### Industrie

#### INDUSTRIES EXTRACTIVES.

Au 51 décembre 1900, on comptait dans les Landes 10 concessions de mines : 2 de lignite (à Larquier et à St-Lon): 4 de bitume (Armenticu, l'Échalassière, Labourdette, Pozat); 4 de sel gemme (Dax, Lescourre, Montpeyroux, St-Pandelon). En 1900, on n'a exploité que la mine de lignite de St-Lon, qui a produit 700 T. et la mine de sel gemme de St-Pandelon, qui a fourni 114 T. de sel brut et 6 120 de sel raffiné. La même année, les 5 tourbières communales de Mées et celle de Tareyre ont fourni 262 T. de combustible. Il n'existe qu'une seule carrière sonterraine à Pouillon

(gypse); toutes les autres sont à ciel ouvert. Elles ont fourni ensemble 101050 m. c. de matériaux de construction, d'empierrement, d'engrais pour l'agriculture, etc. Roquefort et Œregave ont des fours à chaux. On fabrique de la poterie ordinaire dans quelques petits centres, des tuyaux de drainage dans plusieurs usines. Le département compte en outre un grand nombre de tuileries, quelques briqueteries et ensin 2 verraries.

INDUSTRIES AGRICOLES. Elles comprennent un certain nombre de minoteries établies principalement sur les cours d'eau et d'autres à vapeur; des distilleries d'alcool de maïs, des fabriques de liqueurs à Mont-de-Marsan, Dax, etc. Les industries du bois, très importantes, comprennent de grandes scieries mécaniques dans les landes, notamment à Morcenx, à Mont-de-Marsan, Dax, etc. Dax fait de l'ébénisterie, Mont de-Marsan fabrique des enveloppes de paille, Dax des sandales et des espadrilles, St-Sever des cercles pour barriques. Enfin on compte, dans la région des dunes principalement, un certain nombre de fabriques de bouchons de liège que l'on tire de l'écorce des chênes spéciaux de cette région.

SAINT-SEVER. - Église, Chapiteau du tronscpt.

INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES. Les usines métallurgiques en activité sont celles du Boucau, de Labouheyre, de Pontenx-les-Forges et de Castets. L'usine d'Uza n'a fabriqué que des produits de seconde fusion en 1900. Placée à l'embouchure de l'Adour, l'usine du Boucau doit à cette situation privilégiée de recevoir directement par eau ses matières premières: charbon d'Angleterre, minerais d'Espagne, castine des Basses-Pyrénées. Les bateaux qui les apportent y trouvent comme fret de retour les poteaux de mines des Landes, dont le Boucau est un des principaux ports d'exportation. L'usine, qui dispose de 4500 chevaux de force et occupe une moyenne de 1700 ouvriers, possède 3 hauts fourneaux au coke, 5 cornues Bessemer, 2 fours Martin, 10 fours à réchauffer, 5 trains de laminoirs, 136 fours à coke. En 1900, elle a produit 71784 T. de fonte et 110 595 T. d'acier. On y a traité 125 000 T. de minerai de fer d'Espagne, 3 400 T. de minerai de manganèse de l'Ariège, 5 200 T. de chrome et l'on a employé 150 000 T. de charbons anglais, 87 000 T. de coke du Boucau et 51 000 T. de castine. Les 5 autres usines ont occupé 210 ouvriers et produit 5072 T. de fonte pour affinage et pour moulage et 2 057 T. de fer.

St-Paul-lès-Dax possède les forges d'Abesse, Mont-de-Marsan des fonderies de fer, de fonte (2° fusion) et de cuivre. Cette dernière ville construit des machines agricoles.

INDUSTRIES CHIMIQUES. Elles comprennent les fabriques de cierges et de chandelles de Dax et de Mont-de-Marsan; de savons et de bougies de Dax; les fonderies et blanchisseries de suif de cette même ville; les usines de produits résineux du Marensin, de Dax, de Mont-de-Marsan.

L'extraction de la résine du pin maritime est une source de richesse inépuisable pour les Landes. Aussi le département n'a-t-il pas hésité à fournir une subvention annuelle au laboratoire de chimie appliquée à l'industrie des résines, institué à la Faculté des Sciences de l'Université de Bordeaux et dont la mission consiste, en dehors des essais, analyses et recherches purement scientifiques, à fournir aux usines landaises des ingénieurs-chimistes dotés de connaissances techniques spéciales. De la résine on retire une toule de produits.

INDUSTRIES TEXTILES. Elles ne comprennent guère que quelques filatures de lin. Haget mau fabrique du linge de table; quelques centres produisent des étoffes grossières en laine.

INDUSTRIES DIVERSES. Mont-de-Marsan fait de la chapellerie. Dax et Hagetmau ont des tanneries

En résumé, le département, en 1900, comptait 596 établissements dont 360 en activité, disposant de 510 machines d'une force de 8 000 chevaux-vapeur.

#### Commerce

Le département exporte des produits résineux, du bois de pin débité sous plusieurs formes, du liège, des métaux (fer, fonte, acier), des eaux-de-vie, du tabac, du miel, etc.

Il importe des blés et farines; de la houille; du minerai de fer; des articles de modes et nouveautés, d'ameublement; des articles d'habillement, des denrées coloniales, des liqueurs, etc.

En 1900, le tonnage effectif des marchandises sur les rivières navigables a atteint les chiffres suivants: Adour 127967 T.; Midouze 5 849 T.; Luy 415 T.; Gaves réunis 16 947 T. En outre le flottage sur les deux Leyres a atteint 4322 T. en 567 radeaux.

En 1901, Mont-de-Marsan a occupé le 67° rang parmi les succursales de la Banque de France avec un chiffre d'affaires de 50 887 300 fr. Mont-de-Marsan est le siège d'une Chambre de Commerce dont la circonscription embrasse tout le département des Landes.

## Voies de communication

|                                        | Kilom.   | •                                         | Kilom.         |
|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------|
| Chemins de fer (voie normale)          | 591,255  | Luy (nav. de la digue du moulin d'Oro     |                |
| Routes nationales                      | 457,066  | à son embouchure)                         | 24             |
| Chemins de grande communication.       | 1523,662 | Gaves réunis (de leur jonction à l'emb.). | 9,420          |
| d'intérêt commun                       | 434,177  | 70. 10 A 11. 13                           |                |
| — vicinaux ordinaires                  | 2899,828 | Rivières flottables.                      |                |
| Adour (navig. entre St-Sever et le bec |          | Haut Adour 40,209   Douze                 | 32,560         |
| des Gaves)                             | 101,260  | Gave de Pau . 14,250 Leyre occide         | 52,7 <b>49</b> |
| Midouze (navig. sur tout son parcours) | 42,955   | Gave d'Oloron 9,160 — oriente             | 25, <b>055</b> |

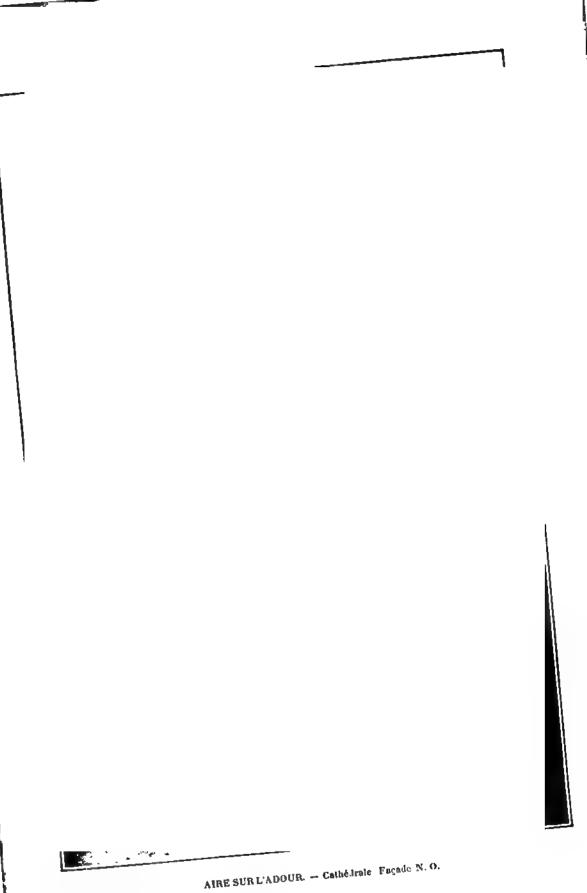

ONT-DE-MARSAN, ville peu animée et sans intérêt, mais propre, avec de belles avenues, est bâtie dans une cuvette où s'unissent le Midou et la Douze pour former la Midouze. C'est en amont de ce confluent et entre les deux rivières que l'on trouve les principaux monuments; sur la place de l'Hôtel-de-Ville, l'Hôtel de Ville renferme les bureaux de la Chambre de commerce et la bibliothèque, riche de 10 000 volumes, 1 incunable et 2 manuscrits; en face, un long bâtiment, dont le rez-dechaussée sert de Halle et qui renferme le Théâtre, occupe toute la longueur de la place. L'église de la Madeleine, avec son portique et ses deux

tours carrées, n'offre rien de remarquable, pas plus que le Palais de Justice ou la Préfecture, non loin de laquelle est un petit square bien ombragé. L'antique donjon de Nou li-Bos, construit par Gaston Phœbus, est occupé aujourd'hui par des services militaires; enfin un petit bâtiment du xiv s. domine le dernier barrage sur la Douze. Sur la rive d. de celle rivière, le Lycée donne sur une belle place où s'ouvre le jardin public de la Pépinière, planté de grands arbres. A l'O. la petite église de la Capérote est insignifiante.

Le plus beau monument moderne de Mont-de-Marsan est le Cercle des officiers (1900), qui se dresse sur la pluce Pascul-Duprat, au bout de la rue Gambetta, la plus commerçante. Il renferme la Caisse d'épargne, et au 2º étage le Musée, autrefois dans le même bâtiment que le Théâtre; il possède une collection d'histoire naturelle et quelques silex timllés. Près de la gare, les Arènes sont modernes.

Mont-de-Marsan possède de belles places et de larges boulevards, pour la plupart propres et plantés de beaux arbres. Ajoutons qu'on y rencontre quelques vieilles maisons assez curieuses.

DAX, l'ancienne Aque Tarbellice des Romains, occupe la rive dr. d'une courbe de l'Adour. dominée à l'O. par le montirule du Tue d'Eause. C'est de la Tour de Borda, élevée sur cette colline, que le spectateur aura la plus belle vue de Dax et de ses environs; à ses pieds, vers l'E., la ville s'étend, entourée de collines; à g., le faubourg du Sablar l'unit à la gare; à dr. la cathédrale dresse ses deux tours; au fond, entin, la chaîne des Pyrénées limite sa vue à l'horizon.

Dax possède quelques monuments anciens : des restes de remparts romains, aménagés en promenade, plantés de beaux platanes, et non loin, des vestiges d'un pont qui s'élève à peme an-dessus du sol; enlin le portique qui entoure la fameuse Fontaine Chaude.

Le monument le plus remarquable est l'église Notre-Dame, ancienne cothédrale Ste-Marie. Détruite par les protestants, on y a compris, lors de sa restauration (1656-1719), le riche portuit (xm² s.) de la cathédrale, et on l'a augmentée de deux tours à la façade (1894). Derrière l'abside, l'Hôtel de Ville, sans intérêt, occupe l'ancien palais épiscopal. Il renferme la bibliothèque (environ 5000 volumes) et le Musée municipal de Borda, qui possède une riche collection d'objets préhistoriques, archéologiques, une collection d'entomologie cochinchmoise et calédonienne, d'ornithologie, des médailles, quelques toiles et gravures, etc.

Dax doit sa renommée à ses sources thermales et à ses boues, recueilles après chaque crue de l'Adour, et qui se minéralisent au contact des eaux chandes. La Fontaine Chaude, d'où monte une colonne de vapeur, est à ce point de vue la chose la plus curieuse de la ville thermale, qui comprend de nombreux établissements, dont les principaux sont situés le long même de l'Adour: les Bains Salés annexés au Casino (1894), construits sur l'emplacement du Vicux Château et dont une porte s'ouvre à l'endroit même où s'élevait la porte de la cité romaine; les Grands-Thermes; sur la promenade des Baignots, les Bains Séris, les Baignots, avec leurs deux geysers, tous entourés de jardins, etc. De beaux boulevards traversent ou entourent la ville, qu'agrémentent encore des places spacieuses. La place Thiers, la place St-Vincent, qui sert de Forail, devant l'église la place des Tilleuls, sur laquelle s'élèvent la Halle et la Caisse d'épargne, modernes, etc., sont ombragées de beaux arbres, ainsi que la Plantation, les Arènes, modernes aussi, en face d'un petit Jardin Public attenant à l'Hôtel de Ville. Dax a élevé une statue au savant marin Borda. Le Bois de Boulogne, sur la rive g. de l'Adour, forme pour les Dacquois et les Dacquoises, dont la beauté est renommée, un intéressant but de promenade.

Hors de la ville, au S.-O., l'église St-Vincent-de-Xaintes, moderne, dans le faubourg St-Vincent, renferme un dallage en mosaïque romaine, reste du temple de Lucine, et le tombeau du premier évêque de Dax. Sur la rive d. de l'Adour, s'étend le bourg important de Saint-Paul-lès-Dax, où

l'on voit encore les vestiges d'un aquedue romain et qui possède une intéressante église du xv°s. **St-SEVER**, bâti sur une hauteur dominant l'Adour et le Gabas, est une cité aussi curieuse par sa situation que par son église et ses rues tortucuses bordées de vieilles maisons (place Tour-du-Nol, faubourg du Pontix, etc.). L'église St-Sever, fondée au x°s., a été remanée et restaurée du xu°s. jusqu'à nos jours dans le style roman; son portail est moderne. Elle est soutenue à l'intérieur par des piliers cylindriques ou à colonnes; elle renferme au transept de curieux chapiteaux et, à gauche du chœur, d'où partent sept absides, un bénitier roman. L'Hôtel de Ville, contigu, occupe à droite de l'église les restes (xvur s.) d'un monastère; un escaher en pierre conduit au premier étage, d'où l'on voit une cour intérieure assez curieuse. Un Musée à peu près nul est installé dans le même bâtiment. L'Ecole d'Agriculture occupe l'ancien couvent des Dominicains ou Collège, où l'on remarque un cloître en briques et, dans la chapelle (remise des

#### AIRE-SUR-L'ADOUR. - Église du Mas-d'Aire. Côté de l'Abside.

pompes à feu), un antel en bois sculpté et doré, de caractère espagnol. Non loin de là est l'Hospice, insignifiant, établi dans l'ancien couvent des Capucins. De vicilles maisons, s'ouvrant sur des rues le plus souvent tortueuses, assez étroites et mal pavées, donnent une note pittoresque à cette petite ville qu'agrémente à l'O. la Promenade de Morlane, d'où l'on jouit d'une belle vue sur l'Adour et les Landes. Là, s'élevait jadis un camp romain et un château (château de Polestrion) qu'habitaient les généraux romains. On y a érigé de nos jours (1896) une statue au général Lamarque, à la mémoire duquel se dresse aussi, derrière l'abside de l'église, une colonne commémorative. Des restes de l'enceinte subsistent encore en quelques endroits; notamment une Tour près de l'Hospice et une autre dans la rue Cap-du-Pouy, la principale voie de la ville, entourée de constructions.

Aire, ville épiscopale bâtie sur la rive g. de l'Adour où se trouvent de belles promenades, possède une Cathédrale et un Palais épiscopal du xii s. remaniés à plusieurs époques jusqu'au xviii s. L'église du Mas-d'Aire, du xiii s., est ornée d'un riche portail malheureusement multié.

Sa crypte renferme, outre plusieurs tombeaux gallo-romains, le sarcophage de Sainte-Quitterie (v\* s.); on y voit encore une petite fontaine qui porte le nom de la sainte martyre. C'est dans le faubourg du Mas-d'Aire que s'élèvent le Petit-Séminaire (xvIII\* s.) et le Grand-Séminaire (xxX\* s.).

## Liste des Monuments historiques

| Alresur-l'Adour. | Église du Mas-d'Aire (gur et gry s.). | Hagetmau        | Crypte (xir' s.) de l'Église.   |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Dax              | Enceinte gallo-romaine.               | St-Paul-lès-Dax | Eglise St-Paul (zn' et zv' s.). |
| <del>-</del>     | Porche (xm² s.) de l'anc. cathédrale  | St-Sever        | Orgues de l'Église.             |

MONT-DE-MARSAN. - La Midouze au confluent de la Douze et du Midou.

\_\_\_\_\_

# Gers

## Nom — Situation



ÉCOUPÉ sous une forme polygonale s'allongeant de l'E. à l'O. et dont l'ensemble du contour, sans tenir compte des angles, ressemblerait assez à une ellipse, ce département, qui appartient à la région S.-O. de la France et occupe le 55° rang par rapport à l'étendue, tire son nom d'une des nombreuses rivières qui l'arrosent, le Gers, aux eaux jaunâtres. Ce cours d'eau, peu abondant, traverse le département du S. au N., coule dans une espèce de fossé qui coupe en deux parties l'ancienne capitale de la Gascogne, Auch, aujourd'hui chef-lieu du

Gers, passe au bas de la colline sur laquelle est bâti Lectoure, un chef-lieu d'arrondissement, et va gagner la Garonne dans le département voisin de Lot-et-Garonne. De la pointe O. de l'arrondissement de Mirande à la pointe E. de celui de Lombez, il y a environ 115 kilom.; la plus grande hauteur, du N. au S. n'excède pas 85 kilom.

Ce département possède des limites naturelles, dont nous n'indiquerons ici que les principales: au N. quelques kilom. de ruisseaux, affluents de la Douze, puis la Douze elle-même, la Gélise, la Lauzoue, l'Osse, la Baïse, l'Auvignon, le Gers, l'Auroue; à l'E. l'Arrats à deux reprises, la Gimone, la Sère, le Cédat; au S. la Gimone, la Baïsole, la Baïse-Derrière, l'Osse, le Bouès; à l'O. enfin, l'Arros, l'Adour à trois reprises, le Larcis, le Vergognan et le Midou. Il est borné au N. par le département de Lot-et-Garonne, au N. E. par celui de Tarn-et-Garonne, à l'E. et au S.-E. par celui de la Haute-Garonne, au S. par celui des Hautes-Pyrénées; au S.-O. par celui des Basses-Pyrénées; à l'O. par celui des Landes.

En 1790 la Gascogne lui a fourni la plus grande partie de son territoire (Comminges, Astarac, Armagnac, Fezensac, Eauzan, Condomois, Gaure, Lomagne, Fézensaguet); le reste lui a été donné par la Guyenne (Agenais) au N.

#### Histoire

Les peuplades primitives ayant habité le département ne nous ont guère laissé comme trace de leur séjour que les grottes préhistoriques de Labarrère. Les premiers peuples dont l'histoire fasse mention sont les Ibères, qui dès le vi s. avant J.-C., se mélèrent aux Celtes, notamment au III s. av. J.-C., lorsque ces derniers reculèrent devant l'invasion germaine. De cette fusion sortirent les Aquitains, qui, au vi° siècle après J.-C., prirent le nom de Gascons, après l'invasion des Vascones espagnols. C'est dans les Basques d'aujourd'hui qu'il faut chercher les descendants directs de ces derniers, Ibères d'origine. Elimberrum est le nom basque d'Auch, la capitale des Ausci, puissant peuple aquitain que les Romains rencontrérent entre les Pyrénées et la Garonne au 1er s. av. J.-C. Parmi les autres peuples cités par César, se trouvent encore les Elusates (Eauze), les Sotiates (Soz) et les Convenæ (le Comminges). Ces derniers descendaient des étrangers que Pompée établit dans le pays, lors de la soumission de l'Espagne (72 av. J.-C.). Les Sotiates et 600 Soldurii, liés à leur chef par un serment dont les dieux étaient garants, résistèrent vainement à Crassus en 56. Ils furent vaincus avec plusieurs autres peuples de la région. En 52, lors du soulèvement général de la Gaule, les peuples de l'Aquitaine restèrent calmes. Leur humeur belliqueuse se réveilla plus tard, en 38, année au cours de laquelle le 546 GERS

général romain Agrippa les battit. De 53 à 30, A. Carrinas dut marcher à nouveau contre eux. En 29, profitant d'un soulèvement en Espagne, ils s'agitèrent mais furent contenus par Messala Corvinus; en 28 V. Messala les réduisit une quatrième fois. L'an 27, Auguste réglant à Narbonne la division des provinces gauloises détacha de la Grande Aquitaine une enclave de neuf peuples parmi lesquels se trouvaient ceux de la région qui nous occupe. Leur esprit d'indépendance était tel que, grâce à un prêtre du nom de Verus, ils obtinrent au 111° s. d'être séparés des autres Gaulois (inscription d'Hasparren). Cette Aquitaine ibérique ne compta d'abord que cinq peuples ou cités: Convenæ, Ausci, Elusates, Tarbelli et Vasates, les trois premiers nous occupant ici tout particulièrement. Plus tard vinrent les Consorrani, les Lactorates (Lectoure, 241 ap. J.-C.), les Baïates et les Iluronenses: ce fut alors la Novempopulanie.

Après la pacification de la Gaule par Auguste, Auch prit le nom d'Augusta Auscorum; en même temps, les Ausci et les Elusates (on ne sait à quelle date a été fondée la colonie des Elusates, colonia Elusatium) furent régis par des duumvirs. La religion impériale s'implanta alors à Eauze, comme dans d'autres villes voisines. Auch eut son conventus régi par un curateur et le droit latin lui fut octroyé par Auguste. Vers 400, la Novempopulanie s'était agrandie et comptait 12 cités dont Eauze, Lectoure et Auch. Elle était séparée de l'Aquitaine 1<sup>re</sup> par la Garonne; Eauze en devint la métropole. L'intervention de Rusin, qui y naquit et dont l'influence était considérable à la cour de Théodose, lui valut sans doute ce titre. Une fraction des Aturenses (Aire) vivait aussi sur le territoire du département; quant aux Sotiates, ils avaient disparu. Nous savons par l'inscription de Valentine (Haute-Garonne) quau ve s. la Novempopulanie avait des assemblées ou concilia; à l'assemblée d'Arles (418) elle sut représentée.

Aucune ville du Gers n'a conservé de vestiges de l'occupation romaine; mais, en revanche, il reste encore en différents points du territoire plusieurs monuments en forme de tours garnissant les hauteurs. La plus curieuse de ces petites forteresses est celle de Roquebrune, connue sous le nom de Montjoie; elle est unique en France; la mieux conservée est la pile de Saint-Lary, haute de 9 m. Plusieurs ont été démolies, mais on peut encore citer celles de Biran, du Brouilh, de Lamazère, de Mirande, d'Ordan-Larroque (2), etc. Plusieurs hypothèses ont été émises sur la destination de ces petits monuments, que l'on suppose généralement avoir servi de jalons pour les itinéraires; la forme de quelques-uns peut laisser croire qu'ils abritaient la statue de Mercure, protecteur des voyageurs. Près d'Eauze, à Esterons, subsiste encore un double oppidum, tandis qu'à Lannepax, on voit les restes d'un aqueduc et d'une voie romaine. Enfin à Séviac, près de Montréal, on trouve des ruines de cette époque.

La religion catholique y apparut au 111° s.; c'est à cette époque que saint Paterne fonda l'évêché d'Eauze, érigé ensuite en archevêché et dont le siège fut transporté plus tard à Auch.

Ravagée par les hordes barbares qui la traversèrent pendant les premières années du v°s., la Novempopulanie devint la proie des Wisigoths, qui s'y fixèrent en 419. Ces derniers, qui étaient Ariens, persécutèrent les catholiques. Un de leurs rois, Euric, se montra particulièrement intolérant. Aussi, quand Clovis converti eut vaincu à Vouillé les Wisigoths, l'armée franque s'empara aisément de tout le pays jusqu'aux Pyrénées.

Chilpéric I<sup>st</sup>, fils de Clovis, en recevant la Neustrie, devint par cela même maître de presque toute la Novempopulanie. Pendant la minorité de Clotaire II, Gontran la gouverna en même temps que la Neustrie. Il eut à la défendre (585) contre Gondowald, qui fut défait à Lugdunum Convenarum (Lyon de Comminges et plus tard St-Bertrand de Comminges) et contre les Vascons. Ceux ci, après une deuxième tentative, en 581, en recommencèrent une autre qui eut le même succès en 587. Ils furent néanmoins défaits

AUCH. — Cathédrale. Bas-côté N. et pourtour du chœur.

GERS 551

en 602, mais demeurèrent dans le pays. Ainsi prit naissance la Vasconie ou Gascogne, dont les deux premiers gouverneurs furent Genialis et Aghinan. Sous Dagobert, cette province, quoique vassale, fut en réalité indépendante. Elle prit à cette époque le nom d'Aquitain ; et comprit la région située au S. de la Loire. Caribert la reçut en apanage des mains de Dagobert, et, en 630, prit le titre de roi de Toulouse. Il eut pour successeurs des ducs dont l'un, Eudes, ne put repousser une invasion sarrasine qui anéantit Eauze (727). Cet Eudes est peut-être le même que le neveu de Lupus qui s'était taillé un État entre le Limousin et les Pyrénées et qui comprenait sans doute le Gers.

Charles Martel arrêta l'invasion arabe et imposa en même temps son autorité à Hunald, fils et successeur d'Eudes. L'Aquitaine se souleva sous Walfre et contraignit Pépin le Brefà marcher contre elle. La lutte dura neuf ans et se termina par l'assassinat de Waifre (768). Après la victoire définitive de Charlemagne, l'Aquitaine fut constituée en royaume, avec Toulouse pour capitale (781). Ses premiers souverains furent Louis le Débonnaire, puis son fils Pépin I<sup>er</sup> (817 à 859); Pépin II jusqu'en 855; Charles, fils de Charles le Chauve, jusqu'en 865; enfin Louis le Bègue, qui l'incorpora à la couronne (877). Virtuellement maîtres de la région, ces dissérents possesseurs voyaient leur insluence combattue par des seigneurs tels que les ducs d'Aquitaine, les comtes de Comminges, les archevêques d'Auch. Tout le x s. est rempli par les querelles de ces divers compétiteurs. Déjà en 872, Sanche Mitarra I" était le premier duc héréditaire de Gascogne et sa maison donnera successivement des maîtres au pays jusqu'en 1032. Entre temps, en 932, sur l'ordre du roi Raoul, le comte de Toulouse, Raimond Pons, prit possession du duché d'Aquitaine et, en 951, Louis d'Outremer le conférait à Guillaume Tête-d'Étoupe, comte de Poitiers. Celui-ci se vit disputer son comté par Hugues le Grand. Hugues Capet obtint de Lothaire le titre de duc d'Aquitaine; enfin, à l'extinction de la dynastie carolingienne, l'Aquitaine passa aux mains des comtes de Poitiers.

Dans les possessions mêmes des ducs de Gascogne et d'Aquitaine s'étendaient de petits États comme le comté de Fézensac qui eut des comtes héréditaires dès 920 et dont le démembrement forma successivement le comté d'Astarac, qui en 1020 en détacha le Pardiac puis l'Armagnac, dont une partie forma à son tour le Fézensaguet en 1162. Il faut ajouter encore à ces seigneuries : le comté de Gaure, la vicomté de Lomagne et le duché d'Albret, qui comprenait le Condomois.

A la mort du comte de Poitiers, Eudes (1020), le comte d'Armagnac Bernard II mit la main sur le duché de Gascogne, que lui disputèrent les ducs d'Aquitaine; l'un d'eux, Gui-Geoffroi (1070) s'en empara. De 1076 à 1082, Amat d'Oléron parcourut l'Aquitaine, pour y continuer la campagne réformiste organisée par Grégoire VII. Ce furent ensuite Robert d'Arbrissel et saint Bernard qui vinrent mettre leur éloquence au service de la même cause.

Le mariage d'Aliénor de Guyenne avec Louis VII réunit pour un moment l'Aquitaine à la couronne de France.

Nous n'avons pas encore parlé des abbayes qui s'élevèrent nombreuses dans la région. Dès le vii s. celles de St-Orens (Auch), de Faget, de Pessan, de Saint-Mont, de Sère, étaient fondées. Le monastère de Lombez date du viii s.; ceux de Saramon, de St-Justin-de-Pardiac, de Simorre, du ix s.; celui de Condom, du début du x s. A côté de ces abbayes bénédictines en surgirent d'autres au xii s., suivant la règle cistercienne: Berdoues, Bouillas, Flaran, Tasque, Planselve, etc. Des villes se fondèrent à l'ombre de toutes ces maisons. Eauze, que les Sarrasins avaient détruite, fut reconstruite autour de l'abbaye qui s'y fonda au x s. Il en fut de même de Simorre, en 1141, qu'un incendie avait détruite. La fondation de Nogaro (1060) est due à l'archevêque d'Auch, saint Austinde.

Le mouvement communal, qui avait commencé dès le xi s. dans le Nord de la France,

gers gers

ne se manifesta guère qu'à la fin du xii s. dans le Midi. L'origine d'un grand nombre de communes du Gers remonte au xiii s. et est la conséquence de ce mouvement auquel participèrent tous les possesseurs territoriaux, religieux ou laïques. Ces bastides, toutes bâties sur un plan régulier, avec une place rectangulaire centrale entourée de «cornières» eurent un sort très divers: les unes prospérèrent et d'autres périclitèrent; car les villes anciennes, à l'exemple des bastides, réclamèrent et obtinrent des libertés, et retinrent ainsi dans leurs murs les habitants prêts à les quitter. Voici les dates de fondation de celles qui ont grandi: Montréal, 1255; Fleurance, 1280; Pavie, 1281; Cologne, 1286; Mirande, 1287; Marciac, 1298. Au xiv s. prirent naissance: Gimont, 1322; Plaisance, 1330; Solomiac, 1352; Valence, etc. Dans le même siècle, le Gers eut quatre évêchés: Auch, Condom, Lombez et Mirande.

Le divorce d'Aliénor de Guyenne et son mariage avec le comte d'Anjou, Henri Plantagenêt, avaient apporté l'Aquitaine à ce second mari devenu, en 1155, roi d'Angleterre. Sous le gouvernement de ce nouveau maître, comme sous celui de ses successeurs, les querelles entre seigneurs aquitains et gascons avaient continué, suivant leurs intérêts politiques. Nous n'en raconterons pas ici les diverses péripéties, nous contentant de constater la fortune de la maison d'Armagnac, qui avait grandi presque autant par ses crimes que par ses alliances et dont l'un des chefs, Bernard VII, fut tué à Paris, en 1418, par un maçon chez lequel il s'était réfugié, lors de la lutte contre le parti bourguignon. Un de ses successeurs, Jean IV, émit des droits sur le Comminges, qui depuis 1445 était réuni à la couronne de France. Il fut vaincu à l'Isle-Jourdain par le dauphin Louis, qui le retint captif pendant deux ans. Son fils, Jean V, eut une vic plus qu'agitée. A l'aide d'une bulle falsifiée, il épousa sa propre sœur, après avoir assassiné l'aumônier qui s'opposait à cette union. Il offrit ses services à l'Angleterre, se joignit aux barons soulevés contre Louis XI. Assiégé deux fois dans Lectoure où il s'était retranché, il réussit à s'en échapper une première fois et y rentra par trahison; mais, lors du second siège, il fut massacré (1473). Charles VIII rendit au frère de Jean V, Charles Ier, le comté qui passa ensuite à la maison de Béarn et fit retour définitif à la couronne à l'avenement de Henri IV.

Les guerres de religion amenèrent dans ce pays leur cortège de misères et d'atrocités : les protestants commandés par Montgommery pillèrent les villes, jetèrent à bas les églises, tandis que les catholiques, à la tête desquels était le cruel Montluc, se livrèrent, par représailles, à des exécutions sanglantes. La tranquillité n'y reparut qu'avec le règne de Henri IV.

En 1716 fut créée une généralité de Gascogne, avec Auch pour capitale; rattachée au gouvernement militaire de Guyenne, cette généralité comprenait, au point de vue du fisc, cinq élections. L'un des titulaires de cette généralité, M. d'Etigny, auquel la ville d'Auch a élevé une statue, la gouverna de 1751 à 1767, avec le souci constant de la faire prospérer, tâche dans laquelle il réussit.

La Révolution annexa l'Astarac au domaine français en même temps que Condom, Lectoure et Lombez perdaient leurs évêchés. En 1808, la création du département du Tarn enleva à celui du Gers quelques communes du N.-E.

Le coup d'État de 1851 y eut un faible écho : la garnison d'Auch eut à combattre un commencement d'insurrection qui prit naissance dans la campagne.

## Géologie — Topographie

Lorsque l'on jette les yeux sur une carte du département où la topographie est indiquée même d'une façon sommaire, l'œil en perçoit de suite la structure, qui consiste en un plateau incliné du S. au N., à la surface duquel une infinité de rivières, s'échappant d'un front très étroit au S..

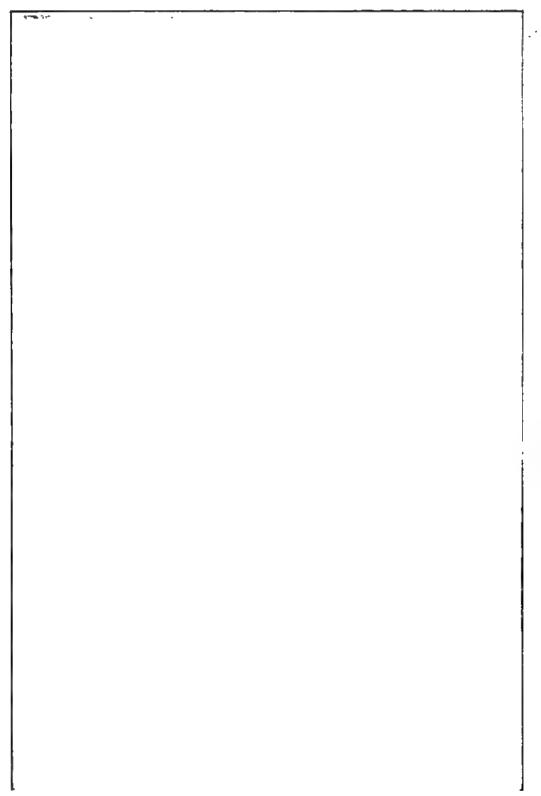

Régutif Ph. Lauzun.

SAINT-JEAN-POUTGE. - Moulin de Herreboue.

556 GERS

divergent immédiatement vers le N.-E., le N. et le N.-O., en s'écartant de plus en plus les unes des autres. Toutes ces rivières, qui resteraient à sec la plupart du temps, sans l'appoint que leur fournit la Neste, se sont creusé d'étroites vallées à travers le plateau, coulant entre des collines dont le flanc occidental est plus abrupt que le flanc oriental. Connu sous le nom de plateau de Lannemezan, du nom de la ville des Hautes-Pyrénées près de laquelle s'en trouve le nœud, il a été formé à la fin de la période glaciaire par les eaux torrentielles descendues des Pyrénées, qui ont entraîné les terres, créant ainsi des dépôts considérables, espèces de cônes de déjection très aplatis. Nettement séparé des derniers contreforts des Pyrénées, il a son sommet culminant à 5 kil. au S. de la ville de Lannemezan (679 m). A la limite S. du département, au point de rencontre des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et du Gers, l'altitude n'est plus que de 400 m., sur la rive d. de l'Arrats. C'est le point culminant de notre département, situé entre la vallée de l'Adour à l'O., qui en coupe l'angle extrème S.-O., et la vallée de la Garonne à l'E. Ce dernier fleuve contourne la base du plateau en décrivant, hors du département, un demi-cercle de l'E. vers le N. et le N.-O., recueillant la plus grande partie des eaux de l'éventail de rivières dont les sources se trouvent entre Lannemezan et Bagnères-de-Bigorre; les autres cours d'eau à l'O. gagnent l'Adour. A l'intérieur du département, le plateau va en s'abaissant vers le N. et s'amortit, à la rive g. de la Garonne, dans les départements voisins. Son altitude dans l'arrondissement de Lombez se maintient à 550 m. sur la rive g. de la Gimone, descend à 230 m. au N.-O. de l'Isle-Jourdain; dans celui d'Auch, elle est de 280 m. environ, tant à l'E. qu'à l'O. de la ville d'Auch; dans celui de Mirande, elle atteint 585 m. près de Masseube, 241 m. entre le Larcis et le Saget, 245 m. entre la Riberette et la Douze; ensin les collines au N. des arrondissements de Condom et de Lectoure atteignent parfois 175 m. Les points les plus bas se trouvent à la sortie du Gers et de la Baïse (60 m.). Par suite de cette configuration, la circulation n'est facile que parallèlement aux vallées, c'est-à-dire du N. au S., ou réciproquement. Lorsque l'on traverse le département de l'E. à l'O., les routes, coupant alternativement collines et vallées, forment une suite monotone de rampes et de pentes. Le seul agrément qui en résulte est de jouir de vues panoramiques assez étendues, lorsqu'on est parvenu au sommet d'une côte. Sans présenter un aspect grandiose, les collines et les vallons du Gers ont un aspect assez pittoresque, quoique peu varié.

Dans toute l'étendue du département le sol relève des terrains tertiaires supérieurs. à l'exception des vallées qui appartiennent aux formations quaternaires. Le sous-sol est en général calcaire et argileux.

## Hydrographie

Toutes les eaux du département vont à l'Océan Atlantique par la Garonne ou l'Adour. Le premier de ces deux fleuves y possède un bassin de beaucoup le plus étendu, puisqu'il embrasse près des quatre cinquièmes de la superficie totale.

C'est par sa rive g. seule que la Garonne, qui ne touche même pas le département, recueille les cours d'eau du Gers : Save, Gimone, Arrats, Auroue, Gers, Auvignon et Baïse.

La Save, née dans les Hautes-Pyrénées, après avoir traversé ensuite la partie occidentale de l'arrondissement de Saint-Gaudens, dans le département de la Haute-Garonne, pénètre, par 178 m., dans celui du Gers, où son cours n'atteint qu'une cinquantaine de kilom. et repasse dans celui de la Haute-Garonne. Dans son trajet à travers le Gers, elle recoit (rive g.) la Gesse, qui sépare le département de celui de la Haute-Garonne, arrose Lombez, Samatan, recueille (rive d.) l'Aussoue et la Boulouze, serpente à travers des prairies en amont de l'Isle-Jourdain, qu'elle baigne, puis passe dans le département de la Haute-Garonne.

La Gimone, qui sépare d'abord le département des Hautes-Pyrénées, où elle prend naissance, de celui de la Haute-Garonne, puis ce dernier de celui du Gers, où elle pénètre par 230 m., arrose Simorre dont l'église fortifiée est si curieuse, touche Saramon, que contourne à g. l'Auæ, qu'elle reçoit un peu en aval de cette ville, baigne Gimont, se gonfle (rive d.) de la Marcouc, frôle Saint-Orens à d., laissant Mauvezin à 2 kilom. de sa rive g., puis sépare le département de celui de Tarn-et-Garonne, à l'entrée duquel elle recueille par sa rive d. un ruisseau, le Sarampion, qui traverse la pointe N. de l'arrondissement de Lombez, puis va tomber dans la Garonne, au-dessous de Castelsarrazin, après un cours de 74 kilom. dans le Gers.

Régauf Ph Lauton

GERS 559

L'Arrats, dont le cours dans le département ne dépasse pas 97 kilom., a également sa source dans les Hautes-Pyrénées, présque à la limite du Gers, où il pénètre en se dirigeant au N.-E. jusqu'à Mauvezin, qu'il arrese, et où il se rapproche de la Gimone; puis, faisant un angle très obtus, oblique au N.-O., laisse Saint-Clar à l'kilom, de sa rive g., sert à deux reprises de limite commune aux deux départements du Gers et de Tarn-et-Garonne et tombe dans la Garonne, dans ce dernier département, à quelques kilom, à peine de sa sortie du Gers. Ses affluents ne se composent que d'une infinité de ruisseaux très courts, qui lui parviennent par les deux rives.

L'Auroue, rivière dont le débit est insignifiant en temps de sécheresse, nait dans le département.

au pied de la colline où s'élève le vieux hourg de Puycasquier, coule en se rapprochant de l'Arrats, laisse sur sa rive d. Saint-Clar et, plus en aval. Miradoux, passe enfin dans Tarn-et-Garonne après un parcours de 51 kilom, dans le Gers, grâce aux nombreux méandres qu'elle y décrit. Son seul affluent que l'on puisse nommer est (rive g.) l'Esquerre.

Le Gera prend sa source dans le département des Hautes-Pyrénées, au S. de Lannemezan et pénètre, par 210 m., dans le département auquel il a donné son nom; il frôle Masseube, se grossit (rive g.), à Pavie, du Cedon et, plus en aval, du Sousson, long affluent de 45 kil., partage Auch en deux parties, recueille (rive d.) L'Arcon, touche Fleurance, puis, après avoir reçu (rive g.) la Louze, rase le pied de la colline qui porte Lectoure, oblique vers le N.-E., s'augmente (rive g.) de l'Auchie et d'autres ruisseaux, enfin passe, par 60 m. environ, dans le département de Lot-et-Garonne.

L'Auvignon naît dans la partie septentrionale du département, où il ne possède guère qu'un cours de 18 kilom.

MIRANDE. - Église.

La Baïse est le plus fort affluent du Gers; elle est formée de rivières nées dans le département des Hautes-Pyrénées : la Grande Baïse on Baïse-Derrière, qui se grossit, un peu en aval de Saint-Michel (rive d.) de la Baïsele, touche Mirande, qu'elle laisse sur sa rive g. et recueille (rive d.), à l'Isle-de-Noé, la Petite Baïse ou Baïse-Devant; ainsi formée, la Baïse descend droit au N., baigne le pied de la colline qui porte Valence, recueille aussitôt (rive d.) l'Auloue, qui contourne à l'E. la même ville, après s'ètre augmentée (rive d.) de la Loustère, qui laisse Jegun à 1 kilom, de sa rive g, et dans laquelle tombe (rive d.) la Guzerde, arrose Condom, puis, à la sortie de cette ville, reçoit (rive d.) la Gèle, enfin passe dans le département de Lot-et-Garonne. Dans ce dernier lui parviennent d'autres rivières nées dans le Gers : la Gélise, dont la rive g, touche presque la vieille cité d'Eauze et qui sépare, depuis un point à quelques kilom, en aval jusqu'à son confluent (rive d.) avec l'Isaute, le département du Gers, d'abord, de celui des Landes, puis de celui de Lot-et-Garonne, dans lequel elle recueille encore, por sa rive d. : l'Ausoue, qui touche Montréal et l'Osse, longue et

560 GER8

peu abondante rivière, qui laisse Miélan à 2 kilom. de sa rive g., rase la base de la colline où s'élève (rive d.) Montesquiou, reçoit (rive g.) la Guiroue, que domine le beau donjon de Bassoues, baigne Vic-Fezensac et sépare le département du Gers de celui de Lot-et-Garonne avant de passer définitivement dans ce dernier.

L'Adour a sa source dans le département des Hautes-Pyrénées; il touche à celui du Gers en décrivant un certain nombre de boucles que coupe à diverses reprises la limite commune à ces deux départements, puis pénètre par ses deux rives dans celui du Gers, à la hauteur de Plaisance,

## MONTESQUIOU. — Ruines du Château. Tour de la Motte.

se dirige vers le N.-O. en formant un grand nombre d'îles, reçoit (rive d.) l'Arros, au cours replié, venu aussi des Hautes-Pyrénées, grossi (rive d.) du Boués, qui laisse Miélan à 1500 m. de sa rive d. et touche Marciac; ainsi augmenté, l'Arros baigne Plaisance, où le rejoint un petit canal qui gagne Belloc, sur la rive d. de l'Adour. Ce dernier, après son confluent avec l'Arros, incline à l'O., laisse Riscle sur sa rive g., s'accroît (rive g.) du Bergons, du Saget et du Larcis, dans lequel tombe (rive g.) le Lées, puis passe dans le département des Landes entre Barcelone-du Gers à d. et Airc-sur-Adour à g. Hors du département, l'Adour reçoit encore par sa rive d. la Midouze, formée de deux branches : le Midou et la Douze qui se réunissent à Mont-de-Marsan. La Douze a sa source à 277 m. d'allit., sur le territoire de la commune de Gazax-et-Baccarisse, s'augmente (rive d.) du Bergon, frôle Cazaubon et sert un instant de limite commune aux deux départements du Gers et des Landes, avant de passer dans ce dernier. Le Midou, qui naît à 5 kil. plus au S. et à la

même altitude, se grossit (rive d.) de la Riberette, qui commence entre le Midou et la Douze, laisse Aignan à 1200 m. de sa rive d., touche Nogaro par sa rive g., recueille (rive d.) la Naule et reçoit encore le ruisseau de l'Estang, avant de séparer un instant le département du Gers de celui des Landes et d'aller poursuivre son cours à travers les sables de ce dernier.

Un certain nombre de rivières du Gers sont alimentées directement et en dehors du département par le Canal de la Neste (Hautes-Pyrénées). Ce sont la Save, le Gers, la Baïse-Devant, la Baïselle, la Baïse-Derrière. D'autres : la Gesse, la Gimone, l'Arrats et le Bouès le sont par des rigoles complémentaires partant du même canal.

Sources minérales. En 1999, on comptait 17 sources autorisées, exploitées dans 7 établissements. Aurenson possède une source sulfatée calcique. Barbotan (C. de Cazaubon) a 5 sources crénatées, ferrugineuses, sulfureuses calciques, sulfureuses sodiques; on y exploite en outre

#### LOMBÉZ. Vue générale.

des boues végéto-minérales efficaces pour le traitement du rhumatisme. Citons encore : les sources chlorurées sodiques de la *Harte* à Bassoues; les 3 sources sulfureuses, ferrugineuses et calcaires (25°) de Castéra-Verduzan; la source de Lavardens, efficace dans les affections nerveuses; la source de Ligardes; la source sulfureuse St-Pierre, la fontaine ferrugineuse et les houes noires exploitées du Moura, dans la vallée de l'Izante; l'établissement thermal de la Masca, dans le vallon de la Guzerde; enfin, la source de Ramousens.

## Climat

Ce département est rangé sous l'influence du chmat girondin. Par suite de sa distance peu éloignée de l'Océan et de son altitude moyenne, la température y est habituellement assez douce, mais d'autant plus basse que l'on se rapproche des Pyrénées. Le froid n'est vif qu'en décembre et janvier; les premières chaleurs, qui se font sentir au début du printemps, sont parfois suivies de chutes de grêle; en outre, le vent du S.-E., dit d'autan, exerce une influence néfaste sur les

T. 17. -- 36. GERS 11.

plantes et les bêtes. Ce sont, avec les sautes brusques de température, les seuls inconvénients particuliers à la région.

Des observations pratiquées en 1900 dans les 12 stations pluviométriques du Gers (9 dans le bassin de la Garonne, 5 dans celui de l'Adour), il résulte que la hauteur moyenne de la pluie a été de 0=975,5 supérieure à la dernière moyenne décennale (0=701). En ne considérant que les deux bassins qui se partagent la surface du département, cette hauteur a été de 0=879,2 pour le bassin de la Garonne et de 1=074 pour celui de l'Adour. 27 stations hydrométriques existent en outre, réparties sur différents cours d'eau.

## Divisions administratives

ÉTENDUE: 628.030 hectares (cadastre). Population (1901): 238.448 habitants.

|                      |          | Arrondissement- | Cantons   | Communes   |
|----------------------|----------|-----------------|-----------|------------|
|                      | Ассн     |                 | 6         | 85         |
|                      | ( Condom | 1               | 6         | 88         |
| Sous-                | Lectoure | . 1             | 5         | 72         |
| Sous-<br>Préfectures | Lombez   | . 1             | 4         | 71         |
|                      | Mirande  | 1               | 8         | 150        |
|                      |          | Total. 5        | Total. 29 | Total. 466 |

LISTE DES CANTONS

Auch. . . . . Auch N., Auch S., Gimont, Jegun, Saramon, Vic-Fézensac.

Condom . . . Cazaubon, Condom, Eauze, Montréal, Nogaro, Valence-sur-Baïse.

Lectoure . . . . Fleurance, Lectoure, Mauvezin, Miradoux, Saint-Clar.

Lombez. . . . Cologne, l'Isle-Jourdain, Lombez, Samatan.

Mirande . . . Aignan, Marciac, Masseube, Miélan, Mirande, Montesquiou, Plaisance, Riscle.

GULTES. Gulte catholique. Archevêché: Auch, érigé vers l'an 820, auparavant simple évêché, depuis le m. s.; jusqu'en 1801, il eut pour suffragants les évêchés de Lectoure, Bazas, Aire, Bayonne, Lescar, Oloron, Tarbes, St-Bertrand, St-Lizier et Dax. De tous ces sièges, le Concordat de 1801 ne conserva que celui de Bayonne. Le département du Gers, qui se composait de la plus grande partie de l'archevêché d'Auch, de l'évêché de Lectoure et partie des évêchés de Condom. Lombez, etc., fut réuni au diocèse d'Agen, qui releva de Toulouse. Le Concordat de 1817, modifié en 1822, rétablit l'archevêché d'Auch et lui donna comme suffragants les évêchés d'Aire, de Tarbes et de Bayonne. Le diocèse ne comprend aujourd'hui que le département du Gers, qui compte 20 cures, 479 succursales et 124 vicariats, dont 62 rétribués. Auch possède un séminaire diocésain. Les communautés religieuses d'hommes, peu nombreuses, s'occupent d'enseignement; les communautés de femmes, plus nombreuses, s'occupent d'œuvres charitables, d'enseignement, ou sont vouces à la vie contemplative. Les principaux pèlerinages sont ceux de N.-D.-d'Auch; N.-D.de-Pitié, à Biran et à Ste-Gemme; N.-D.-des-Sept-Douleurs à Cahuzac; N.-D.-de-la-Croix à Marciac; N.-D.-d'Esclaux à St-Mézard; N.-D.-de-Gaillan, près Puycasquier; N.-D.-du-Cédon à Pavie. N.-D.-de-Protection à Tudet; N.-D.-de-Piétat à Condom; N.-D.-de-Tonnétau, près Montréal; N.-D.de Bonit, près Nogaro. Culte protestant. Les quelques protestants que compte le département sont rattachés au consistoire de Toulouse, qui appartient à la 9 circonscription synodale. Gulte israélite. Il n'y a pas d'adhérents à ce culte.

ARMÉE. Le département ressortit à la 17° région militaire, qui comprend 6 départements et 8 subdivisions de région, dont une, celle de Mirande, comprend tout le Gers. Les troupes qui en dépendent font partie du 17° corps d'armée dont le chef-lieu est Toulovse. La garnison d'Auch comprend la P. P. d'un régiment d'infanterie et un régiment de cavalerie (chasseurs); celle de Mirande comprend la P. C. d'un régiment d'infanterie.

Le département ressortit en outre à la 17º légion de gendarmerie.

JUSTICE. Le département ressortit à la cour d'appel d'Agen. Il existe un tribunal de 1° instance à Auch, où se tient la cour d'assises, à Condom, Lectoure, Lombez et Mirande; un Tribunal de commerce à Auch; une Justice de paix dans chacun des 29 cantons.

Grave et imp. par Gillor

Negatif Ph. Laurun.

INSTRUCTION PUBLIQUE. Le département ressortit à l'Académie de Toulouse et ne compte aucun établissement d'enseignement supérieur.

L'enseignement secondaire comprend, pour les garçons : un Lycée à Auch, des collèges communaux à Condom et à Lectoure; les petits séminaires d'Auch et d'Eauze; un établissement libre à Gimont; pour les filles, il ne comprend que les cours secondaires d'Auch.

L'enseignement primaire recrute ses professeurs à l'école normale d'instituteurs d'Auch et à l'école normale d'institutrices de Tarbes. Mirande possède 2 écoles primaires supérieures, l'une pour les garçons, l'autre pour les filles. En outre il existe des cours complémentaires pour garçons à Auch (2), Fleurance, Plaisance et Vic-Fézensac.

Signalons dans un autre ordre d'idées les Écoles de dessin de la ville d'Auch.

Le département ressortit en outre à l'arrondissement minéralogique de Bordeaux, sous-arrondissement de Bordeaux S. (division du S.-O.); à la 7° région agricole (S.-O); à la 22° conservation forestière (Pau); à la 9° inspection des Ponts et Chaussées.

# Agriculture

Le département du Gers est un département essentiellement agricole. Sa configuration, la nature et le relief de son sol le rendent propre à la culture des céréales et de la vigne. La vigne constituait jadis sa principale richesse. mais le phylioxera en a détruit une grande partie. Dans ces dermères années, la reconstitution du vignoble a marché à grands pas. La culture des céréales, la plus importante de toutes, a fait d'importants progrès, ainsi que l'élève du bétail. Malgré l'augmentation de richesse qui en est résultée, l'emigration de la popuiation rurale n'a cessé de s'ac-

LECTOURE - Fontaine de Houndélie.

croître, et l'immigration espagnole est loin d'avoir compensé les vides.

Le Gers est un département de petite propriété où la presque totalité des propriétaires fait valoir directement.

Voici le tableau de la statistique agricole pour l'année 1900 :

| Ceréales | Hectares | Hectolitres | [ Fourrages              |           | Hectares | Quintaux  |
|----------|----------|-------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|
| Froment  | 155,660  | 1,899.280   | 1 .                      | Trèfie    | 14.200   | 568,000   |
| Seigle   | 5.510    | 43.000      | Prairies                 | Luzerne   | 6.800    | 258.400   |
| Orge     | 5.240    | 63,170      | artificielles            | Sainfoin  | 13.500   | 405.000   |
| Avoine   | 46 980   | 959,680     |                          | Graminées |          | 14.180    |
| Mais     | 55,400   | \$54.000    | .000 Fourrages annuels . |           | 4.500    | 144.000   |
|          |          |             | Prés naturel             | s         | 52.970   | 1,695,000 |

Megatif Ph Lauzun.

LECTOURE. - Clocher de la Cathédrale. .

La pomme de terre a occupé 8 200 hectares et a produit 456 800 quintaux. La culture des légumineuses comprend les haricots, les pois et les fèves. Celle du lin, la seule plante industrielle cultivée, est presque nulle et n'a porté que sur 12 hectares.

La vigne occupait 49570 hect. et a produit 1535700 hectol. Il y avait en outre 13670 hectares non en production. Les vins du Gers sont de qualité ordinaire; les plus réputés sont ceux que produisent les coteaux des vallées de l'Adour et du Midou. Une grande quantité passe par l'alambic; le Gers produit les eaux-de-vie d'Armagnac, les plus sines après celles de la Charente.

Les forêts communales, sectionales et d'établissements publics occupaient une surface de 1360 hectares 9 ares. Les animaux nuisibles qui les peuplent consistent en sangliers et en renards qui ont tendance à s'accroître.

Les basses-cours renferment de la volaille estimée : oies, dindons, canards, dont les foies servent à la fabrication de pâtés renommés.

L'espèce chevaline était représentée par 27 158 animaux; l'élève en est encouragée par plusieurs sociétés hippiques, des concours et des primes. L'État entretient 12 stations de monte dans le département. On comptait 650 animaux d'espèce mulassière, 2957 d'espèce asine, 199 696 d'espèce bovine, dont 47 116 bœufs de travail et 98 990 vaches ayant produit 10 190 hectol. de lait. Un herdbook de la race bovine gasconne fonctionne dans le Gers. L'espèce ovine comptait 128 568 animaux dont 85 950 tondus ont produit 2160 quint. de laine; l'espèce porcine 59 677 animaux et l'espèce caprine 2560 seulement. Enfin 4050 ruches d'abeilles ont donné 17 900 kilog. de miel et 8105 de cire. En 1900 également, 2 sériciculteurs ont mis 9 onces de graines en incubation ayant produit 324 kilog. de cocons frais.

L'enseignement agricole comprend la chaire départementale d'agriculture avec champs de démonstration d'Auch et les chaires spéciales de Lectoure et de Condom. L'école normale d'Auch possède un laboratoire de chimie agricole. Il existe une ferme-école à la Hourre. Outre ses comices, le département compte encore plusieurs associations ou syndicats et une Société d'encouragement à l'agriculture.

## Industrie

INDUSTRIES EXTRACTIVES. Il n'y a dans le département ni mine concédée, ni minière, ni tourbières. Les carrières sont peu nombreuses et toutes à ciel ouvert. Celles des environs d'Auch, de Lectoure, d'Eauze et d'Aignan fournissent des moellons; celles d'Auch et de Nogaro de l'argile et de la terre à briques. D'autres carrières moins importantes sont distribuées dans le département et produisent de la pierre de taille, des sables et graviers, de la chaux grasse et hydraulique, du plâtre, de la marne et des matériaux pour l'agriculture, des pavés et matériaux d'empierrement, etc. Leurs produits sont généralement utilisés sur place. En outre, on compte dans le Gers plusieurs briqueteries importantes et quelques fabriques de poterie.

INDUSTRIES AGRICOLES. Au premier rang est la minoterie, pratiquée sur presque tous les cours d'eau. Mirande possède une brasserie. La distillerie ne compte pas d'établissements importants, presque tous les propriétaires opérant pour leur compte. L'industrie du bois comprend des scieries à Condom, Lombez, Mirande, etc. Eauze fait de la saboterie, tout l'Armagnac de la tonnellerie.

INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES. On ne compte que 6 fonderies de seconde fusion peu importantes. Ramouzens a une fonderie de cloches. Auch, Lectoure, Vic-Fézensac construisent des instruments agricoles; Eauze, Estang, Condom, Vic-Fézensac des alambics.

INDUSTRIES CHIMIQUES. Elles comprennent à peine quelques teintureries. Condom traite les lies de vin.

INDUSTRIES TEXTILES. Elles sont presque nulles et ne comprennent guère que de petites fabriques de cadis, de droguets, d'étoffes grossières en laine et en coton.

INDUSTRIES DIVERSES. On ne peut guère ranger sous cette rubrique que des tanneries à Auch, Mirande, Vic-Fézensac, Fleurance, etc., et les fabriques de chaussures de cette dernière ville.

Au 31 décembre 1900, on comptait 232 établissements industriels en activité, utilisant 247 machines à vapeur d'une force totale de 1455 chevaux-vapeur; il y avait en outre 12 établissements inactifs possédant 19 machines de 89 chevaux de force.

## Commerce

Le département importe fort peu de houille, ce qui s'explique par le faible développement de son industrie; en revanche il importe toutes sortes de marchandises, sauf les céréales ainsi que les vins et caux-de-vie, dont la production dépasse de beaucoup la consommation.

Ses exportations consistent surtout en produits agricoles : céréales, vins, eaux-de-vie d'Armagnoc, volaitles, pâtés de foie; puis en laines et cuirs, chaussures; bois de peuplier, etc.

Les marchés de quelques villes comme Lectoure et Fleurance pour les céréales, de Condom et d'Eauze pour les eaux-de-vie, sont fort importants et c'est sur leurs mercuriales que les prix des autres localités sont réglés. Le mouvement de la navigation sur la seule rivière navigable du département, la Baïse, s'est élevé en 1900 à 21 508 T. Le port principal est Condom.

#### ARTIGUES. -- Pont sur l'Osse.

La succursale de la Banque de France à Auch a occupé le 110 rang sur 126, avec un chiffre d'affaires de 12 255 800 fr. en 1901.

Auch possède une Chambre de commerce dont le ressort embrasse le département du Gers.

# Voies de communication

| kilom.                                       |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Chemins de fer (voie normale) 208,184        | Chemins d'intérêt commun                         |
| • (mtérêt local) 25,003                      | <ul> <li>vicinaux ordinaires 6212,207</li> </ul> |
| Routes nationales 417,119                    |                                                  |
| <ul> <li>departementales</li></ul>           | Baïse (de la limite de Lot-et-Garonne            |
| Ulemins de grande comm <sup>∞</sup> 1461,009 | à St-Jean-Poutge)                                |

AUCH occupe les flancs et le sommet d'une colline au pied de laquelle coule le Gers. Elle s'étend principalement sur la rive g. où l'on peut distinguer la ville basse et la ville haute. La

première est la plus ancienne. Le Boulevard Sadi-Carnot, établi sur l'ancien lit de la rivière, en forme la limite orientale. En bordure s'élèvent : le Couvent des Ursulines, sur l'emplacement du Prieuré de St-Orens, où l'on a réuni tous les débris curieux échappés à la destruction; l'église des Jacobins: le grand Escalier monumental dont les 373 marches mènent de la rive g. du Gers à la Place Salinis, en terrasse, sur le côté S. de la cathédrale. Du haut de cette place bien ombragée et ornée d'un petit bossin, la vue s'élend sur la ville et la vallée du Gers; lorsque le temps est clair, on y découvre les Pyrénées. La partie la plus pittoresque d'Auch est celle qui s'élend autour de la cathédrale : les rues y sont étroites, montueuses et bordées de vieilles maisons. Cette partie est réunie à la ville haute moins ancienne et aux rues plus larges par des escaliers ou pousterles, escaladant la colline presque à pic et qui jadis donnaient accès aux portes de la ville. Le joyau d'Auch est sa Cathédrale Ste-Marie (xv\* au xvii\* s.) avec son portait du xvii\* s.

#### CONDOM. - Vue générale.

dominé par ses deux clochers carrés et les deux portails du transept, dont le plus remarquable, et le plus ancien aussi, se trouve au N. C'est surtout l'intérieur de la cathédrale qui présente de l'intérêt: outre l'ampleur des trois ness et l'élégance des voûtes, on y admire de belles orgues et surtout le chœur avec ses stalles du xvi s. sculptées en plein chêne, qui revêtent des tonalités de bronze et sont merveilleuses de finesse et d'exécution. Le maître-autel (xvii s.) est orné d'un beau retable en pierre de la même époque avec une Vierge en marbre blanc et surmonté de statues qui faisaient partie du jubé précédant le chœur autrefois et aujourd'hui démoli. Au pourtour du chœur on remarque quelques belles sculptures en haut-relief (xvii s.). Enfin toutes les chapelles absidales, à l'exception de celle qui abrite un Saint-Sépulcre (xvii s.) sont éclairées par les magnifiques verrières, les plus belles de la Renaissance, dues à Arnaud de Moles, qui a poussé le souci d'exécution jusqu'à employer, dans les vitraux exposés au S., des couleurs plus sombres, afin d'obtenir dans l'ensemble un éclairage égal. Dans une chapelle du bas-côté droit, signalons une Nativité en bois. La crypte renferme le sarcophage en marbre de St-Léothade (1 s.

de l'ère chrét.). A l'abside de l'église est attenant l'Archevèché (xvni° s.) qui renferme une belle salle romane ornée de chapiteaux intéressants; il comprend encore un curieux donjon (xiv° s.), avec plusieurs étages de chambres. Le Musée de la Société historique de Gascogne est installé dans les salles de l'ancienne Canonie.

Au S. de la Place Salinis, le Lycée occupe l'ancien collège des Jésuites voisin de la Chapelle des Carmélites (xvir s.) qui abrile la Bibliothèque (17000 volumes) et un Musée d'archéologie. L'Hûtel de Ville, sans style, renferme aussi, outre un petit Théâtre, un modeste Musée de peinture.

Le Séminaire, qui possède des collections d'histoire naturelle et une importante bibliothèque, borde t'un des côtés du Cours d'Étigny, belle promenade ombragée en terrasse, au fond de laquelle

s'élève le Palais de Justice et qui se continue au N.-E. par les Allées Baylac, donnant accès au Champ de foire.

On peut encore citer : l'ancien convent des Cordeliers, dont on voit le portail (Rue Gambetta) et que se partagent un service militaire et les Archives départementales; il s'y trouve une johe salle capitulaire ogivale et quelques autres vestiges anciens; l'église St-Arens, dont la sacristie renferme un olifant d'ivoire; la Prefecture, qui n'est autre que l'ancien Palais des intendants de Gascogne, Auch a élevé une Statue au genéral Espagne, en face de la Hulle aux Grains, au viceamiral Villaret-Joyeusc, vis-à-vis de sa maison natale (!), à l'intendant M. d'Étigny, à l'entrée du Cours du même nom, entin un Buste an poète du Bartas.

Sur la rive d. du Gers, que deux ponts unissent à la rive g., grandit la ville moderne dont les larges voies convergent vers la *Place de Strasbourg*. Les églises et *Pierre* et et et et au n'y ont rien de remarquable.

autour de sa cathédrale, occupe une légère éminence sur la rive d. de la Baïse qui y actionne

d'importants moulins. Sa principale currosité est la Cathédrale St-Pierre (xvi° s.) dont le portait S. présente de belles scuptures. On remarque à l'intérieur une chapelle du xiv° s., et le pourtour du chœur, moderne, edifie en terre cuite dans le style ogival. L'Hôtel de Ville occupe un beau cloître restauré (xvi° s.); ce cloître est à double aliée dans ses côtes E. et O. avec armoines peintes aux clefs de voûte; au centre s'élève une fontaine. Un Musée (quelques toiles et statues) et une Bibliothèque (2500 vol. environ) en occupent un étage. L'ancien Palais épiscopal est devenu le Palais de Justice, qui a fait son péristyle de la Chapelle, aux johes nervures de voûte. La Sous-Préfecture, voisine, est sans intérêt. Condoin possède encore deux monuments religieux : l'église St-Barthélemy et l'église St-Michel; on accède à la première par un porche avec

porte romane restaurée : à d. du porche une autre porte, plus petite, est intacte; dans l'intérieur,

LARRESSINGLE. - Une rue.

VALENCE-SUR-BAİSE. - Clottre de Plaran.

restauré, à une seule nef, on remarque une unique chapelle à d. assez bizarre. Quant à la seconde église, elle est dépourvue d'intérêt.

Dans la Rue Gambetta, la plus mouvementée avec la Rue Charron, l'on voit encore un vieux marché couvert, avec galerie intérieure. A l'E. de beaux boulevards, les promenades des Allées et de la Pépinière entourent cette ville commerçante, entrepôt des eaux-de-vie de l'Armagnac et dans laquelle on rencontre encore quelques vicilles maisons (Maison forte du XIII\* s.). Rue Marre, d'autres maisons dans les Rues du Collège, Latournerie (N° 6) et Place Voltaire.

LECTOURE se dresse à l'extrémité d'un promontoire dominant de 110 m. la rive d. du Gers; on y voit encore à l'O. quelques vestiges de ses remparts. Le seul monument intéressant est l'église St-Gervais et Saint-Protais, ancienne cathédrale (xIII° s. et xv° au xVII° s.) flanquée au N. d'une tour (xve s.) assez curieuse. L'ancien Éveché (xvie et xviie s. y est attenant; propriété du Maréchal Lannes, enfant de Lectoure, qui lui a élevé une Statue sur la Promenade du Bastion et léguée par sa veuve à la ville, elle est devenue l'Hôtel de Ville. On y a encore installé la Sous-Préfecture et un petit Musée (inscriptions antiques, monnaies et peinture). L'édifice ne manque pas de caractère et est agrémenté d'une promenade en terrasse. Du haut de celle du Bastion, on jouit d'une vue admirable sur la vallée du Gers et la campagne environnante. Près des halles, assez curieuses, se voit une maison du xv. s. offrant une jolie porte laissant passer la Fontaine de Fontélie ou Houndélie fermée par une arcade géminée (xIII s.). L'ancien couvent des Cordeliers a été transformé en prison; son élégant portail en marque l'entrée. L'Hôpital conserve quelques restes du château des comtes d'Armagnac s'étendant du côté de la vallée du Gers. Sur le flanc du promontoire, l'église du Saint-Esprit, ancienne chapelle des Carmes (xvº et xvıº s.), offre quelques toiles intéressantes et des boiseries du xvr s. Au S. de la ville se trouve aussi une église de la même époque, ayant fait partie du monastère de Saint-Gény (aujourd'hui propriété privée).

LOMBEZ, sur la rive g. de la Save, est une petite ville fort calme depuis que la voie ferrée de Toulouse à Boulogne-sur-Gesse a tué le roulage qui en faisait l'animation. Son église, ancienne cathédrale Ste-Marie (xiv\* s.), entièrement en briques, surmontée à l'abside d'un clocher octogonal (xv\* s.), renferme des fonts baptismaux en plomb (xiii\* s.) et quelques anciens vitraux (xv\* s.). L'ancien palais épiscopal, sans intérêt, est devenu la Sous-Préfecture. Le Palais de Justice est moderne.

MIRANDE, ancienne bastide du XIII' s., qui conserve encore quelques vestiges de ses remparts, est entourée de beaux boulevards plantés d'ormes et de platanes. Les jours de marché donnent seuls un peu d'animation à cette petite cité bâtie sur la rive g. de la Grande-Baïse et qui a conservé sur la Place d'Astarac des maisons à arcades. L'église N.-D. (xv° s.) est précédée d'un double porche sous lequel passe la Rue de l'Évêché et que couronnent deux arcs-boutants soutenant le clocher terminé par de curieux clochetons. Aux alentours et notamment rue P.-De-lisle, on remarque quelques maisons anciennes. Le Couvent des Clarisses (xvII° s.), dont il reste une tour carrée, en partie ruinée, sert d'école. Dans le jardin qui précède le Palais de justice, Mirande a élevé un monument à ses enfants morts pendant la guerre de 1870-1871. Près de la Sous-Préfecture, sans intérêt, a été érigée (1869), une fontaine en pierre. De divers points des boulevards, longeant les anciens remparts, on jouit de quelques jolis points de vue.

# Liste des Monuments historiques

Avch. . . . . Chœur et verrières (xvi° s.) de la cathédrale Stc-Marie.

Bassouès . . . Donjon (xiv° s.).

Belloc-St-Clamens Chapelle.

Biran . . . . Tour gallo-romaine.

Condom . . Ancienne cathédrale (xvi° s.).

Fleurance . . . Façade et vitraux de l'église (xvi° s.).

Lombez. . . . Église (xiv' s.).
Saint-Lary . . . . Tour gallo-romaine.
Simorre . . . . Église (xiv' s.).

Église et Cloitre (xiv\* s.).

et St-Protais.

. Clocher (xv\*s.) de l'église St-Gervais



.

# Hautes-Pyrénées

## Nom — Situation



N des plus petits départements de France, celui des Hautes-Pyrénées, doit son nom à la chaîne de montagnes qui, au S., le sépare de l'Espagne. Cette chaîne, avec ses diverses ramifications, en recouvre plus des deux tiers et y possède les plus hauts sommets du versant français. Il appartient à la région du S.-O. Sans tenir compte de l'étroite bande constituant au N. la vallée de l'Adour, on peut dire qu'il affecte une forme presque circulaire dont Bagnères-de-Bigorre, un chef-lieu d'arrondissement.

occupe sensiblement le centre. Sa hauteur, de l'extrémité N. de l'arrondissement de Tarbes, son chef-lieu, que touche l'Adour, à l'E., jusqu'au glacier de la Cascade au S. qu'encadre le Marboré, dépasse 100 kilom. Sa plus grande largeur, de la pointe orientale de l'arrondissement de Bagnères-de-Bigorre jusqu'à la limite occidentale de celui d'Argelès, est d'environ 75 kilom. Sous le rapport de l'étendue, il occupe le 79° rang. Enfin, à la lisière O. de l'arrondissement de Tarbes, cinq communes partagées entre deux enclaves, 3 au N. et 2 au S., sont renfermées dans le département voisin des Basses-Pyrénées.

Il a des limites naturelles: au N., une partie du cours du Bergons, de l'Adour, à plusieurs reprises, de l'Arros, du canal d'Alaric, du Bouès, de l'Osse, de la Baïse-Derrière, de la Baïsole et de la Gèze; à l'E., plusieurs kilom. du cours de la Gimone, de la Gesse, de la Garonne, à diverses reprises; puis la crête qui sépare les deux vallées de la Pique et de l'Ourse jusqu'au sommet d'Autenac. De là une ligne conventionnelle rejoint le Monné. De ce pic jusqu'à celui du Port d'Oo, la ligne de faîte entre la Neste de Louron à g. et la Neste à d. sépare notre département de celui de la Haute-Garonne. Au S. la limite de ce département-frontière coïncide avec la ligne de faîte des Pyrénées. Nous donnerons plus loin la liste des pics qui la forment. Sur son flanc O., une ligne sinueuse, partie d'un peu au delà du Pic Mourrous et passant par le pic de Gabizos, gagne l'Ouzon, qui sépare le département de celui des Basses-Pyrénées. Quelques ruisseaux et plusieurs kilom. du Louet, du Larcis, du Bergons et du Saget terminent les limites naturelles de ce côté.

Il est borné au N. par le département du Gers, à l'E. par celui de la Haute-Garonne, au S. par la province espagnole de l'Aragon, à l'E. par le département des Basses-Pyrénées.

Il a été formé, en 1790, de portions de l'Armagnac, du Magnoac, du Nébouzan, du Bigorre, du Lavedan et des Quatre-Vallées, pays compris dans l'Aquitaine.

## Histoire

Le département renferme un certain nombre de grottes préhistoriques : à Avezac-Prat, à Bagnères-de-Bigorre (grottes du Bedat), à Tibiran, à Lortet (grottes fortifiées), à Lourdes (14 grottes aux environs), dans lesquelles on a trouvé, outre des débris humains des âges lointains, des silex taillés, des bois de renne revêtus d'entailles ciselées avec art. On y a également fouillé un certain nombre de tombelles, notamment à l'O. entre Ossun et Bartrès, qui ont livré des urnes cinéraires, des ossements, des objets en bronze, etc. C'est dans cette même région que se trouve la grotte sépulcrale de Saint-Pé. Signalons encore les deux dolmens bien conservés

т. IV. — 37.

HAUTES-PYRÉNÉES I.

de Bizc-Nistos et de Bartrès. Nous ignorons tout des peuples qui nous ont laissé ces témoignages de leur passage successif dans la partie la plus accessible du département.

La première tribu aquitainique connue est celle des Bigerriones, ibère d'origine, que les Romains trouvèrent installée dans le pays. En 56 av. J.-C., une brillante campagne de Crassus, lieutenant de César, soumit facilement ces peuples à leur domination. En 52, lors de la levée en masse de la Gaule, l'Aquitaine ibérique ne bougea pas. Mais de 38 à 28 avant J.-C. trois révoltes éclatèrent contre la domination des vainqueurs, révoltes qui furent réprimées par Vipsanius Agrippa, Albius Carrinos et Valerius Messala.

On a cru retrouver dans le village actuel de Cieutat, Bigorra, la capitale de cette tribu. On suppose que la défaite infligée par V. Messala eut pour théâtre le camp Batalhé, en amont de Sainte-Marie-de-Campan, sur la rive g. de l'Adour, au confluent du ruisseau de Gaube. Sous Auguste, l'Aquitaine embrassa tous les pays compris entre la Loire et les Pyrénées. Dans les corps auxiliaires levés par les Romains, les peuples qui l'habitaient formaient quatre cohortes: les Gaulois aquitains entrant dans la cité romaine prenaient rang dans la tribu Quirina. La civilisation romaine fit de rapides progrès, surtout dans les classes élevées. Quand le morcellement des provinces commença, l'Aquitaine ibérique ou Novempopulanie fut détachée de la grande Aquitaine, avant le règne de Dioclétien.

Les restes de camps romains sont nombreux dans le département. On en voit à Juillan, Julos. Lanne, Montgaillard, Ossun, Pouzac, Sombrun et Villefranque, où l'on remarque encore des vestiges de voie romaine. Des débris de la même époque se voient dans la chapelle de Bramevaque, d'autres sont encastrés dans l'église de Siradan, dans le mur d'une chapelle à Saléchan; on peut voir des inscriptions sur la porte de l'église de Guchen.

Le christianisme apparut dans la région au 1v° s. Une des premières abbayes fondées fut l'abbaye bénédictine de Larreube (977). D'autres ne furent érigées que plus tard, comme l'abbaye de Ste-Orens (x11° s.).

De 407 à 409 tout le pays fut ravagé par les Vandales, les Alains et les Suèves, dont l'invasion fut suivie de celle des Wisigoths qui s'y fixent. En 419 ces derniers y règnent en maîtres. Ariens par leur foi, ils persécutent les catholiques. L'un de leurs rois, Euric, fait à ces derniers une guerre acharnée. Le fils de ce dernier et son successeur, Alaric, plus indifférent ou plus tolérant, met le pays en valeur, creuse un canal d'irrigation dérivé de l'Adour, qui va fertiliser les riches plaines de la rive d., promulgue un code en 506 et laisse les catholiques en paix. La défaite de Poitiers entraîne la chute du royaume des Wisigoths (507).

Maîtres de l'Aquitaine, les Francs la font gouverner par des chefs et des évêques de leur race. Elle est partagée en un certain nombre de fiefs rattachés, suivant les hasards des partages, à des royaumes différents.

Au viº s., les Vascons repoussés d'Espagne par les Goths franchissent les Pyrénées et se répandent dans la Novempopulanie qu'ils pillent, après avoir défait le duc Bladaste (581). Vaincus à leur tour par les Francs, ils sont gouvernés par Génjalis et se retirent au pied des Pyrénées.

En 650 l'Aquitaine est érigée en royaume à la tête duquel est Caribert. Mais elle ne subit pas aisément le joug franc et saisit toutes les occasions de s'en affranchir. Sous le commandement d'un de leurs ducs, Eudes, les Aquitains triomphent des Sarrasins sous les murs de Toulouse en 721. Dix ans après, les rôles sont renversés : les Sarrasins en nombre refoulent Eudes et ravagent toute la contréc. Heureusement Charles-Martel arrête l'invasion à Poitiers et les débris des envahisseurs sont écrasés, en 753, au pied des Pyrénées, si l'on en croit la tradition.

Une lutte à mort s'engage alors entre les Carolingiens et les ducs d'Aquitaine, lutte sans merci qui s'achève par l'assassinat de Waïfre.

En 775 l'empereur Charlemagne va faire la guerre en Espagne et emmène son neveu Roland. En traversant le pays, il s'empare de Mirambel (Lourdes) tandis que Roland, vainqueur à St-Savin, traverse ensuite les Pyrénées par la brèche qui porte son nom. A son retour en France en 778, il subit une défaite à Roncevaux et meurt. Charlemagne érige l'Aquitaine en royaume dont il réserve l'apanage à son fils Louis. Il distribue les terres vacantes du Bigorre aux Espagnols qu'il avait ramenés avec lui et réserve pour ses leudes fidèles les fiefs et les évêchés. Ce royaume prit fin en 877.

Vers le milieu du 1x s., les Normands dévastent la contrée, brûlent les cités et les abbayes.

Le monastère de Saint-Savin élevé par le comte de Bigorre, Raymond, remplace en 945 celui de Charlemagne qu'avaient détruit les pirates.

Au xr's. le comte Bernard I" et le comte Bernard II, son fils et successeur, s'occupent à rédiger les coulumes du pays (Fors de Bigorre.) Diverses maisons possèdent tour à tour le comté, suivant les hasards des mariages. Leurs titulaires sont en rapports suivis avec les rois d'Aragon; ensemble ils combattent les Maures.

Quand le mouvement communal gagne le Midi, à la fin du xii\* s., c'est Bagnères-de-Bigorre qui reçoit une première charte d'affranchissement; puis vient le tour de Tarbes, de Lourdes, d'Ibos, etc. Les deux siècles suivants voient surgir de nouvelles bastides : Lannemezan, Rabastens, etc. La difficulté des communications avait rendu indépendants de fait tous les centres importants situés dans la partie supérieure des vallées. Chaque pays traitait avec ses voisins, au mieux de ses intérêts, sans consulter les comtes de Bigorre.

L'hérésie albigeoise gagna le pays et le comte de Bigorre, Gaston de Moncade, vicomte de

Nêgatif Deliê.

TARBES. - Clottre Saint-Sever-de-Rusian dans le Jardin Massey.

Béarn, se rangea avec le comte de Toulouse contre les croisés de Simon de Montfort. Après bien des vicissitudes, il trouva plus de profit à renier sa foi et, en se convertissant, oblint la levée de l'excommunication qui l'avait frappé. Un an après sa mort, sa veuve épousa le second fils de Simon de Montfort, qui devint, de ce fait, possesseur du comté, à l'exception toutefois du Château de Lourdes (1216).

Sous le règne de saint Louis, fut signé en 1258 à Corbeil un traité entre ce souverain et le roi d'Aragon. Louis IX abandonnait ses droits de suzeraineté sur la Marche d'Espagne; le roi d'Aragon, de son côté, ne conservait plus, au delà des Pyrénées, que la suzeraineté du Roussillon. Il n'était nullement question dans ce traité du val français d'Aran, conservé en 1198 par l'Aragon, lors du mariage de la comtesse Pétronille avec Gaston de Moncade. Ce même oubli se renouvela sous Louis XIV. lors du traité des Pyrénées (1659).

Le comté de Bigorre etant tombé aux mains de Gaston VII de Béarn, le duc de Guyenne, roi d'Angleterre, pour s'en emparer, ne trouva rien de micux que d'acquitter la rente consentie par Bernard I<sup>\*\*</sup> à l'église N.-D. du Puy-en-Velay, que d'autres prétendants s'étaient souvent empressés de payer dans le même but. Mais Philippe le Bel intervint au nom des droits de sa femme,

Jeanne de Navarre, et le parlement de Paris ordonna le séquestre du comté, à la demande du chapitre de N.-D. de Puy. Le roi de France refusa ensuite de recevoir l'hommage de Constance de Béarn, épouse de Gaston VII. Il se substitua en outre dans le paiement de la rente annuelle faite à l'église, l'augmenta même, et la rendit perpétuelle.

Dans la suite, le comte de la Marche, plus tard Charles le Bel, le reçut en apanage. Le comté de Bigorre comprenait alors sept vigueries : Bagnères-de-Bigorre, Barèges, Goudon, Mauvezin, Lavedan, Tarbes et Vic.

Le traité de Brétigny (1360) donna aux Anglais le Bigorre, qui se souleva bientôt contre ses nouveaux maîtres. Soutenus par le duc d'Anjou, frère de Charles V, les Bigorrais les chassèrent, ne leur laissant que Lourdes, le Lavedan et la région montagneuse. Plus tard, les populations des alentours de Barèges, ayant à leur tête Auger Cossile, de Luz, aidées du comte de Clermont, reprennent les villes et les châteaux sorts aux Anglais (1401). Lourdes ensin échappe à ces der-

Negatif Delle

#### TARBES. - Place Maubourguet.

niers en 1418. Dans la lutte contre l'ennemi séculaire, un vicomte de Béarn héritier de Constance, Jean de Foix, s'était distingué. Aussi Charles VII confirma-t-il la remise entre ses mains du comté de Bigorre, remise autorisée par le parlement de Paris (1425). Pendant plus d'un siècle, les successeurs de Jean, roi de Navarre, le rendirent florissant.

La tentative faite en 1566 par la reine Jeanne d'Albret, pour attenter aux libertés des catholiques, échoua d'autant plus facilement que les protestants commirent toutes sortes d'excès dans la vallée d'Aure. L'exercice des deux cultes fut autorisé l'année suivante. Profitant de ces troubles le roi Charles IX dépêcha en 1569 Antoine de Lomagne contre les protestants, au secours desquels arriva Montgommery. Chacun des deux partis tour à tour vainqueur usa de représailles : les églises et les monastères furent pillés, les villes brûlées. Tel fut le sort de Tarbes et de Rabastens. La paix de St-Germain (1571) calma un instant les haines qui se réveillèrent au lendemain de la Saint-Barthélemy. Les scènes de brigandage recommencent alors : les protestants de Béarn s'acharnent contre les catholiques du Bigorre. L'année même de l'avènement au trône de Henri II de Navarre, devenu Henri IV, la peste vient couronner l'œuvre de dévastation

consommée par les querelles religieuses. Après l'abjuration de Henri IV en 1594, le pays respire ensin : les villes se repcuplent; les Bigorrais émigrés en Espagne rentrent dans leur pays.

Réuni à la couronne de France en 1607, le Bigorre conserve ses divisions politiques, ses coutumes et ses privilèges. L'évêque de Tarbes préside les États qui votent les impôts et leur répartition.

Au xvii s., le rétablissement de la gabelle suscita de nouveaux troubles dans la population; mais, à la demande des États, cet impôt disparut. Vers la fin du même siècle, les coutumes des Vallées sont rédigées et, au début du xviii s., celles du Lavedan. Le pays prospère sous l'habile intendant d'Étigny.

En 1789, le Nébouzan et les Quatre-Vallées, indépendantes depuis 1270, sont réunis au Bigorre, qui devient en 1790 le département de Bigorre, puis celui des Hautes-Pyrénées, dont l'histoire se confond alors avec celle de la France.

# Géologie - Topographie

Au point de vue topographique, on peut diviser le département en trois régions bien tranchées: la plaine, le plateau de Lannemezan et la montagne. La plaine est un pays de vallées généralement étroites et de collines embrassant la plus grande partie de l'arrondissement de Tarbes et l'extrême pointe N. de celui de Bagnères-de-Bigorre, région fertile et quelque peu boisée, surtout à l'O., aux cultures variées, aux villages nombreux et pressés, surtout dans la vallée de l'Adour et entre ce seuve et le Gave de Pau; on y rencontre encore quelques landes dans le canton d'Ossun. C'est dans cette région que l'on trouve le point le plus bas, 120 m., à la sortie de l'Adour.

En face du coude que fait la Neste en tournant vers l'E. et dans le prolongement de la partie coulant du S. au N., s'étend le Plateau de Lannemezan, vers le N.-E. Sa base est une immense moraine miocène. Il a été formé par des apports glaciaires remontant peut-être aux âges tertiaires. Une coulée colossale de matériaux de toutes sortes arrachés à la montagne y a été entraînée et a constitué ainsi un cône de déjection. C'est au point de vue géographique l'un des coins les plus intéressants de France, mais à ce point de vue seulement, car rien n'est plus triste que ses croupes, dénudées d'autant plus qu'on le remonte davantage. Les centres de population y sont rares. Mais de là s'échappent en éventail une foule de rivières et de ruisseaux qui en constituent l'originalité. Son point culminant atteint 660 m.

Au delà du plateau, la **Montagne** forme une espèce de bourrelet aplati dominant à l'E. la vallée de la Garonne et à l'O. celle de l'Adour. Cette partie va en s'élevant jusqu'à la ligne de faîte, qui sert de frontière commune à l'Espagne et à la France. La distance de la crête à la plaine, par le méridien de Lourdes, est de 55 kilom. environ sur le versant français et de 70 kilom. sur le versant espagnol. Au centre à peu près, se dresse le superbe *Pic du Midi de Bigorre* (2877 m.) que le col du Tourmalet isole au S. de la masse pyrénéenne.

C'est au Pic du Port d'Oo (5114 m.) que commence sur la ligne de faîte la limite des Hautes-Pyrénées; elle se poursuit en petites indentations aux angles arrondis. Entre les chaînons transversaux qui s'en détachent, coulent parallèlement dans la direction S. à N. plusieurs torrents qui vont se réunir à la Neste d'Aure, dont le cours supérieur longe d'abord le bas du rempart élevé, puis descend au N. et fait un coude brusque à La Barthe-de-Neste, pour aller rejoindre ensuite la Garonne au bas de Montréjeau. Le beau cirque de Troumouse, rempart circulaire de 1000 m. de hauteur moyenne, dominé par le Pic du même nom (5086 m.) entoure la source de la Neste d'Aure. Les pics les plus élevés: Pic de Campbiel (5175 m.), Pic Long (5194 m.) se trouvent en avant de la ligne de faîte. C'est dans le massif de Néouvielle que l'on trouve le plus grand nombre de lacs pyrénéens. L'un d'eux, le lac d'Orredon, constitue un réservoir pour la régularisation du débit de la Neste.

Du Pic de Troumouse au Pic Mourrous, la ligne de faite enserre toute une région tourmentée, région de cirques, d'oules et d'oulettes (effondrements); cirque d'Estaubé, cirque en gradins de Gavarnie, d'une hauteur de 1000 m., s'étendant sur un arc de cercle de 4000 m.; dans toutes les vallées qui en descendent bondissent des gaves qui vont se réunir en amont d'Argelès pour former le Gave de Pau. Ces vallées comptent parmi les plus pittoresques des Pyrénées et

renferment les charmantes stations thermales de Barèges, de St-Sauveur, de Luz, de Cauterets. Au delà du Pic Troumouse, on rencontre successivement sur la ligne de pourtour : le Pic de Pène Blanque (2811 m.), Port-Bieil (2762 m.), Pic de Pinède (2866 m.), Pic de Marboré (3255 m.), le Casque (3006 m.), la Brèche de Roland (2804 m.), le Pic de Gabiétou (5033 m.) aux aiguilles de glace curieuses. Du Marboré au Gabiétou, s'étendent les Glaciers de la Cascade, de la Brèche et du Taillon. Au delà se trouvent le Port de Gavarnie (2282 m.), les Pics de Gabiet (2467 m.), de Crabère (2501 m.), de Lourdes (2652 m.), Montferrat-Pic (3223 m.) et le Pic de Vignemale (3298 m.), aux magnifiques cascades de glace, point culminant du département et en même temps sommet le plus élevé des Pyrénées françaises; il surplombe de beaux glaciers. Viennent ensuite : la crête de Péterneille, variant de 2904 à 2607 m., le Port du Marcadau (2566 m.), la Grande Fache (5020 m.), le col de la Peyre St-Martin (2295 m.), enfin le Pic Balaïtous (3146 m.). C'est en Espagne et au S. de la ligne de faite que se trouvent les plus hauts sommets de la chaîne : le Mont-Perdu (3552 m.) et le Pic des Posets (5367 m.).

Nég. abbé Pepoucy

## BAGNÈRES-DE-BIGORRE. - Vue générale.

Entre la Neste et le Gave de Pau se trouve la jolie vallée de Campan dans laquelle coule l'Adour.

Voici, esquissée à grands traits, la constitution géologique du département. Aux environs d'Arreau se montrent quelques afficurements granitiques. Entre le Pic du Midi de Bigorre et le Tourmalet, on retrouve ces mêmes roches associées aux micaschistes; elles apparaissent encore avec plus d'ampleur dans le massif de Néouvielle. Au S.-O. de ce dernier, un chaînon intermittent se montre sur une longueur de 45 kilom., notamment entre Gavarnie et la vallée de Bielsa, coupe la ligne de faite et passe en Espagne. Vers Cauterets, un massif granitique s'étend au S. du Pic d'Ardideu au lac d'Artouste, sur une longueur de 25 kilom. C'est encore le granit qui occupe les vallées supérieures de Lutour, de Gaube, de Marcadou, d'Estang, d'Arrens. Il disparaît au pied du Vignemale.

La dalle cambrienne apparaît dans le massif de Néouvielle et formerait le sommet du Pic du Midi. Elle constitue également les montagnes en avant de Gavarnie ainsi que la côte du Limaçon, entre Cauterets et l'ierrefitte.

L'étage crétacé traverse, parallèlement à la chaîne, le département à la hauteur de Lourdes et de Bagnères-de-Bigorre, pour continuer dans les deux départements voisins; au S. de Bagnères, elle se soude à une bande étroite de jurassique; au N. elle est suivie par les terrains tertiaires.

# Hydrographie

Les eaux du département relèvent de deux bassins : celui de la Garonne et celui de l'Adour, le plus important.

Bassin de la Garonne. La Garonne, qui a sa source en Espagne, traverse le Val d'Aran, parcourt la pointe méridionale du département de la Haute-Garonne, qu'elle sépare à plusieurs reprises de celui des Hautes-Pyrénées. Lorsque la Neste, son principal affluent, lui parvient,

#### BARTRES. - Dolmen sous tumulus.

venant de l'O., elle fait un coude à angle droit, quitte la direction N.-O. pour virer au N.-E., décrire un arc vers l'O. sur le parcours duquel lui parviennent, hors du département, les rivières nées sur le plateau de Lannemezan, rivières aux caux ternes, peu abondantes et dont le lit serait souvent à sec, sans l'appoint fourni par le canal de la Neste.

Les affluents de la Garonne sont : (rive g.) l'Ourse, formée en amont de Mauléon-Barousse par la réunion de deux autres petits torrents, l'Ourse de Ferrère et l'Ourse de Sos; — la Neste, aux eaux surabondantes, ou Grande Neste (elle est formée de nestes secondaires) qui alimente le canal du même nom; sa branche la plus éloignée est la Neste de Couplan, qui traverse le lac de Cap-de-Long, se déverse dans le lac d'Orredon, régulateur du canal de la Neste, qu'alimentent envore la Neste d'Aubert sortie du lac du même nom et les eaux du lac d'Aumar, recueille (rive g.) l'Oule, qui sert d'écoulement aux lacs de la région de Port-Bieil, puis (rive d.) la Neste d'Aragnouet dans laquelle tombent plusieurs rigoles, la Neste de Moudang, le Rioumajou, qui lui parvient à Tramezaigues. Ainsi augmenté, le torrent prend le nom de Neste d'Aure et coule dans la belle et large vallée d'Aure, qui délache des vallons latéraux aboutissant à des sentiers

servant de passage de versant à versant, arrose, outre Vielle-Aure, de nombreux villages et Arreau, où lui parvient la Neste de Louron, constituée par la Neste de Clarabide et la Neste de la Pez, qui traversent des gorges effrayantes. La vallée de Louron est fort bien cultivée et la population y est très dense. En aval d'Arreau, la Neste d'Aure devient la grande Neste, dont la vallée se rétrécit et à laquelle ne parviennent, jusqu'au coude qu'elle forme vers l'E. au pied du bourg de la Barthe-de-Neste, que des affluents de peu d'importance. Elle est cependant assez riche en eaux pour subir une saignée à Sarrancolin, village près duquel se trouve sur la rive g. l'origine du Canal de la Neste. Avant de tomber dans la Garonne, la Neste frôle St-Laurent-de-Neste, traversé par la Torte, qu'elle reçoit (rive g.) un peu en amont du confluent du Nestos, qui lui parvient (rive d.) grossi (rive d.) du ruisseau de Larise; — (hors du département) les rivières suivantes, toutes issues du plateau de Lannemezan et qui lui parviennent par la rive g. seulement : la Save et son affluent de d. la Gesse; la Gimone qui, avec la précédente, sert pendant quelques kilom. de limite commune aux deux départements de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées: l'Arrats: le Gers, dans lequel tombe (rive d.) le Cier et qui laisse à 3 kilom. de sa rive g. Castelnau-Magnoac au sommet d'un tertre; la Baïse-Devant augmentée (rive d.) de la Solle et la Baïse-Derrière arrosant Trie et grossie (rive d.) de la Baïsolle, formant toutes deux la Grande-Baïse.

Bassin de l'Adour. L'Adour, à la vallée si charmante et si vantée, coule entre la région des Nestes à d., dont nous venons de parler et celle des Gaves à g.; ces deux régions vont se rejoindre à leur sommet vers le Néouvielle et le Pic de Troumouse et c'est au-dessous que l'Adour a ses sources. La branche la plus orientale, qui se trouve à l'O. d'Arreau, recueille par sa rive d. les torrents d'Artigous, de Camoudiet, de Gaube, puis, au hameau de Ste-Marie, la rivière de Tourmalet ou de Gripp. Ainsi augmenté, il pénètre dans l'étroite vallée de Campan qu'il arrose; en aval de cette ville, il reçoit : (rive g.) l'Adour de Lesponne grossi de divers torrents, (rive d.) le ruisseau de Lhéris; traverse Bagnères-de-Bigorre où il se divise en plusieurs petits bras, apportant avec lui la grâce et la force motrice utilisée par un certain nombre d'usines. Au delà de Bagnères, il fertilise une plaine riche et variée en cultures, détache sur sa rive d. à Pouzac le Canal d'Alaric, recueille (rive g.) l'Oussouet, frôle Tarbes à l'E., dans une plaine de plus en plus large, admirablement irriguée par une foule d'artères communiquant entre elles. Dans le voisinage de l'Adour et parallèlement coulent : (rive g.) l'Echez, qui a sa source à l'E. de Lourdes, reçoit (rive d.) la Gespe, (rive g.) le Souy augmenté (rive d.) du Mardaing, puis la Géline; baigne Vic-en-Bigorre et va le rejoindre à sa sortie de Maubourguet; - (rive d.) l'Estécus, sinueux, qui naît à l'E. de Tarbes et dans lequel tombe une foule de ruisseaux, laisse Pouyastruc à 1800 m. de sa rive g., frôle Rabastens-de-Bigorre à l'E., voit déboucher sur sa rive g. en amont de cette ville le Canal d'Alaric, se gonfle, toujours par la même rive, des ruisseaux de la Garnère, d'Aygues-Vives et de Larcis et, par la rive d., de celui de Lauzue et tombe ensin dans l'Adour à 8 kilom. au-dessous de Maubourguet; — (rive g.) le Louet, qui né dans la première enclave à l'O. du département, arrose la seconde et gagne l'Adour en aval de Castelnau-Rivière-Basse, après avoir baigné le pied de la colline qui porte cette bourgade. Un peu au-dessous du dernier confluent, l'Adour passe par 120 m. dans le département du Gers, où lui parviennent encore : (rive d.) l'Arros et (rive g.) le Bergons, le Saget, le Larcis grossi (rive d.) du Lées et le Gabas. Ces cinq derniers cours d'eau n'ont qu'une insime partie de leur cours dans les Hautes-Pyrénées ou le touchent par une seule rive; l'Arros, au contraire, dont la source est voisine de celle de l'Adour, y possède un cours de 45 kilom.; il laisse sur sa rive g. les ruines de l'abbaye de l'Escaladieu, touche le bourg de Tournay, devient extrêmement sinueux, se gonfle (rive g.) de l'Arret et (rive d.), hors du département, du Bouès.

Le principal affluent de l'Adour est le Gave de Pau, qui ne lui parvient que dans le département voisin des Basses-Pyrénées. Il est formé de toutes les sources ayant leur origine dans les glaciers de Gavarnie, où il fait immédiatement un bond de 422 m. de hauteur, dans l'un des plus beaux sites du monde et se grossit de l'eau des cascades qui ruissellent au pied du cirque. De nombreux gaves lui parviennent des pics environnants : (rive g.) gaves des Tourettes, des Espessières, d'Ossoue, d'Aspe, (rive d.) gave de Héas augmenté (rive g.) de l'Estaoubé et (rive d.) de l'Estibère. Il descend ensuite la vallée du Gèdre, recueille (rive g.) le Gave de Cestrède, le Lassariou grossi (rive g.) du Badet, arrive dans la jolie petite vallée de Luz, où lui parvient le Bastan

ou gave de Barèges. Il se dirige au N.-O., recueille (rive g.) le Bernasaou; puis sa vallée se resserre et il gagne Nestalas-Pierrefitte, où il se gonfie des caux limpides du Gave de Cauterets, formé de la réunion des Gaves de Lutour, de Gaube et du Marcadau. Le gave de Lutour, qui descend un escalier de lacs, s'abime dans le gave de Cauterets à la cascade de Pisse-Arros; le gave de Gaube descend des oulettes du Vignemale, traverse le lac de Gaube et s'achève à la cascade du Pont-d'Espagne où il est rejoint par le Marcadau, formé de torrents issus des glaciers et des lacs; réunis, ils traversent alors le val de Jeret pour gagner le gave de Gaube. En amont d'Argelès, le Gave de Pau reçoit (rive g.) le Gave d'Azun, réunion du Labat de Bun, qui

traverse le lac d'Estaing et du Gave d'Arrens, qui laisse Aucun à quelques centaines de m. de sa rive g. non sans s'être grossi du déversoir du lac Migouélou. Puis il se divise en une infinité de bras dans la large vallée d'Argelès où il forme des iles et des ilots, s'augmente (rive g.) du Bergons, (rive d.) du Nês, (rive g.) du raisseau de Bat-Souriquères, gagne Lourdes, qu'il laisse sur sa rive d., contourne sa vicille citadelle, passe au pied de la grotte fameuse qui attire tant de pélerins et de malades, et tourne brusquement à l'O. Avant de quitter le département, il reçoit (rive d.) le déversoir du lac de Lourdes et, en face de Saint-Pé, (rive g.) la Génie, qui se bifurque en deux branches : la Génie-Longue et la Génie-Braque.

Hors du département, le Gave de Pau reçoit encore : (rive g.) le Louson, qui sépare un instant les Hautes-Pyrénées des Basses-Pyrénées et plus bas : (rive d.) l'Ousse, qui a son origine dans les landes de Bartrès.

Lacs Sur les 574 lacs du versant français des Pyrénées, répartis soit dans le bassin de la Garonne, soit dans celui de l'Adour, on en compte plus de 80 dans les Hautes-Pyrénées. Les lacs, aux eaux transparentes, d'une surface

LOURDES. - Donjon du Fort.

généralement petite, de forme irrégulière, sont presque tous situés à une altitude élevée, géneralement entre 1500 et 1800 m. Le plus bas et le plus étendu est le lac de Lourdes, d'une profondeur de 8 m. et de 4 kilom, de circuit. Le plus profond est le lac Bleu (121 m.), d'une surface de 47 hectares. Le lac d'Orredon a 40 m. de profondeur et 44 hectares de superficie Parmi les plus connus citons encore : le lac de Gaube dans la vallée supérieure de l'Adour, le lac d'Estaing traversé par le Labat de Bun, le lac de Migouetou qui se déverse dans le Gave d'Arrens, etc. La région qui en renferme le plus est celle qui s'étend autour de Néouvielle, entre les Nestes à d. et les Gaves à g.

CANAUX. Les seuls qui existent ne sont que des canaux d'irrigation. Le plus important est le

Canal de la Neste, ou de Sarrancolín, du nom du village près duquel est sa prise d'eau, ou encore de Lannemesan, parce qu'il en arrose le plateau. Il commence à 650 m. d'altitude, sur la rive g. de la Neste. Sa largeur est de 10 m. et sa longueur de 28 kolom. 608 jusque près de Lannemezan où il se divise en 10 rigoles alimentant to rivières, dont 9 tributaires de la Garonne: Louge (Hie-Garonne), Save, Gesse, Gimone, Arrats, Gers, Baïse Devant, Baïsolle, Baïse-Derrière (Hies-Pyrénées) et 1 tributaire de l'Adour : Bouès (Hies-Pyrénées).

Le **Ganal d'Alaric**, qui accompagne la rive d. de l'Adour, possède une longueur de 58 kilom., de Pouzac (rive g. de l'Adour) à son terminus dans l'Estéous, en avai de Rabastens. Sa largeur est de 5 m. Citons enfin le **Ganal de Luzerte** dérivé de l'Echez.

Sources minérales. On compte 25 sources minérales autorisées au 1ºº janvier 1900, sur 126 environ plus ou moins exploitées. Argelés-Gazost, qui est aussi une station d'hiver, possède 2

#### SAINT-SAVIN. - Église. Salle capitulaire.

sources sulfurées sodiques, chlorurées et iodo-bromurées (Source Principale et Source Noire), utilisées dans un établissement thermal. Bagnéres-de-Bigorre exploite dans 11 établissements 57 sources minérales se divisant en trois groupes: 1º eaux sulfatées calciques thermales (2º à 51º) les plus nombreuses et les plus abondantes; 2º eaux ferrugineuses froides (sources Angouléme, Métaou, Grand-Pré et Braulouban); 5º eau sulfureuse sodique froide (source Labussère). Barèges a 15 sources (5º à 15º 3) sulfurées sodiques, chlorurées, alcalines et arsenicales, exploitées dans un établissement thermal et dans un établissement particulier, situé à 500 m. environ du Bourg. Cadéac utilise dans un établissement thermal 4 sources d'eau sulfurée sodique froide. Capvern a deux sources principales, sulfatees calciques et carbonatees, situées dans deux rayms différents: la Hount-Caoute, (Fontaine-Chaude: 2½) et le Bouridé (1½). Cauterets possède 12 sources sulfureuses, silicatées sodiques (55º à 57º), alimentant 9 établissements (sources des Œufs, César, des Espagnols, Pauxe-Nouveau, Rocher, Ricumuset, La Raulière, Mauhourut, le petit Saint-Sauveur, Pré-Vicux, le Bois, Pauxe-Vicux). Sainte-Mario a 4 sources d'eau froide, «ulfatée calcique Saint-Sauveur, près de Luz, possède 2 sources sulfureuses: Source des

Dames (54° 6) et la source de la Houtalade, analogue à la source Vieille de Bonnes. Siradan exploité 4 sources d'eau froide, sulfatée calcique ou ferrugineuse bicarbonatée.

Signalons encore les sources ferrugincuses de Saligos et de Viscos, la source bitumineuse de Viscos. Enfin les localités suivantes possèdent un certain nombre de sources minérales : Beaucens (4), Campan (1), Ferrère (2), Germs (1), La Barthe-de-Neste (1), Labassère (1), Sers (1), Tramessiques (8), Villelonque (2).

## Climat

Par la situation qu'il occupe, le département est rangé sous l'influence du climat girondin. Mais, en raison des différences énormes d'altitude que l'on y rencontre, les variations de climat

y sont extrêmes. Les froids polaires sévissent sur les hauts sommets de la frontière où les neiges sont éternelles. Dans les vallées moyennes d'Argelès, d'Arreau, de Bagnères-de-Bigorre, de Luz, la température est tiède et agréable en Décembre et en Janvier. A Bagnères, la température moyenne annuelle est de 11° et de 18° seulement pour les trois mois d'été. La température moyenne de Tarbes est de 15°. En général, dans le département, l'automne est la plus belle saison, l'été brillant et tempéré, le printemps pluvieux, l'hiver doux. Sur le plateau de Lannemezan, balayé souvent par les rafales de neige, cette dernière saison est souvent rude.

La hauteur moyenne annuelle des pluies, qui oscille autour de 0 m. 85 à Tarbes, augmente avec l'altitude, avec une diminution constatée toutefois dans les vallées élevées comme celle de Gavarnie par exemple, où la moyenne, quoique très variable, oscille autour de 1 m. 50, tandis qu'au sommet du Pic du Midi, elle varie de 3 m. à 2 m. 75.

Des observations météorologiques très importantes sont faites à l'observatoire du Pic du Midi de Bigorre, à celui de Gavarnie établi par le Club-Alpin et dans

SAINT-SAVIN. - Église. Orgue dans le transept N.

d'autres centres répartis sur différents points du territoire; à Bagnères-de-Bigorre, etc.

## Divisions administratives

ÉTENDUE: 452 944 hectares (cadastre). - POPULATION (1901): 245 546 habitants.

|              |                                     | Arro | ndissements | Cantons   | Communes   |
|--------------|-------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|
| Préfecture . | TARBES                              |      | í           | 41        | 195        |
| Sous-        | Argelès-Gasost .                    |      | 1           | 5         | 91         |
| Préfectures  | Argelès-Gazost .  Ragnères-de-Bigor | re.  | 1           | 10        | 194        |
|              |                                     | tal. | -5-         | Total. 26 | Total. 580 |

LISTE DES CANTONS

Tarbes. . . . . . . Castelnau-Rivière-Basse, Galan, Maubourguet, Ossun, Pouyastruc, Rabastens, Tarbes N., Tarbes S., Tournay, Trie, Vic-en-Bigorre.

Argelès-Gazost . . . Argelès-Gazost, Aucun, Lourdes, Luz, Saint-Pé-de-Bigorre.

t. iv. — 58. hautes-pyrénées il.

Bagnères-de-Bigorre . Arreau, Bagnères-de-Bigorre, la Borthe-de-Neste, Bordères-Louron, Campan, Castelnau-Magnoac, Lannemezan, Mauléon-Barousse, Saint-Laurent, Vielle-Aure.

CULTES. Gulte catholique. Evêché: Tarbes, érigé au 11º s. Jadis désigné sous le nom d'évêché de Bigorre, il fut rattaché à la métropole d'Auch, jusqu'en 1790, époque à laquelle il passa dans celle de Toulouse; supprimé en 1802, il fut rétabli en 1825 et rattaché de nouveau à Auch. Le diocèse ne comprend que le département et compte 28 cures, 298 succursales et 133 vicariats, rétribués par l'État. Tarbes possède un séminaire diocésam. Les congrégations religieuses d'hommes, peu nombreuses, s'occupent de prédications et d'enseignement. Celles de femmes, assez nombreuses, sont vouées à l'enseignement, aux œuvres charitables, ou à la vie contemplative. Plusieurs ont leur maison mère dans le département. Le principal pèlerinage est celui de N.-D. de Lourdes, qui attire chaque année des milliers de pèlerins; citons encore N.-D.-de-Garaison à Mauléon et N.-D.-de-Poucylaün à Arrens. Culte protestant. Les adhé-

#### SAINT-SAVIN. - Église, Chapiteaux.

rents à ce culte sont rallachés au consistoire d'Orthez (Basses-Pyrénées), qui relève de la 9 circonscription synodale. Il y a une église à Tarbes avec annexes à Bagnères-de-Bigorre et à Cauterets. Gulto israélite. Les rares adhérents à ce culte sont rattachés à la circon scription consistoriale de Bayonne.

ARMÉE. Le département ressortit à la 18 région militaire qui compte 5 départements et 8 subdivisions de région, dont une, celle de Tarbes, comprend tout le département. Les troupes qui en dépendent sont rattachées au 18 corps d'armée dont le chef-lieu est Bordeaux. La garnison de Tarbes comprend: 1 régiment d'infanterie. 2 régiments d'artillerie, 1 école d'artillerie avec 1 arsenal et 1 compagnie de cavaliers de remonte. Le département ressortit en outre à la 18 légion de gendarmerie. Barèges possède un hôpital militaire qui compte un détachement d'infirmiers militaires de la 18 section.

JUSTICE. Le département ressortit à la Cour d'appel de Pau. Il existe 1 Tribunal de 1<sup>re</sup> instance à Tarbes (où se tient la Cour d'assises), à Bagnères-de-Bigorre et à Lourdes. Tarbes, Argelès et Bagnères-de-Bigorre possèdent 1 Tribunal de commerce. Il y a 1 Justice de paix dans chacun des 26 cantons.

INSTRUCTION PUBLIQUE. Le département ressortit à l'Académie de Toulouse et ne possède aucun établissement d'enseignement supérieur.

Gents of outpring their Gillion

L'enseignement secondaire comprend, pour les garçons : 1 lyoée à Tarbes, 1 collège communal à Bagnères-de-Bigorre et à Vic-de-Bigorre; pour les filles, 1 collège à Tarbes. En outre, il y a 1 petit séminaire à Saint-Pé avec auccursale à Argelès (collège ecclésiastique). Des établissements libres existent à Argelès, Lannemezan, Monléon-Magnoac, Ossun et Tarbes.

L'enseignement primaire recrut, ses professeurs à l'École normale d'instituteurs d'Auch, commune aux deux départements du Gers et des Hautes-Pyrénées et à l'École normale d'institutrices

SAINT-SAVIN. -, Eglise. Chapiteau.

(avec école annexe et école materneile annexe) de Tarbes, également commune aux 2 mêmes départements. Il existe encore 1 école primaire supérieure de filles à Vic-de-Bigorre. Dans un autre ordre d'idées, citons l'école municipale de dessin et d'architecture de Tarbes et la maîtrise de la basilique de Lourdes. Enfin, un observatoire est installé au sommet du Pic du Midi de Bigorre.

Le département ressortit encore à l'arrondissement minéralogique de Bordeaux, sous-arrondissement de Bordeaux S. (division du S.-O); à la 7° région agricole (S.-O.); à la 22° conservation forestière (Pau) et à la 9° inspection des Ponts et Chaussées.

# Agriculture

Le département est surtout agricole dans la partie septentrionale, propre à toutes les cultures, pastoral dans la montagne et sur les derniers contreforts des Pyrénées.

Au premier rang des cultures vient celle du froment (52 490 hectares, 467 860 hectol. en 1900), puis celle du maïs (6640 hectares, 569 920 hectol.), qui, dans la vallée de l'Adour, atteint des proportions élevées, de l'avoine (149 780 hectol.), du méteil, du seigle et de l'orge; ces deux dernières

céréales sont cultivées jusqu'à l'altitude de 1400 m. dans les vallées bien exposées. La pomme de terre, plantée dans 9570 hectares, a produit 295 000 quintaux. Parmi les légumineuses, les haricots seuls ont quelque importance (12 450 quintaux pour 8500 hectares).

Les prairies artificielles ne comprennent guère que le trèfle (157 250 quint.) et la fuzerne (50 190 quint.). La culture de la betterave fourragère est presque nulle. Par contre les près naturels occupent 50 800 hectares et ont donné un rendement de 1820 160 quint. et les herbages 82 810 quint. pour 4275 heclares.

SAINT-SAVIN. - Église Chapiteau

La culture des plantes industrielles ne comprend guère que celle du lin (105 hectares) et celle du tabac (158 hectares partagés entre 665 planteurs et ayant fourni 203 447 kil. de tabacs classés).

La vigne, pour une surface de 5276 hectares, a produit 82815 hectol.; en outre 420 hectares n'avaient encore rien produit.

On comptait 49 419 hectares 62 de terrains communaux soumis au régime forestier; en outre, la commune de St-Pé possède par indivis avec l'Etat 2566 hectares 52 de forèts. L'essence domnante dans les Pyrénées est le sapin. Le reboisement y est activement poussé.

La culture fruitière est en grand progrès. En 1990 on a récolté 19500 quint, de châtaignes, 12500 de noix, 16000 de pommes à cidre (5550 hectol, de cidre) et 2000 de prunes.

La race chevaline de Tarbes, si réputée, est fine et nerveuse; ses produits sont très appréciés dans la cavalerie légère. Le haras de Tarbes est l'un des plus importants de France; on compte

#### BEAUCENS. - Ruines du Château.

en outre 11 stations de monte dans le département. Des sociétés de courses fonctionnent à Taches, Vic-de-Bigorre, Maubourguet et Lannemezan En 1900, on comptait 18 840 chevaux, 1500 mulets et 12 400 ânes. La race povinc, pour laquelle existent plusieurs herd-books, comprenait 154551 animaux, dont 7250 bœufs de travail et 81 775 vaches ayant produit 510 000 hectol, de lait. Il existe une beurrerie à Estensan, où fonctionne une fruitière dans laquelle on a manipulé 115 500 lit, de lait en 1900. La race ovine comptait 291 126 sujets, dont 175 000 tondus ont fourni 6420 quint, de laine. La race porcine était représentée par 95 725 animaux et la race caprine par 7280. Enfin, 7800 ruches d'abeilles ont produit 7700 kilog, de miel et 3220 de cire.

Les forêts des Pyrénées sont peuplées d'ours, de sangliers, d'isards, de quelques loups, de renards, de martres.

C'est la truite qui domine dans les rivières et dans les lacs. Les principaux cours d'eau en reçoivent chaque année des alevins,

Le département compte une chaire départementale d'agriculture à Tarbes et une chaire spéciale à Vic-de-Bigorre.

## Industrie

En dehors des industries extractives et textiles, les autres branches industrielles sont à peu près nulies. Au 31 décembre 1900 on ne comptait dans le département que 155 appareils à vapeur en activité et 17 inactifs.

INDUSTRIES EXTRACTIVES. On compte 10 concessions de mines: 1 de lignite à Orignac, 5 de manganèse à Vielle-Aure, Adervielle et Londervielle, 6 de plomb, zinc et métaux connexes à l'Aran, la Géla, Héas et Gavarnie, Palouma, Pierretitte et Arrens. Il n'y a aucune minière; 1 tourbière est exploitée à Ossun-Lamarque d'une façon irrégulière. Il existe des carrières souterraines d'ardoises à Labassère comprenant 4 groupes: Germ, Labassère. Lourdes-Ossun, Louron et Aragnouet: les deux premiers sont les plus importants. La production en 1900 s'est élevée à 16823000 ardoises. Citons encore les 2 carrières de gypse de Lamarque-Pontacq et les

#### PIERREFITTE. - Église.

5 de pierres à chaux du groupe de Madiran-Soublecause, peu exploitées. L'argile s'extrait à Aureilhan, le marbre à Campan et à Sarrancolm (l'extraction en 1900 s'est élevée à 1800 T.). Les marbreries et tourneries de Bagnères jouissent d'une grande réputation. Tarbes possède une tuilerie importante.

INDUSTRIES AGRIGOLES. De nombreuses minoteries sont installées sur les principaux cours d'eau qui actionnent en outre des batteuses à grain, des moulins à trèfic, des huileries, sans compter les tourneries et marbreries. Les industries du bois comprennent des scieries nombreuses et des tourneries, des saboteries. Tarbes fabrique des jouets d'enfant, des couteaux et tabatières en bois; Bagnères, des articles d'électricité et des appareils de photographie.

INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES. Le département ne possède aucune usine métallurgique, mais seulement 2 fonderies de 2º fusion. Tarbes possède un établissement militaire de premier ordre, l'arsenal, occupant en moyenne 5000 ouvriers civils. On fabrique des machines agricoles à Aureilhan, des instruments aratoires à Saint-Pé, des métiers à Ancizan, Saint-Laurent et Tuzaguet. INDUSTRIES TEXTILES. Tarbes et surtout Bagnères-de-Bigorre possèdent des fabriques de tissus, occupant 1500 ouvriers et ouvrières dans ce dernier centre: Luz produit des étoffes de laine légères; Ancizan fabrique du drap, Bagnères des tricots. Un très grand nombre de femmes, dans la montagne, se livrent également à l'industrie du tricot. Enfin Mazères et Tuzaguet possèdent des filatures.

INDUSTRIES DIVERSES. On ne peut guère citer sous cette rubrique que quelques papeteries et plusieurs tanneries, à Tarbes notamment.

## Commerce

Quoique département frontière, les Hautes-Pyrénées ne possèdent pas de communications directes avec l'Espagne, soit par route carrossable, soit par chemin de fer. Les seuls sentiers

### LUZ. - Château de Ste-Marie.

reliant les deux versants pyrénéens franchissent des cols élevés et ne sont accessibles qu'aux piétons. D'un autre côté, une seule route dans la partie montagneuse moyenne fait communiquer la vallée de la Neste à l'E, avec celle du Gave de Pau à l'O. C'est aussi cette même route prolongée des deux côtés qui relie le département aux deux départements limitrophes de la Haule-Garonne et des Basses Pyrénées. On comprend dans ces conditions que le commerce de cette région élevée n'affecte aucune permanence. Il se borne à des échanges avec la plaine, mieux partagée sous le rapport des voies de communication. Ce sont donc les foires et marchés qui constituent les seuls mouvements d'affaires. La foire de Gavarnie, qui se tient en juillet, aftire beaucoup d'Espagnols. Les marchés les plus importants sont ceux de Tarbes, de Bagnères, de Trie, etc

Le département importe de la houille, mais en petite quantité. Ses principaux articles d'exportation consistent en marbres, tissus de laine, éaux minérales, chevaux de Tarbes, etc.

Tarbes est le siège d'une chambre de commerce dont le ressort embrasse tout le département. En 1901, la succursaie de la Banque de France à Tarbes, à laquelle sont rattachés Bagnères et Lourdes, a occupé le 55 rang sur 126, avec un chiffre d'affaires de 57 098 100 fr.

## Voies de communication

|                                           | Chemins de grande comme 858,096              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <ul> <li>(voie étroite) 24,573</li> </ul> | <ul> <li>d'intérêt commun 548,897</li> </ul> |
| Routes nationales                         |                                              |
| <ul> <li>thermales 106,490</li> </ul>     | Rivière flottable : Neste 46                 |

TARBES, que traversent de petits bras artificiels dérivés de l'Adour, occupe une vaste plaine qui s'étale au pied des Pyrénées; c'est une grande ville de moyenne animation et qui ne se

> réveille réellement qu'en ses jours de marché. Elle a des rues larges. bien tracées, deux places spacieuses, la place Maubourquet ornée de la Fontaine de l'Inondation. assez gracieuse, et la place Marcadieu, bordée par la Halle aux grains et ornée de la Fontaine monumentale et de la Fontaine d'Amour; mais elle ne possède aucun monument digne d'attirer l'attention, pas même sa cathédrale ou église de la Sède (xii. xIV, xVI 6.), véritable amas de briques qui se chevauchent presque sans ordre et actuellement en restauration. L'intérieur n'est guère d'un goût plus relevé; le maître-autel y a cependant quelque allure et la nef présente des boiseries surmontées de grilles en fer du xvin<sup>e</sup> s. Une rose du xur s. subsiste au N. du transept que domine une coupele octogonale du xiv e. Dans l'église St-Jean (xiv s.) restaurée, on ne peut citer que les peintures modernes exécutées en grisaille à la voûte. Une tour carrée à meurtrières (xur s.) la domine. L'église Ste-Thérèse ou des Carmes (xiv's.) possède à l'intérieur quelques toiles assez bonnes; un clocher octogonal, qui s'appuie sur une base carrée, la surmonte. La chapelle Ste-Anne, à l'O. de la ville,

LUZ. - Mur d'enceinte et passage de l'Église.

n'est à citer que pour mémoire. Les monuments civils sont tout aussi dénués d'intérêt. La Préfecture occupe, près de la cathédrale, les bâtiments (xvmº s.) de l'ancien palais épiscopal. Elle est précédée d'une place bien ombragée et son jardin renferme des ruines et deux statues romanes. L'Hôtel de Ville, sur la Place de la Portèle, renferme une riche bibliothèque de 35 à 40 000 volumes, quelques incunables et des manuscrits de valeur. Le Palais de Justice s'ouvre sur la rue des Grands-Fossés, centre du mouvement avec les alentours du marché Brahauban. Les autres monuments: Evêché, Lycée, Thédire des Nouveautés et Thedire Caton, n'ont absolument rien de saillant. Mais ce qui peut faire l'honneur de Tarbes, c'est, outre les Allées Carnot, le Pradeau, d'où l'on jouit d'une vue magnifique sur les Pyrénées, le oours Reffye

et le Foirail, bien ombragés, le superbe jardin Massey, avec le monument de style mauresque domine par une tour et qui renferme un joli musée de sculpture et de peinture. Non loin du lac on admire un cloitre du xv\* s., avec curieux chapiteaux, provenant de l'abbaye de St-Sever de Rustan. Un petit établissement de pisciculture fonctionne dans ce jardin, dans lequel Tarbes a érigé un monument à Massey, son donateur, et un buste à Théophile Gautier. Tarbes honore encore par le bronze le chirurgien Larrey et le général de Reffye.

Ville militaire importante, Tarbes possède un célèbre haras, entouré d'un beau parc, un arsenal qui s'étend au N.-E. de la ville jusque sur les bords de l'Adour, qui la frôle à peine et de nom-

breuses casernes.

ARGELÈS, dans une vallée longue de 9 kilom., est devenue une station thermale assez fréquentée depuis l'adduction des eaux de Gazost. Elle s'allonge sur la rive d. du Gave d'Azun en une longue rue sans intérêt. Dominée par la pittoresque promenade de Tirelire, qui continue celle de Canarie, la ville occupe une jolie situation sur les flancs d'une colline ombragée de pins et de châtaigniers. Elle possède une église moderne, de style roman; au N. le château de l'ieusac, autrefois habité par Barère (le conventionnel) dresse sa tour du xivº s., restaurée; au S. le Chiteau d'Ouront date du xve s.; sur la place de la Mairie, enfin, le poète montagnard Despourrin a un buste assez élégant.

Cela seul n'aurait suffi à donner de la vogue à Argelès. Mais le climat y est très tempéré et les eaux qu'on y exploite sont efficaces. Il s'est alors élevé, en dessous de la ville même et du canal, une station thermale et même hivernale, qui a groupé ses maisons autour d'un parc assez gracieux, devant lequel s'ouvre l'Etablissement thermal.

Les traditions locales y sont assez conservées et il n'est pas

LUZ. - Tombeau d'enfant encastré dans le mur de l'Éphse.

rare d'y voir des baladins qui, en costume du pays, parcourent les rues en dansant au son de l'aigre musique d'un accordéon.

BAGNÈRES-DE-BIGORRE s'étend dans une jolie situation au pied des montagnes qui forment la vallée de Campan. Elle est dans un site ravissant, très boisé et entourée de belles promenades comme celle de l'avenue de Salut et des Allées Dramatiques; à l'intérieur, la ville est gaie, animée, surtout sur la promenade des Coustous, qui en forme le centre avec la Place Lafayette, au N.-E. de laquelle s'élève l'église St-Vincent (xive et xves.) avec sa curieuse façade, son porche de la Renaissance et le clocher qui la surplombe à dr. Une johe Vierge de Clésinger l'orne à l'intérieur. Bagnères présente tout un vieux quartier, où l'on admire de vieilles maisons du xvies. (maison de Jeanne d'Albret, 2 autres maisons, place du Vieux-Moulin, etc.). C'est dans ce quartier

BETPOUEY. - Pic du Midi de Bigorre. Observatoire,

que se dresse la tour des Jacobins (xv° s.) reste d'un ancien couvent. Au coin de la rue St-Jean et de la rue du Thédire, l'ancienne chapelle St-Jean, détruite par un incendie, avait été aménagée en thédire. On n'en voit plus qu'un porche (xu° ou xur° s.) et une fenètre géminée, percée dans un pan de mur élevé. Non loin de là, l'Hûtel de Ville, sans intérêt, se dresse en face d'un marché couvert. L'église des Carmes, assez gracieuse, est située sur la belle avenue de la Fontaine ferrugineuse. Au S., vers la montagne, la ville thermale dresse ses beaux établissements des Néo-Thermes, avec le Casino et son Parc et des Thermes, qui s'ouvrent sur la vaste Place du même nom, en face du Square Soubies et qui renferment une bibliothèque (plus de 40000 volumes) et un riche Musée, qui comprend plusieurs salles de peintures, aquarelles, pastels, gravures, des moulages de sculpture et de la céramique, des collections d'antiouités, de médailles, de monnaies,

#### LAC DE GAUBE

une galerie de minéralogie et de paléontologie. A l'Hospice on voit une chapelle du xur s., ou église St-Barthélemy, peu intéressante. C'est cette partie de la ville qui est la plus riante; de belles avenues bien ombragées montent sur le mont Bédat, vont à Salut, ou vous mènent, au bas des Allées Maintenon, à l'Avenue de Campan, bordée de belles villas (villa Frossard avec musées géologique et archéologique). Bagnères possède encore quelques coins bien verdoyants; le Square des Vigneaux, les allées Tournefort, les bords de l'Adour, où se tient le marché au bois et sur la rive d. duquel est un vélodrome, avec stand de tir, jeux, etc. Bagnères a élevé sur les Coustous un buste à A. Roland, chef des chanteurs montagnards.

# Liste des Monuments historiques

| Bartrès Dolmen.                                | Madiran Chœur, crypte et chapelle de l'église. |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Buze Nistos . Dolmen.                          | Saint-Savin , Eglise (xu <sup>*</sup> s.).     |
| lbos Eglise (xrv* s.).                         | Tarbes Clottre (xv* s ) dans le jardin Massey. |
| Luz Eglise (xu' et zm' s.) fortifiée au xv' s. | Vielle-Aure Chapelle d'Agos (xn* s.).          |

4 ' A G

# Basses-Pyrénées

## Nom - Situation

l'extrême pointe S.-O. de la France s'étend le département des Basses-Pyrénées, ainsi nommé de ce que les pics de la grande chaîne de la région méridionale de la France n'y atteignent qu'une hauteur peu élevée, relativement à celle des pics du département voisin des Hautes-Pyrénées. C'est l'un des 17 départements maritimes baignés par la

Manche et l'océan Atlantique et l'un des 6 départements formant frontière avec l'Espagne. Il s'allonge à peu près en forme de triangle isocèle, dont la pointe ferait défaut. Son sommet se trouve à l'embouchure de la Bidassoa, sur l'océan Atlantique; ce sommet tronqué est formé par la côte, qui s'étend de l'embouchure de l'Adour à celle de la Bidassoa. Au point de vue de l'étendue, il occupe le onzième rang La base du triangle dépasse 102 kilom. à vol d'oiseau, du point commun aux trois départements du Gers, des Hautes et des Basses-Pyrénées au N.-E., jusqu'au Pas d'Aspe, à l'extrême

pointe S.-E. De l'embouchure de l'Adour à la pointe N. de l'arrondissement de Pau, il y a environ 120 kilom.; de celle de la Bidassoa à la pointe S. de celui d'Oloron il y en a 125.

Il a des limites naturelles; au N., l'Adour, une première fois, depuis son embouchure jusqu'au Boucau; puis, une seconde fois, depuis un point en amont de Bayonne jusqu'au confluent des Gaves réunis de Pau et d'Oloron, deux kilom. des Gaves, quelques kilom, de la Bidouze, du Gave d'Oloron, du Gave de Pau, du ruisseau de la Taillade et de plusieurs autres ruisseaux insignifiants, une faible partie du cours du Gabas et du Larcis; à l'E, plusieurs kilom, du Saget, du Bergons, du Larcis, du Louet, de l'Ouzon, du Gave de Pau. A partir du confluent du Brossou avec ce dernier. la limite commune aux deux départements des Hautes et des Basses-Pyrénées s'élève rapidement, par une ligne sinueuse, jusqu'au Pic de l'Esubette (1856 m.) et gagne la vallée du Layson, franchit le col de Saucède, atteint le Pic de Gabizos et le Pic de Mourrous sur la ligne de faite séparant la France de l'Espagne. Au S. la frontière ne suit pas tou-

MONTANER. - Ensemble de l'Église et du Château.

jours jusqu'à l'océan Atlantique, à l'O., cette ligne de fatte, qui va en s'abaissant graduellement; elle consiste parfois en quelques kilom. de plusieurs petits torrents, comme le ruisseau du Val Carlos et, à la pointe S.-O, en une dizaine de kilom, du cours de la Bidassoa. A l'O, enfin l'océan Atlantique le borde sur 52 kilom.

Il est borné au N. par les départements des Landes et du Gers, à l'E. par celui des Hautes-Pyrénées, au S. par les provinces espagnoles d'Aragon et de Navarre ainsi que par le pays basque.

Il a été formé en 1790, pour les deux tiers de la surface environ, de la province de Béarn et pour le reste, de trois régions du pays basque français relevant de la Gascogne(Labourd, basse Navarre, Soule).

## Histoire

C'est dans la vallée d'Ossau que se rencontrent les plus anciennes traces d'habitations du département : dans les grottes d'Arudy. de Ste-Colome, de Sordes, remontant à la période de l'âge du renne et dont on a exhumé des silex taillés, des débris et des objets divers. Les plus anciens monuments de l'âge de la pierre se trouvent aussi dans la même région. Ce sont les trois groupes de cromlechs de Bilhères; l'un près de la fontaine de Houndas, un autre près du ruisseau de l'Arriū-Beig, le troisième au quartier Courrège de Caüs; puis, le cromlech de Louvie-Juzon, les dolmens de Buzy, (Cathau de Téberno) et d'Escou. C'est sur le plateau s'étendant au N. de Pau que les tumuli apparaissent.

Survant les historiens anciens, Strabon et Festus Avienus, les Ibères formèrent le premier peuple historique occupant le versant N. des Pyrénées: la partie moyenne jusqu'à l'Atlantique fut habitée par les Aquitains unis aux Ibères, mais profondément distincts des Celtes, qui les firent passer dans la suite sous leur domination. Les Basques, dont la langue a de

nombreuses analogies avec l'ancien aquitain, sont considérés anjourd'hui comme les descendants des Ibères. Ils occupent dans les arrondissements de Mauléon et de Bayonne les vallées du Saison, de la Bidouze, de la Nive et de la Nivelle. Le pic d'Anie, à l'E., marque la limite qui sépare leur pays du Béarn. On en compte encore 19000 dans le département ayant gardé leur langue, l'euskara, leurs mœurs, leurs fors ou coutumes. Leur amour immodéré de l'indépendance, aujourd hui comme autrefois, les porte à s'expatrier, principalement dans l'Amérique du Sud.

En 56 av J.C., un heutenant de Gésar, Crassus, soumit facilement les Aquitains qui, étrangers

SIMACOURBE - Église Abside.

Ļ

à la Gaule, ne prirent aucune part à la levée en masse de l'an 52 contre les envahisseurs romains. Ce n'est que plus tard qu'ils essayèrent, mais inutilement, de recouvrer leur indépendance dans trois tentatives successives. L'Aquitaine ibérique, ou Novempopulanie, ne comprit d'abord vers l'an 13 av. J.-C. que 5 peuples ou cités : Convenz, Tarbelli, Ausci, Elusates, Vasates, auxquels vinrent s'adjoindre plus tard 4 nouveaux peuples : Conseranni, Lactorates, Boiates, Iluronenses. Ensin au v° s. elle en compta 3 de plus : Benarnenses, Aturenses, Aquenses.

D'après les controverses relatives à l'inscription d'Hasparren, il semble résulter que c'est bien au 111° s. que le magistrat Verus obtint de l'empereur romain la séparation des peuples de cette région d'avec les Gaulois, tout au moins au point de vue de l'impôt. Une cohorte romaine avait son quartier général à Bayonne (Lapurdum) à la fin du 111° s. Les Romains y avaient élevé une citadelle. Les marbres, les mines de cuivre, les eaux thermales, étaient exploités par eux. Deux voies traversaient les Pyrénées, l'une à l'Imus Pyrenœus (Roncevaux) et l'autre au Summus Pyrenœus (Somport). De l'époque romaine on trouve encore aujourd'hui quelques vestiges de

#### MONTANER. - Contrefert des fortifications.

camps dans plusieurs localités; quelques mosaïques se voient aussi à Bielle, à Jurançon (mosaïque du Pent d'Oly), à Taron-Sadiracq-Viellenave (dans l'église). Outre l'inscription d'Hasparren, encastrée au-dessus du portail de l'église, signalons encore celle de la Pène d'Escot. Le christianisme fut prêché au 11° s. Bayonne, dans le pays de Labourd, fut érigée en évêché. Lescar et Oloron devinrent aussi le siège d'autres évêchés.

De 407 à 400, les Alains, les Suèves et les Vandales ravagèrent le pays. A leur suite arrivèrent, quelques années après, les Wisigoths, qui prirent possession des terres abandonnées et fondèrent un royaume en 419. L'Aquitaine seconde leur appartint tout entière. Un de leurs rois, arien fanatique, Euric, persécuta les catholiques. Son successeur Alaric les laissa en paix, promulgua un code et mit tout en œuvre pour la prospérité matérielle du royaume. La bataille de Vouillé, gagnée par les Francs de Clovis sur les Wisigoths, anéantit le royaume de ces dermers et l'Aquitaine fut incorporée au royaume franc. Des comtes et des évêques la gouvernèrent. En 581 les Vascons chassés d'Espagne l'envahirent et s'en rendirent maîtres; mais, bientôt vaincus, ils se cantonnèrent dans le Labourd, la basse Navarre et la Soule, sous le gouvernement du duc Génialis. Sous Caribert, l'Aquitaine est érigée en royaume (650) et gouvernée par des ducs.

En 751, les Sarrasins la ravagent. Les Carolingiens entrent alors en lutte avec elle, et, après l'avoir épuisée, la soumettent encore frémissante. Charlemagne l'érige en royaume qu'il laisse en apanage à l'un de ses fils (778). Ce nouveau royaume dure jusqu'en 877, époque à laquelle il est rattaché à la monarchie franque. Vers le milieu du ix s. arrivent les Normands, qui mettent à sac la région et séjournent à Bayonne. Ils apparaissent encore plusieurs fois, pillant et rançonnant les populations; ce n'est qu'en 980 qu'ils s'éloignent, à la suite du rude échec que leur avait fait subir le duc de Gascogne, Sanche Guillaume.

En 952, le duché d'Aquitaine appartient au comte de Toulouse, Raymond Pons. En 951, il est transféré au comte de Poiliers, Guillaume Tête-d'Etoupes. Hugues Capet reçoit ensuite le titre

de duc d'Aquitaine qui devient, à la disparition des Carolingiens, la propriété des comtes de Poitiers

Ce n'est qu'au début du 1xº s. qu'apparaissent les vicomtes de Béarn. Au xiº s. les vicomtes de Béarn sont déjà des seigneurs d'importance. Ils ont obtenu des dues de Gascogne leur propre indépendance : ils battent monnaie et rendent la justice. A partir de 1052 les ducs gascons n'existent plus. En 1070, la Gascogne (duché et comté) est conquise par Gui-Geoffroi ou Guillaume VII, duc d'Aquitaine. La vicomté de Béarn devient héréditaire: ses fors sont rédigés en 1080. Un conseil ou cour maïour l'administre de concert avec le vicomle, qui a prêté au préalable le serment de respecter les libertés de ses sujets. Presque tous ces seigneurs sont de rudes guerriers et des politiques habiles. Ils combattent les Maures en Espagne avec les rois d'Aragon. Ils s'occupent plus de l'Espagne que de la France. Les hopitaux de Somport et de Gabas, construits à l'usage des pèlerins et des voyageurs dans les cols élevés des Pyrénées, sont dus à Gaston IV. Jaloux de leurs droits, les Béarnais ne souffrent pas qu'on y porte atteinte et plusieurs seigneurs, qui ont voulu se soustraire à l'obligation de les respecter, ont payé de leur vie l'oubli de leur serment. L'un de ces princes, Guillaume Raymond, dut accepter la perpétuité et

NAY. - Maison Carrée. Vue sur la cour.

l'hérédité de la charge de jurat dans la cour maïour. Il ne pouvait lever d'impôts qu'avec l'assentiment de son conseil.

Au début du xir s., Bayonne qui, avec tout le pays de Labourd et la Soule, était aux mains des ducs d'Aquitaine, prend de l'extension, grâce à l'octroi d'une charte d'affranchissement que le duc d'Aquitaine, Guillanme le Troubadour, avait fait à son évêque, Raymond de Martre (1120). La pêche et le commerce maritimes enrichissent la cité et, lorsque les Anglais sont maîtres du duché de Guyenne, les relations d'affaires entre Bayonne et la Grande-Bretagne prennent encore de l'extension. L'exportation des vins et des cuirs prend une grande importance. En 1216 une charte érige en commune Bayonne, qui possède un conseil de cent pairs; son maire dispose de la force militaire; il garde en dépôt les clefs de la ville et préside la cour de Justice.

A la mort de Gaston Vif. le courte de Foix, Roger Bernard III, en épousant une de ses filles.

hérita du Béarn, dont une partie fut revendiquée par le comte d'Armagnac, époux de la seconde, ce qui devint l'origine d'une série de guerres qui remplirent le xiii et le xiv s. L'un des successeurs de Bernard III, le célèbre Gaston Phœbus, un des plus grands hommes de guerre du xive s., dut à son prestige et à sa situation d'être tenu à l'écart des compétitions entre Français et Anglais. Ayant obtenu du roi de France la levée du séquestre sur le comté de Bigorre qui lui revenait, il prit parti pour les Français. Charles V lui donna le Languedoc à gouverner, charge que Charles VI lui retira, pour la confier au duc de Berry. Mais Gaston Phœbus avait su se faire aimer de ses sujets qui se révoltèrent; il eut la générosité, après la défaite de son rival près de Revel, de l'aider à reprendre sa situation en Languedoc. Le terrible guerrier, auquel l'histoire a plusieurs méfaits à reprocher, mourut subitement en 1391 à l'Hôpital-d'Orion. Il eut pour successeur Mathieu de Foix, qui laissa comme héritière, à sa mort survenue en 1398, sa sœur Isabelle, mariée au captal de Buch. Ce dernier occupait la fonction de sénéchal de Guyenne pour le compte des Anglais qu'il abandonna, préférant la possession du Béarn et l'amitié du roi de France. Il mourut en 1412. Son fils Jean, qui lui succéda comme capitaine général de Guyenne et de Languedoc, guerroya contre les Anglais pendant tout le règne de Charles VII, qui, en retour, lui promit de lever désinitivement le séquestre mis sur le Bigorre depuis Philippe le Bel. C'est son fils Gaston IV qui, avec Dunois, enleva Bayonne aux Anglais en 1451, couronnant ainsi toute une série de succès remportés dans la région sur l'ennemi séculaire. Sous Louis XI, il se rendit encore maître du comté de Roussillon. C'est sa petite-fille, Catherine, qui succéda en 1485 à François Phœbus, son frère, mort à l'âge de seize ans, titulaire de la couronne de Navarre. Grâce à la faiblesse de son époux, Jean d'Albret, elle perdit bientôt son royaume, qui devint la proie du roi d'Aragon (1512). A l'avenement d'Henri d'Albret I<sup>er</sup>, le royaume ne comprenait plus que le Béarn et la basse Navarre. Mais ce prince, avec l'éducation qu'il avait reçue, devint l'un des plus accomplis de son siècle. De même, avec le mariage qu'il allait contracter, il fut l'un des souverains les plus en vue de son temps. En 1525, il combattit à Pavie aux côtés de François Ier, dont il épousa la sœur, Marguerite de Valois, veuve du duc d'Alençon (1527). On sait de quel éclat brilla la cour de Béarn, où la Marguerite des Marguerites avait attiré tout ce que la littérature et les arts comptaient d'illustrations. Les fors du pays furent revisés par leurs soins. L'unique enfant qui leur resta, Jeanne d'Albret, épousa en 1548 Antoine de Bourbon. De leur union naquit au château de Pau, le 3 décembre 1555, Henri de Bourbon, qui devint dans la suite Henri IV, le plus populaire de nos rois. Élevé par une bonne nourrice campagnarde qui, avec l'assentiment d'une mère, austère calviniste, le laissa courir et grandir avec les petits paysans de son âge, il acquit ainsi de la vigueur et les prémices d'une bonne humeur qui ne se démentit jamais. Il perdit son père à l'âge de 9 ans. Sa mère, restée veuve, devint le ferme soutien des protestants. Le parti catholique en Béarn et en basse Navarre la combattit à outrance. En 1570 elle interdit, sans provoquer la moindre effervescence, l'exercice public de la religion catholique dans ses États. Elle mourut à Paris en 1572, alors qu'elle s'occupait du mariage de son fils avec la sœur du roi Charles IX, mariage plutôt de raison politique que de convenances personnelles. Henri, contraint d'abjurer, pour échapper au massacre de la Saint-Barthélemy, vécut en demi-captivité à la cour de Charles IX. Ayant réussi à s'en échapper, il se mit à la tête du parti protestant. A la mort du roi de France, Henri III, le triomphe de la cause de Henri de Navarre amena la solution des difficultés politiques et religieuses qui troublaient la France. Son avènement au trône rattacha à la couronne le Béarn et la basse Navarre, dont l'histoire particulière s'arrête à cette date (1589). - Dix ans plus tard l'exercice public de la religion catholique y fut rétabli. Un conseil d'État siégeait à Pau tandis qu'à Paris demeurait un secrétaire d'État. Jusqu'en 1619 le système administratif ne subit aucun changement; mais à partir de cette époque Louis XIII rétablit à Pau le parlement de Navarre sur ses anciennes bases, malgré l'opposition des parlements de Bordeaux et de Toulouse. Cet état de choses dura jusqu'à la Révolution.

En revenant en arrière, il nous faut encore signaler le siège subi en 1523 par la ville de Bayonne, pendant la captivité de François I<sup>er</sup> à Madrid, contre une armée espagnole qui dut se retirer. Il n'en fut pas de même en 1814, car, après une résistance héroïque, la ville dut ouvrir ses portes aux Anglais. Enfin, rappelons que c'est à Saint-Jean-de-Luz que fut célèbré en 1660 le mariage de Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse.

# Géologie - Topographie

Trois régions distinctes se partagent le département : le pays basque, si original et si charmant, qui en occupe toute la partie occidentale et que borde l'océan Atlantique; — la région de plaines et de coteaux au N. et au N.-E., région n'atteignant nulle part l'altitude de 400 m., sauf entre Pontacq et la rive g. du Gave, où un petit chaînon atteint 510 m. et que traversent les gaves et les rivières en éventail s'échappant du plateau de Lannemezan; dans ce pays qui n'est autre que le Béarn, on rencontre encore des landes (landes de Pont-Long, au N. de Pau); — la partie montagneuse ensin, qui occupe tout le S. et où l'on rencontre le point culminant, 2976 m. au Pic Mourrous, situé à la lisière commune aux deux départements des Hautes et des Basses-Pyrénées.

De ce point vers l'extrémité O. de la chaîne pyrénéenne, les sommets s'abaissent et la frontière

#### BELLOCQ. - Ruines du Château.

séparant la France de l'Espagne ne suit pas toujours la ligne de faite. A la limite et au-dessus de la vallée d'Ossau, on rencontre Arriel-Pic 2825 m., Soques-Pic 2713 m., le cot d'Aneil, 2179 m., le Pic des Moines 2060 m. En avant se trouve le Pic du Midi d'Ossau 2885 m., à la cime admirable et aux escarpements superbes; plus au N. encore, surplombant les stations des Eaux-Bonnes et des Eaux-Chaudes est le Pic de Ger 2612 m.

Au-dessus de la vallée d'Aspe, on trouve le *Port d'Urdos* 1640 m., qui laisse passer la route d'Oloron à Canfranc (Espagne), que commande à d. et en amont d'Urdos le fort de Portalet, puis le *Pic d'Arlet* 2205 m., le *Pic de Burcq* 2105 m., le *Pic de Larraille*, qui se relève à 2325 m., le *Pic d'Ansahère* 2576 m., le *Pic d'Anie* 2504 m., un peu en avant, qui limite le Béarn à l'O., le *Port d'Orlas* 2002 m. De ce point au Pic d'Orhy, la hane de faîte se trouve constamment au-dessous de 2000 m. et encadre tous les tributaires du Saison, qui passe au bas de Mauléon. Le *Pic d'Orhy* atteint 2017 m.; au delà la frontière traverse la forêt d'Iraty, puis celle d'Orion, atteint le ruisseau du Val Carlos, espagnol, que suit la route de St-Jean-Pied-de-Port à Roncevaux, contourne le

val jusqu'aux Col et Pic de Lindus, entoure les affluents de la Nive des Aldudes, redescend parallèlement à cette rivière jusqu'au Col de Mehaxia 716 m., décrit quelques indentations en allant vers l'O., traverse la Nivelle ou Ugarana, passe par le Pic Alchuria 757 m., le Pic d'Ibautelly 698 m., la Rhune 900 m., qui domine St-Jean-de-Luz et touche enfin la rive g. de la Bidassoa, qui sépare jusqu'à l'Océan l'Espagne de la France, laissant à cette dernière la fameuse Ile des Faisans.

On trouve des dépôts glaciaires dans la vallée des Eaux-Chaudes, dans la vallée d'Aspe jusqu'à Oloron, dans celles de Mauléon et de la Nive. Cambo possède une moraine.

Le granit apparaît entre les Eaux-Chaudes et Gabœs, au fond de la vallée d'Ossau. On ne le retrouve plus qu'au bord de l'océan en deux flots au massif de Labourd (Montagne d'Ursonia 678 m. et au Pic d'Haya 816 m.)

Dans la vallée de la Nive, on trouve la dalle cambrienne au Pas-de-Roland. Le dévonien se montre dans la vallée d'Ossau; le carbonifère inférieur se signale par le calcaire noir du Pic du Midi d'Ossau. Les couches à empreintes végétales de la Rhune relèvent du houiller supérieur.

Ce sont les terrains crétacés qui occupent la plus grande étendue dans le département; leur limite N. ne dépasse pas une ligne menée entre les gaves d'Oloron et de Pau, à peu près à égale distance des deux, et venant mourir au S. de Bayonne. Tout le reste du département, au N., relève des terrains tertiaires.

# Hydrographie

Hydrographie maritime. Le littoral commence à l'embouchure de l'Adour, qui se termine aux jetées du Boucau, du haut desquelles on jouit du spectacle de la barre de l'Adour produite par l'opposition des vents dominants à la direction de l'embouchure, large de 300 m. environ. Le port de Bayonne se compose de la partie du lit de l'Adour comprise entre cette embouchure et le pont du chemin de halage, sur le ruisseau de Pédenavarre, sur une longueur de 7500 m. environ et de la partie du lit de la Nive comprise entre son confluent avec l'Adour et le port St-Léon, à l'entrée de la ville, sur une longueur de 850 m. On le divise en quatre parties : 1º l'avant-port, d'une longueur de 2100 m. à partir de l'embouchure; 2º la rade, longue de 2320 m., à la suite, et qui finit à l'extrémité du quai des Allées Marines; 5º le port proprement dit, entre la rade et le Pont St-Esprit sur l'Adour, d'une part, et le premier pont sur la Nive, d'autre part, sur une longueur de 1750 m.; 4º enfin, deux arrière-ports : le premier, sur l'Adour, entre le pont Saint-Esprit et le pont de Pédenavarre, le deuxième sur la Nive, entre le Pont Mayou et le port St-Léon; ces deux arrière-ports ne sont accessibles qu'à la navigation fluviale. L'outillage comprend des voies ferrées, des appontements munis ou non de grues, un gril de carénage, une forme de radoub.

De la jetée de la rive g. de l'Adour jusqu'à la *Pointe Saint-Martin*, la côte, sablonneuse, se poursuit presque en droite ligne dans la direction N.-E. à S.-O. pendant 4 kilom. 550 m., accompagnée en arrière par des landes boisées dont l'altitude ne dépasse pas 36 m. De la Pointe St-Martin à la *Pointe de Biarritz*, toute de roc, la distance à vol d'oiseau est de 2 kilom. La côte, très pittoresque, est bordée de falaises s'élevant jusqu'à 40 m., au sommet desquelles s'élèvent de fort belles villas enfouies dans la verdure; en bordure est la *Grande Plage* de **Biarritz**, une des plus mondaines de l'Europe et dont le port, fréquenté seulement par des embarcations de pêche et de plaisance, comprend d'une part deux bassins d'échouage (ensemble 47 ares) et un bassin à flot (7 ares), et d'autre part une rade dite Port-Neuf (50 ares) abritée très imparfaitement par une digue inachevée de 190 m. de longueur.

Au S. de la Pointe de Biarritz, abritant la Côte des Basques, la falaise se dirige toujours au S.-O., jusqu'à la crique de Guéthary, à 6 kilom. plus bas. Sur les hauteurs sont disséminées de jolies maisons blanches. Le port, fréquenté seulement par des embarcations de pêche, consiste en une crique naturelle défendue à l'O. par une digue de 90 m. et munie d'une cale de débarquement. Entre Biarritz et Guéthary se trouve la petite station de bains de mer de Bidart, au S. de laquelle débouche le ruisseau d'Ouhabia. De cette embouchure jusqu'à la Pointe de Ste-Barbe, la falaise se découpe en indentations abritant de petites anses pendant 7 kilom. De cette dernière pointe à celle que termine en face le fort du Socoa (1500 m.), s'étend en demi-cercle le port de

St-Jean-de-Luz qui se compose d'une baie et de 2 ports d'échouage : celui de St-Jean-de-Luz (5 hect. 50) à l'E. et celui de Socoa (1 hect. 85) à l'O. Au fond de la baie protégée par trois digues débouche la Nivelle. La plage de St-Jean-de-Luz est fort belle et absolument sûre. Au large se trouve un plateau de rochers sur lesquels les vagues, énormes, viennent se briser avec fracas. De la pointe du Socoa a la Pointe de Ste-Anne la plage de sable est dominée par la falaise. Au delà de la pointe de Ste-Anne, une autre plage de sable sit dominée par la falaise. Au delà de la Bidassoa. En arrière de Hendaye-Plage à l'état embryonnaire, s'élève Hendaye, station assez fréquentée de bains de mer et petit port de pêche. La Bidassoa sépare la France de l'Espagne; sur l'autre rive, en face Hendaye, est la curieuse et vieille cité espagnole de Fuenterrabia.

Hydrographie fluviale. A l'exception de quelques ruisseaux nés en France et qui coulent sur le versant méridional des Pyrénées, toutes les eaux du département se rendent à l'océan Atlantique par un petit seuve côtier, l'Adour, et par deux autres rivières côtières moins considérables: la Nivelle et la Bidassoa.

L'Adour, qui a sa source dans le département des Hautes-Pyrénées, traverse l'extrême pointe S.-O. du département du Gers, passe dans celui des Landes, dont il arrose la partie méridionale et qu'il sépare de celui des Basses-Pyrénées à deux reprises : une première fois pendant une vingtaine de kilom. à partir du Bec du Gave et une seconde fois à son embouchure. Tous les affluents qui arrosent le département lui parviennent donc par sa rive g.

Par l'Echez, qui ne touche même pas le département, il reçoit : la Géline, qui sert pendant 4 kilom, environ de limite commune aux deux départements des Hautes et des Basses-Pyrénées; la Luzerte, qui a sa source au N.-E. de Ger; le Lys, qui commence au S. du même village et arrose Montaner. Puis il recueille successivement le Louet, venu de l'enclave la plus méridionale des Hautes-Pyrénées, qu'entoure le département des Basses-Pyrénées; — le Bergons, qui a sa source à l'E. de Moncaup; - le Saget, qui sert de limite commune aux Hautes et aux Basses-Pyrénées: — le Larcis, grossi (rive g.) du Lizau, puis des deux Lées; — le Gabas, descendu des landes d'Ossun; - le Louts, né au S.-E. de Thèze; - le Luy, réunion dans le département des Landes, du Luy-de-France, qui circule dans une petite vallée agreste et passe au bas de Morlaàs puis de Thèze et du Luy-de-Béarn, coulant plus à l'O. en contournant au N.-E. la lande du Pont-Long; ces deux rivières recueillent des ruisseaux peu abondants, surtout en été, quoique leur cours soit assez étendu dans le département qui nous occupe. Tous les affluents dont nous venons de parler parviennent à l'Adour en dehors du département des Basses-Pyrénées; il n'en est pas de même de ceux qui vont suivre. Le Gave de Pau, cours d'eau le plus important du département, vient des Hautes-Pyrénées; descendu des glaciers de Gavarnie, il coule rapide, avec abondance, pénètre par 512 m. dans celui des Basses-Pyrénées, en prenant la direction N.-O., glisse sous le pittoresque pont de Bétharram, laisse Nay sur sa rive g., passe au pied de la terrasse de Pau, arrose Orthez, où son cours devient accidenté, quitte ensuite le département pour celui des Landes, dans lequel lui arrive, en amont de Peyrehorade, le Gave d'Oloron; ainsi augmenté, il vient toucher par sa rive g. le département des Basses-Pyrénées pendant les trois derniers kilom, de son cours et rencontre ensuite l'Adour, dont il triple au moins le volume. La pointe formée par le confluent se nomme Bec du Gave. Le Gave de Pau reçoit successivement : (rive g.) le Louzon, qui descend du Pic de Gabizos et le Bées, dont les eaux lui parviennent en amont de Nay; (rive d.) l'Ousse, qui traverse le plateau de Pontacq et lui parvient aux portes et en amont de Pau; (rive g.) le Soust, qui traverse Jurançon, en face de Pau et le Néez, son voisin, grossi des pertes du Gave d'Ossau, puis, plus loin et toujours par la même rive, le ruisseau des Hies, la Bayse, qui baigne Lasseube, le Luzoué, le Geü, qui passe au bas de Lagor; (rive d.) la Geüle, qui coule au S. du plateau de Chalosse et laisse Arthez à 3 kilom. de sa rive d.; (rive g.) en aval-d'Orthez, le Loo et quelques autres ruisseaux parallèles à ce dernier. Son plus fort affluent, le Gave d'Oloron, formé de la réunion à Oloron du Gave d'Ossau et du Gave d'Aspe, lui parvient à 10 kilom. en amont du Bec du Gave.

Le Gave d'Ossau, qui naît sous le nom de Gave de Bious, au S. du Pic des Moines, recueille dans son cours supérieur : (rive d.) le Gave de Brousset; le Soussouéou, qui sort du lac d'Artouste; (rive g.) le Gée; (rive d.) la Sourde, grossie du Valentin, torrent des Eaux-Bonnes, dont le voisinage est entouré de belles cascades; puis, après avoir frôlé Laruns, il descend au N., contourne Arudy et se dirige vers le N.-O.; parvenu à Oloron, il y rencontre (rive g.) le Gave d'Aspe, qui

sépare Ste-Marie de Ste-Croix, la vieille cité féodale d'Oloron, la plus intéressante à parcourir. Le Gave d'Aspe, qui sort d'un vallon espagnol dominant le Pas-d'Aspe, descend au N. en traversant une gorge étroite que commande le fort du Portalet; en aval de ce dernier, il recueille (rive g.) le Bélonce et le Gave de Lescun, que gonsient plusieurs petits torrents; en aval, au consiuent (rive d.) de la Berthe qui traverse Accous, il forme quelques îles, reçoit (rive g.) le Malagar et l'Arricq, de nouveau s'engage dans une gorge resserrée jusqu'un peu en amont de Lurbe où il s'augmente (rive g.) du Lourdios; plus bas, il hume le Lourtau et gagne le Gave d'Ossau.

A peine formé de la réunion de ces deux gaves, le Gave d'Oloron recueille : (rive d.) l'Escou, (rive g.) le Vert, (rive d.) l'Auronce et le Joos, touche Navarrenx, qui a conservé une partie de ses fortifications du xve s., boit (rive g.) le Lausset, passe au pied de la pittoresque Sauveterre-de-Béarn et augmente fortement son étiage par l'apport des eaux du Saison. Ce dernier, qui descend du pic d'Orhy, se grossit (rive g.) de l'Uhaïxa et (rive d.) de l'Uhaïtca, venu de Sainte-Engrace, arrose Tardets-Sorholus, en aval duquel lui parviennent : (rive g.) l'Apphoura, puis l'Arangorève et sépare Mauléon de son faubourg de Licharre. Avant de rejoindre le Gave de Pau, le Gave d'Oloron recoit encore (rive d.) le Saleys, la rivière de Salies. En aval du Gave, l'Adour absorbe en outre dans le département : la Bidouze, qui vient du pays basque, baigne St-Palais, où lui parvient (rive g.) la Joyeuse, formée de deux bras dont le plus septentrional passe près d'Iholdy, arrose Bidache, où elle se gonfle (rive g.) du Lihoury; - la Joyeuse, nommée aussi Aran, qui fròle la Bastide-Clairence; — l'Ardanavary, dont la navigabilité est utilisée pour le transport des sels de Briscous; - la Nive, la plus belle rivière du pays basque, qui arrose St-Jean-Piedde-Port et, un peu en aval de cette place forte, reçoit (rive d.) la Nive de Laurhibare, (rive g.) la Nive d'Arnéguy, née en Espagne, (rive g.) la Nive des Aldudes, qui baigne St-Elienne-de-Baïgorry; après avoir touché Cambo et arrosé Ustaritz, où elle forme des ilots, la Nive s'attarde en serpentant à travers des prairies et embellit Bayonne, où elle gagne l'Adour.

En dessous de ce dernier fleuve, les autres rivières côtières sont la Nivelle et la Bidassoa. La première, formée de deux rivières, espagnoles d'origine, tombe dans la baie de St-Jean-de-Luz à 1500 m. en amont de l'Ouatxin, dont l'embouchure se trouve en dessous du fort du Socoa. Quant à la Bidassoa, surtout espagnole, elle n'appartient à la France que par la rive g. et débouche en un estuaire compris entre la Pointe Ste-Anne sur la rive d. et le Cap de Higuer, sur la rive g.

Lacs. Les lacs sont nombreux, mais de peu d'étendue. On en trouve surtout dans la région située autour du Gabizos; ils remplissent des cuvettes de granit à l'altitude de 2000 m. Citons ceux d'Aule, d'Ayous, d'Isabe, d'Artouste, aux environs des Eaux-Bonnes. On en trouve aussi aux environs de la Bastide-Villefranche de tout petits. Citons enfin ceux de Mouriscot, de Brindos et Marion, autour de Bayonne et de Biarritz.

Sources minérales. Au 51 décembre 1900 on comptait 48 sources minérales, dont 22 autorisées, réparties dans 20 établissements.

Citons: la source Vicille (32°), 6 autres sources thermales sulfurées sodiques et calciques et une source froide (13°) aux Eaux-Bonnes; 7 sources thermales sulfurées sodiques (24° 35 à 36° 25) et la source Mineielle, froide (10° 6) aux Eaux-Ghaudes; une source sulfureuse (22°) carbonatée calcique et sulfatée calcique ainsi qu'une source ferrugineuse froide (45°) à Cambo-les-Bains; les trois sources d'eau salée (source du Bayaà, chlorurée sodique, bromo-iodurée forte) de Salies-de-Béarn; les 5 sources ferrugineuses froides, sulfatées ou sulfurées calciques (sources des Arceaux (14°), du Chemin, Bazin (12° 8), Tillot (12° 2), du Pécheur (15° 6) de Saint-Christau. A côté de ces sources exploitées dans des établissements parfaitement installés, nommons en outre les sources ferrugineuses d'Accous, d'Aydius, de Gan, de Lescun, de Rébénacq (2); la source silicatée sodique et potassique d'Aussurucq; la source sulfurée sodique de Bedous; les 2 sources ferrugineuses et sulfurées calciques et sodiques de Labets-Biscay; la source alcaline ferrugineuse de Lacarry; la source sulfureuse sodique de Mauléon; la source alcaline gazeuse d'Ogeü; la source chlorurée sodique d'Oraàs; la source sulfo-arsénicale, bitumineuse-iodurée de Saint-Boès; les 2 sources bicarbonatées calciques de Sarrance et enfin les 2 sources identiques de Sévignacq.

# Climat

Le département est classé sous l'influence du climat girondin; mais on saisit aisément la

SAUVETERRE. - Vieux Pont sur le Gave d'Oloron.

gamme des nuances qu'il comporte avec l'altitude qui varie de 0 m. à 2976 m. C'est l'un des départements français les plus arrosés. Les vents d'O. y poussent les nuées du golfe de Gascogne qui laissent échapper des pluies abondantes et fréquentes, avec lesquelles les rayons d'un soleil chaud et briliant font d'heureuses diversions. La hauteur moyenne annuelle de la pluie varie de 1 m. 20 à 1 m. 50 sur la côte, vers la Bidassoa; elle atteint seulement 0 m. 85 à Pau, 1 m. à Orthez et dépasse 2 m. sur les sommets des Pyrénées.

La température va en s'abaissant du littoral à la montagne. La moyenne annuelle à Pau, qui jouit d'un climat doux et calme, justement recherché, est de 15° 59. C'est l'automne qui est la plus belle saison; l'été est généralement beau et tempéré, le printemps pluvieux; l'hiver est rude sur les landes de Pont-Long.

## Divisions administratives

ÉTENDUE: 762.265 hectares (cadastre). Population (1901): 426.347 habitants.

|             |           | Arrondissements | Cantons  | Communes  |
|-------------|-----------|-----------------|----------|-----------|
|             | Pau       |                 | 41       | 185       |
|             | ( Bayonne | . 1             | 9        | 55        |
| Sous-       | Mauléon   | . 1             | 6        | 107       |
| Préfectures | Oloron    | . 1             | 8        | 79        |
|             | Bayonne   | . 1             | · 7      | 155       |
|             | To        | otal 5          | Total 41 | Total 559 |

#### LISTE DES CANTONS

Pau . . . . Garlin, Lembeye, Lescar, Montaner, Morlans, Nay (E.), Nay (O.), Pau (E.), Pau (O.), Pontacq, Thèze.

Bayonne . . . Bayonne (N.-E.), Bayonne (N.-O.), Biarritz, Bidache, Espelette, Hasparren, Labastide-Clairence, Saint-Jean-de-Luz, Ustaritz.

Mauléon . . . Iholdy, Mauléon, Saint-Étienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais,
Tardets.

Oloron . . . Accous. Aramits, Arudy. Laruns, Lasseube, Monein, Oloron-Sainte-Marie (E.), Oloron-Sainte-Marie (O.).

Orthez . . . . Arthez, Arzacq, Lagor, Navarrenx, Orthez, Salies, Sauveterre.

CULTES. Culte catholique. Évêché: Bayonne, érigé au 1v. s.. suffragant d'Auch. Supprimé en 1790, alors qu'il comprenait les trois départements des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées et des Landes, ce diocèse fut rétabli en 1802 comme suffragant de Toulouse et réduit en 1817 au seul département des Basses-Pyrénées; il comprend les anciens diocèses de Bayonne, de Lescar, d'Oloron et une partie de l'ancien diocèse de Dax. Il compte 45 cures, 450 succursales et 82 vicariats rétribués. Bayonne possède un séminaire diocésain.

Les principaux pèlerinages sont ceux de N.-D. de Bétharram, N.-D.-de-Piétat à Pardies, N.-D. de Sarrance dans la vallée d'Aspe et N.-D. de Bon-Secours à Escot. Culte protestant. On compte environ 5000 adhérents au culte réformé ou à l'union des églises évangéliques libres qui ont des églises à Pau, à Orthez et dans quelques autres annexes : Lagor, Puyoò, Salies, Maslacq, etc. Les réformés se rattachent au consistoire d'Orthez, qui fait partie de la 9 circonscription synodale. Culte israélite. On compte environ 1200 israélites de souche portugaise, rattachés à la circonscription consistoriale de Bayonne.

ARMÉE. Le département ressortit à la 18° région militaire, qui compte 5 départements et 8 subdivisions de région, dont 2, celles de Pau et de Bayonne lui appartiennent. Les troupes qui en font partie sont rattachées au 18° corps d'armée dont le chef-lieu est Bordeaux. La garnison de Bayonne comprend 1 régiment d'infanterie et des batteries d'artillerie à pied; celle de Pau 1 régiment d'infanterie; celle du Portalet, 1 compagnie d'infanterie et celle de St-Jean-Pied-de-Port, 2 compagnies d'infanterie. Le département ressortit en outre à la 18° légion de gendarmerie.

Ouvrages militaires. Le département compte les places fortes de Bayonne, sur la rive g. de l'Adour avec la citadelle de St-Esprit sur la rive d. et de St-Jean-Pied-de-Port, qui barre la vallée de la Nive, ainsi que le fort du Portalet ou d'Urdos, qui commande la vallée d'Aspe.

Marine. Le département dépend du 4 arrondissement maritime, chef-lieu Rochefort, qui s'étend de la baie de Bourgneuf à la frontière d'Espagne.

JUSTICE. Le département ressortit à la Cour d'appel de Pau. Il existe 1 Tribunal de 1<sup>re</sup> instance à Pau (où se tient la Cour d'assises), Bayonne, Oloron, Orthez et St-Palais. Pau, Bayonne et Oloron possèdent 1 Tribunal de commerce. Il y a une Justice de paix dans chacun des 41 cantons.

INSTRUCTION PUBLIQUE. — Le département ressortit à l'Académie de Bordeaux et ne possède aucun établissement d'enseignement supérieur.

L'enseignement secondaire comprend pour les garçons : 1 Lycée à Pau ct à Bayonne (Marrac) et pour les filles des cours secondaires à Pau. On trouve 1 petit séminaire à Larressorre et à Oloron-Ste-Marie ; des établissements libres à Bayonne (2), Hasparren, Lestelle, Mauléon, Nay, Orthez, Pau (4) et Pontacq.

L'enseignement primaire recrute ses professeurs à l'école normale d'instituteurs (avec école annexe) de Lescar et à l'école normale d'institutrices (avec école primaire et école maternelle annexes) de Pau. Il existe des écoles primaires supérieures de garçons à Bayonne, Lembeyc, Nay, Oloron, Pau et Salies; des cours complémentaires pour garçons à Arzacq, Bedous, Monein, Orthez, Pontacq, St-Palais et Sauveterre; pour filles à Garlin. Enfin il y a des pensionnats primaires à Baudreix, Bayonne, Monein, Navarrenx, Oloron et St-Jean-de-Luz.

Le département ressortit en outre : à l'arrondissement minéralogique de Bordeaux, sousarrondissement de Bordeaux S. (division du S.-O.); à la 7° région agricole (S.-O.); à la 22° conservation forestière (Pau); à la 10° inspection des Ponts et Chaussées.

# Agriculture

La constitution orographique du département, la composition granitique de son sol dans la partie S., de vastes étendues de terres incultes, de landes ou touyaàs couvertes d'ajoncs et de fougères, diminuent l'espace cultivable, qui n'est vraiment fertile que dans les vallées alluviales ou boulbènes. Malgré ce désavantage, l'agriculture forme la première richesse du département.

Au premier rang des céréales, viennent le mais et le froment, dont la culture est seule importante. On compte plus de 60000 hectares de prairies naturelles. La culture des plantes industrielles ne comprend que le lin; citons encore celle de la pomme de terre et des légumineuses.

La vigne a occupé 17 300 hectares et a produit 459 000 hectolitres; 250 hectares n'avaient encore rien produit. La culture fruitière prospère également dans le département. En 1900, on a récolté 19 800 quintaux de châtaignes; 18 000 de pommes à cidre (7419 hectolitres de cidre) et 2500 de noix.

Au 1er janvier 1901, il y avait 58 126 hect. 22 de terrains communaux soumis au régime forestier. Au 31 décembre 1900, il existait 25 850 animaux d'espèce chevaline, 5280 d'espèce mulassière et 14620 d'espèce asine. Le département possédait 21 stations de monte et des concours de poulinières et de pouliches ont eu lieu à Oloron, Mauléon, Orthez, Bidache et Pau. La race ovine, représentée par la race d'Urt et par des races béarnaises et basquaises, comptait, la même année, 217 760 têtes, parmi lesquelles 22 500 bœufs de travail, 1050 à l'engrais et 115 500 vaches, ayant fourni 256 000 hectolitres de lait. Une partie de ce lait a été utilisée par la fruitière de Bedous, qui a manipulé dans l'année 61 500 litres de lait et fabriqué 6600 kilogrammes de fromages. L'espèce ovine, de race pyrénéenne, était représentée par 596 400 animaux dont 510 000 tondus ont donné 7500 quintaux de laine. L'espèce porcine comptait 152 000 animaux, de race béarnaise, élevés en vue de la production des jambons et l'espèce caprine 14 500 animaux. Enfin, 7500 ruches en activité ont produit 25 500 kilogr. de miel et 7500 kilogr. de cire.

Le département possède 1 chaire départementale d'agriculture et 1 chaire spéciale à Lembeye. Outre les champs d'expériences et de démonstration, il existe un laboratoire de chimie agricole à Pau et une pépinière départementale à Lembeye.

# Industrie

Au 31 décembre 1900, on comptait dans le département 412 établissements industriels, disposant de 443 machines à vapeur d'une force totale de 4674 chevaux-vapeur. Sur ce nombre, 30

établissements inactifs possédaient 12 machines d'une force de 1188 chevaux-vapeur. Il n'est pas tenu compte dans ce relevé des établissements dépendant du ministère de la Guerre.

INDUSTRIES EXTRACTIVES. Sur les 50 concessions de mines qui existent dans le département, 19 seulement ont été exploitées en 1900. Ce sont, la mine de cuivre d'Aspeich et la mine de fer de la Bayonnette, n'ayant pas fourni de minerai à la consommation depuis leur réexploitation: les concessions de sel gemme ou d'eau salée de Brindos, Larralde, Annayaénia, Eyhartzia, Harretchia, les six concessions réunies de Briscous, Urcuit et St-Jouan, Gortiargue, Bidart, Salies-de-Béarn, Oràas. Outre 49 T. de sel gemme brut produites par la mine de Brindos, les salines du Gaz, de Villefranche, Harretchia (Mousserolles), Petit-Mouguerre, Urcuit, Urt, Salies et Oràas ont produit 19545 T. de sel raffiné.

Il n'y a aucune minière dans le département.

Des tourbières sont exploitées dans les communes d'Ogeü, Buzy, Buziet et Ste-Colome. Environ 15 ouvriers en ont extrait 450 m. c. en 1900.

Presque toutes les carrières sont à ciel ouvert. En 1900, on a extrait 8550 T. de pierre de taille et 63 771 T. de moellons des carrières de Bidache, Came, Autevielle, Arudy, Rébénacq, Louvie-Juzon, Izeste, Oriule, Gan, St-Jean-de-Luz, Ciboure, Bruges, etc.; — 6820 T. de chaux grasse et 15 550 T. de chaux hydraulique des carrières d'Orthez, Montaut, Lahonce, Bétracq, Sames; — 10 394 T. de gypse des carrières de Carresse, Lahonce, Rébénacq, Lys, St-Pée-sur-Nivelle, Irouléguy; — 539 000 ardoises des ardoisières de Bedous, Sarrance. Aydius, Lescun, Laruns, Bielle; 41 306 T. de castine des carrières de Urt, Lahonce; — 1064 T. de grès pour pavés des carrières d'Ascain, de la Rhune; — 46 654 T. de matériaux d'empierrement des carrières de Villefranque, Bassussary, St-Etienne-de-Baïgorry; — des marbres à Arudy, Izeste, Louvie-Juzon, Asson; des matériaux pour empierrement à Bidarray; — enfin, 80 T. de phosphate de chaux à Lescun, Borce, Osse et Accous. Orthez possède une usine à chaux; au Boucau, une autre usine utilise les scories et les laitiers des forges voisines, pour faire du ciment à prise lente.

INDUSTRIES AGRICOLES. La minoterie est la principale de ces industries; Pau, Jurançon, Orthez, Nay, Oloron, St-Jean-Picd-de-Port, St-Palais, possèdent des moulins. D'importantes scieries existent à Pau et à St-Palais; à Ossès, une autre scierie débite des bois de châtaignier qu'elle envoie ensuite dans d'autres usines pour être convertis en tanin et en matières tannantes. Dans un autre ordre d'idées, Orthez est le principal centre de la fabrication des jambons dits de Bayonne, salés avec le sel de Salies-de-Béarn; Orthez fabrique encore des conserves alimentaires; c'est de plus un centre important pour le commerce des foies de canard et de volailles grasses, dont la vente a surtout lieu en décembre et en janvier. Ensin, les chocolateries de Bayonne, de St-Palais et de St-Jean-Pied-de-Port sont réputées pour leurs produits.

INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES. Ces industries ne comprennent guère que les ateliers de chaudronnerie de St-Palais.

INDUSTRIES CHIMIQUES. Le Boucau possède une fabrique de superphosphates minéraux, d'engrais chimiques, de sulfates de fer et de cuivre; une fabrique d'acides sulfurique et nitrique; des ateliers d'injection de créosote pour traverses de chemins de fer. Jurançon fabrique des produits chimiques et Pau des bougies.

INDUSTRIES TEXTILES. Oloron fabrique des ceintures basques ainsi que Nay, qui a aussi la spécialité des bérets, des couvertures de laine et des tricots.

INDUSTRIES DIVERSES. Au premier rang de ces industries vient celle des cuirs. Orthez possède plusieurs tanneries; St-Palais fabrique des chaussures, Pau des gants. Le papier d'emballage et de cellulose est fabriqué à Orthez; il y a également une papeterie à Montaut. Nay a une spécialité de chapelets pour les pèlerinages de la région. Enfin de nombreux ouvriers confectionnent des espadrilles; quelques maisons font des makilas, bâtons ferrés qu'on voit dans les mains de tous les Basques.

#### Commerce

Le commerce de ce département comprend, comme celui du département voisin des Hautes-Pyrénées, des échanges entre la région montagneuse et la plaine, échanges qui se traitent dans les foires et marchés des principales villes. Sous le rapport des voies de communication avec

FEMME BASQUE

l'Espagne, les Basses-Pyrénées sont mieux traitées. Sans compter la route de Bayonne à Tolosa et les nombreux chemins et sentiers très fréquentés des pays basques, deux routes carrossables les relient à l'Espagne, l'une par le val Carlos, l'autre par la vallée d'Aspe. Le commerce de transit extérieur se fait surtout par Bayonne.

L'exportation comprend surtout des bois, des poteaux de mine, des minerais, des vins, du sel, des matières résineuses, etc. L'importation comprend surtout de la houille, des minerais, des phosphates, des grains, des laines, etc.

Le mouvement du port de Bayonne en 1900 comprenait 1240 navires à l'entrée et à la sortie, avec un tonnage de 767 655 T. La navigation fluviale était représentée, la même année, par 19245 gabarres et 551 142 T. de marchandises. Le mouvement du port de St-Jean-de-Luz comprenait 221 navires (entrées et sorties) presque tous en relàche, portant 221 140 T. Les droits de douane et divers se sont élevés, la même année, à 5007 552 fr. pour l'ensemble du département.

Ajoutons que la succursale de la Banque de France à Bayonne (avec Biarritz) a occupé le 27° rang sur 126, en 1901, avec un chiffre d'affaires de 80 546 000 fr.; la succursale de Pau (avec Oloron et Orthez) venait au 65° rang, avec un chiffre de 55 524 200 fr.

Bayonne possède une chambre de commerce dont le ressort embrasse tout le département.

#### Voies de communication

|                                         | kilom.    | Rivières navigal        | bles Rivières flottables |   |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|---|
| Chemins de fer (voie normale)           | 520,515   | kil                     | lom. kilon               |   |
| — (voie étroite)                        | 8. p      | Adour 27                |                          |   |
| Routes nationales                       | ,         | Bidouze 18              |                          |   |
| - départementales                       |           | Lihoury 1               |                          |   |
| - thermales                             |           | Aran 11<br>  Ardanavy 5 |                          | Þ |
| Chemins de grande communication.        | 981,759   | Nive 21                 |                          |   |
| d'intérêt commun                        | 1 075,208 | Nivelle 7               |                          |   |
| <ul> <li>vicinaux ordinaires</li> </ul> | 5 700,611 | Bidassoa 9              | 9, .                     |   |

PAU, ville d'hiver mondaine et cosmopolite, qui donne à celui qui la voit pour la première fois l'impression d'une ville où la vie de plaisirs est large et facile et où tout semble fait pour le plaisir des yeux, est la véritable reine des Pyrénées. C'est par une belle fin de journée, calme et claire, que, de la célèbre Terrasse, il faut admirer la féerique vision des Pyrénées qui se dressent à l'horizon, tandis qu'aux pieds du spectateur, le Gave et ses îles séparent la ville du verdoyant faubourg de Jurançon, renommé pour sas vins capiteux; derrière lui, ce sont les promenades ombragées de la Haute-Phante, de la Basse-Plante et du Parc, qui mettent leur note verte, le Chiteau et l'église Saint-Martia qui dressent, l'un ses tours, l'autre sa flèche; la place Royale et le boulevard des Pyrénées avec les belles façades de leurs hôtels et de leurs villas, plus loin, enfin, c'est le joil Jartin Public, ex-Parc Beaumont, orné de statues et au milieu duquel s'élève la tache blanche du luxueux Palais d'Hiver.

Au sortir de cette ville de rève, le reste de Pau pourrait sembler peu attrayant si ses grandes voies, bien ouvertes et bien régulières, n'étaient parcourues par des cars électriques et animées d'une foule bien vivante. Nul monument ancien n'y attire l'attention. Près du Palais de Justice, construit de nos jours et précédé de quelques parterres, l'église St-Jacques, de style ogival, bien que moderne, élève deux flèches assez élégantes; l'intérieur renferme un buffet d'orgue et une chaire assez remarquables. L'église St-Martin, également moderne, ne présente de saillant, outre son sanctuaire, que des vitraux et quelques fresques. Derrière l'abside, un petit square donne accès sur le Boulevard des Pyrénées. Le plus ancien monument religieux de Pau est une église comprise entre le Château et l'Hôtel Gassion, et qui sert aujourd'hui d'école. Au fond de la Place Royale, l'Hôtel de Ville, sans grand caractère, renferme le Théâtre. La Préfecture n'a rien de saillant, de même que le Lycée, qui occupe, à l'O. du Parc Beaumont, les bâtiments de l'ancien collège des Jésuites. Sur le beau cours Bosquet, un Musée comprend plusieurs salles de peinture et de sculpture, des dessins et une collection numismatique. Au haut de la commerçante rue Serviez, en plein centre de la ville, la Nouvelle Halle, comprend, au premier étage de son vaste quadrilatère, une bibliothèque riche de 54000 volumes.

La curiosité marquante de Pau est son Château, ancienne demeure des maisons de Béarn et de Navarre, où Henri IV vit le jour. Entouré de beaux jardins, uni par un gracieux pont à la ville, il est d'un extérieur simple et élégant, malgré le massif donion de Gaston Phœbus. Au N.-E., la tour de Montauset est du xiv s. Outre deux autres tours qui l'ornent à l'O. et à l'E., la tour Neuve, à l'entrée, est tout à fait moderne. Il a subi de nombreuses restaurations qui n'ont pas altéré le caractère de sa jolie cour d'honneur, donnant accès à une suite de salles ornées de meubles d'époques et de styles aussi mêlés que divers; il renferme une incomparable collection de tapisseries des Gobelins et des Flandres, d'un dessin délicat et d'un éclat merveilleux.

Pau a élevé des statues à Henri IV, au maréchal Bosquet, au général Bourbaki, à Gaston Phæbus. **BAYONNE**, d'un aspect mi-espagnol, mi-français, s'étend à l'intérieur de ses fortifications sur les deux rives de la Nive, qui la traverse du S. au N., en venant rejoindre un point de la large courbe qu'y décrit l'Adour, où elle finit (rive g.). Assez animée sur les quais de ces deux rivières et dans certaines rues, Bayonne est une ville qui n'a d'importance que comme port de commerce, importance qui serait plus grande si la barre qui obstrue l'embouchure de l'Adour était plus facilement franchissable. Quant à son mouvement industriel, il est nul.

Le plus beau de ses monuments est la cathédrale Sainte-Marie (xIII\*, xIV\* et xV\* s.) restaurée et remaniée de nos jours, qui présente à l'extérieur deux hautes flèches modernes, une jolie abside à contreforts et un porche élégant au transept N. A l'intérieur, d'aspect imposant, les trois nefs sont soutenues par des piliers élancés à colonnettes; une galerie à colonnades fait le tour de l'église supérieure; les chapelles absidales sont à décoration polychrome et quelquesunes d'entre elles sont ornées de jolies toiles modernes. On y remarque en outre des verrières du xyº au xyuº s. et un maître-autel en marbre blanc avec panneaux de vermeil repoussé. La sacristie occupe une galerie d'un gracieux cloître (xiii\* s.) encore subsistant; la porte qui, de l'église y donne accès, est ornée de sculptures très fouillées. Dans le même quartier, le Château-Vicux (xir et xv s.) flanqué de tours rondes dans ses coins, est construit en partie sur des restes de remparts romains, dont on retrouve encore d'autres vestiges au S. de la ville, en bordure des fortifications modernes, dans la rue Tour-du-Sault, aux curieuses vieilles maisons. C'est là aussi qu'est le Bayonne pittoresque, avec la rue du Port-Neuf et ses maisons à arceaux et surtout aveç la rue d'Espagne qui, depuis le Palais de Justice, banal, jusqu'à la Porte d'Espagne, s'ouvrant sur les glacis, est bordée de maisons d'aspect tout espagnol, peintes en rouge ou en jaune clair avec des volets ocre, brun ou vert foncé et couvertes de toits surplombant la rue. Le centre vivant de ce Grand Bayonne est la Place de la Liberté et la Place d'Armes, que sépare un monument carré moderne, renfermant le Théatre, la Mairie et les Douanes.

Entre le Grand Bayonne et le Petit Bayonne, la Nive étend ses pittoresques quais des Basques, Gualaperie, etc., où l'on rencontre encore des maisons de style espagnol; ils sont réunis par plusieurs ponts: pont militaire, pont Pannecau, voisin des Halles couvertes, pont Marengo et pont Mayou. Ce pont, le dernier jeté sur la Nive, fait suite au Pont St-Esprit, également le dernier sur l'Adour et qui unit Bayonne au faubourg de St-Esprit; ils ne sont séparés que par le Réduit ou Porte Barbanègre (xvi° s.), ouvrage militaire qui défendait jadis la ville et le confluent des deux rivières. Là, dans un quartier plus neuf, percé de rues plus régulières et plus larges, l'église St-André, sans intérêt et dont la seule curiosité est une Assomption du peintre Bonnat, s'élève près du Château-Neuf (xv° et xvi° s.), entouré de grands arbres et qui de nos jours sert de caserne et de prison. Dans un bel immeuble moderne on a installé une bibliothèque (25 000 volumes; 50 manuscrits) et un Musée contenant une collection de dessins et toiles de maîtres, des bronzes de Barye, des tapisseries, des objets anciens, etc., ayant appartenu à Bonnat, qui les a légués à Bayonne. Ce musée, actuellement encore en installation, renferme en outre des salles de peinture, de sculpture et des galeries d'histoire naturelle.

Les fortifications de Bayonne, plantées d'arbres, font une ceinture de verdure à la ville, qu'agrémente encore un petit Jardin public, devant l'hôpital militaire; en dehors de la ville, les Allées Paulmy, les Allées Marines, sont aussi de jolies promenades. Des courses de taureaux à l'espagnole sont souvent données dans les arènes. Le faubourg St-Esprit est dominé par l'ancienne citadelle de Vauban, qui sert de caserne. L'église St-Esprit est assez curieuse. Bayonne, a élevé un monument à deux de ses enfants tués à Paris, en juillet 1850.

'MAULÉON, sur la rive d. du Saison, au pied même de la hauteur portant le vieux Château

ruiné de Mauléon, est uni à son faubourg de Licharre par un curieux pont en pierre. A vrai dire, c'est plutôt ce faubourg qui forme la véritable ville. Traversé par un ruisselet, Licharre possède en effet la promenade ombragée des Allées, ornée d'une Colonne en pierre du temps de Henri II et sur l'un des côtés de laquelle l'Hôtel d'Andurrain ou Château de Maytie dresse sa jolie façade renaissance, presque vis-à-vis de celle de l'Hôtel de Ville, peu intéressant. La Sous-Préfecture et l'Église, moderne, s'élèvent aussi dans Licharre. Mauléon a pour lui le pittoresque de ses vieilles maisons qui montent vers le Château, d'où la vue s'étend sur toute la ville, et l'intérêt spécial qu'offre l'ancienne Église du cimetière, à demi ruinée.

OLORON-SAINTE-MARIE est pittoresquement situé sur les bords du Gave d'Aspe et du Gave d'Ossau, qui le divisent en trois quartiers. Sur la hauteur qui domine le confluent de ces deux gaves et dont le pied est baigné par eux, Oloron ou Ste-Croix est la vieille ville, encore entourée de restes de remparts du xiv s. et possédant auprès de la tour Forie, reste de son Château (xiv s.), de curieuses maisons (xv au xvii s.). A l'extrémité de ses rues montueuses, au fond d'une place plantée de beaux platanes, l'église Ste-Croix offre une curieuse architecture à coupole centrale byzantine et un portail moderne auquel on accède par quelques marches. — Dans la vallée et sur la rive g. du Gave d'Aspe, franchi, près du Palais de Justice, par le Pont Ste-Claire, qui débouche sur l'autre rive en prolongement d'un Jardin public, le quartier Ste-Marie n'a d'intéressant que l'église du même nom. Commencée au xi s., remaniée au xiv et à la fin du xv s., Ste-Marie était jadis cathédrale; son clocher s'élève au-dessus d'un beau porche.

Le Palais épiscopal n'offre plus qu'une tour (XIII° s.) peu intéressante, faisant partie de l'Hôpital. L'Hôtel de Ville occupe l'une des vieilles maisons qui s'élèvent autour de l'église; sur la Place Thiers, au bout du Pont-Ste-Marie, la Sous-Préfecture est banale; en face d'elle, la curieuse fontaine Ste-Marie, après avoir coulé dans une sorte de petit bassin, se déverse dans le Gave, le long duquel s'étagent aussi d'anciennes maisons. — Enfin, sur la rive d. du Gave d'Ossau, s'étend la ville moderne, sans aucun intérêt; l'église Notre-Dame peut seule y être citée. La halle est un édifice insignifiant dont le premier étage est occupé par des services municipaux. Un buste, celui du poète béarnais Xavier Navarrot, s'élève enfin près de l'église Notre-Dame.

ORTHEZ, grand centre de la fabrication des jambons dits de Bayonne et marché important pour la vente des foies de canard et de volailles grasses, est une petite ville pittoresque, propre et animée. Etablie sur la rive d. du Gave de Pau, elle est réunie à la rive g. par le curieux Pont-Vieux qui, par quatre arches (xm² et xv² s.) franchit le lit rocheux du Gave et dont le centre est agrémenté d'une tour, recouverte malheureusement d'un toit moderne. Plusieurs rues sont bordées de maisons souvent curieuses. Celles de la rue Bourg-Vieux, la maison de Jeanne d'Albret, rue Roaries, l'Hôtel de la Lune, avec sa tour carrée et ses fenêtres à meneaux, qu'habita Froissart, etc., comptent parmi les plus remarquables. Sur une hauteur, d'où l'on a une jolie vue sur la ville et les environs, la Tour de Moncade (xm² s.), entourée d'arbres, est, avec quelques restes de fortifications, ce qui subsiste du Château de Gaston VII; on y a installé un observatoire météorologique. L'église St-Pierre (xm² et xm² s.) est peu intéressante; son clocher est moderne; la vieille halle est voisine de l'abside; au N. la nouvelle halle renferme la bibliothèque populaire cantonale (2500 volumes). L'Hôtel de Ville, moderne, occupe l'un des côtés de la large Place d'Armes; il renferme une bibliothèque. En face, s'ouvre un petit Jardin public.

#### Liste des Monuments historiques

| Bayonne Cathédrale ND (xm² au xv² s. et xix² s.) et cloître (xm² s.). | Nay Maison de Jeanne d'Albret            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Bielle Mosaïques romaines.                                            | Oloron Église Ste-Croix (xi* s.).        |
| Buzy Dolmen dit Calhau-de-Téberno.                                    | — Château (xɪv* s.).                     |
| Hôpital St Blaise (L'). Église.                                       | Orthez Tour de Moncade (xm s.).          |
| Lembeye Eglise (xv* s.) (sauf le clocher).                            | — Vieux Pont (хии s.).                   |
| Lescar Église (xu* s.).                                               | Pau Château (xīv* s.).                   |
| Lucq-de-Béarn Sarcophage chrétien dans l'é-                           | Ste-Engrâce Église (xr s.).              |
| glise.                                                                | Sauveterre Ruines du château de Montréal |
| Montaner Tour (xiv* s.).                                              | (xii et xv s.).                          |
| Morlaàs Portail (x11' s.) de l'église.                                | — Restes d'un pont (xiii s.).            |

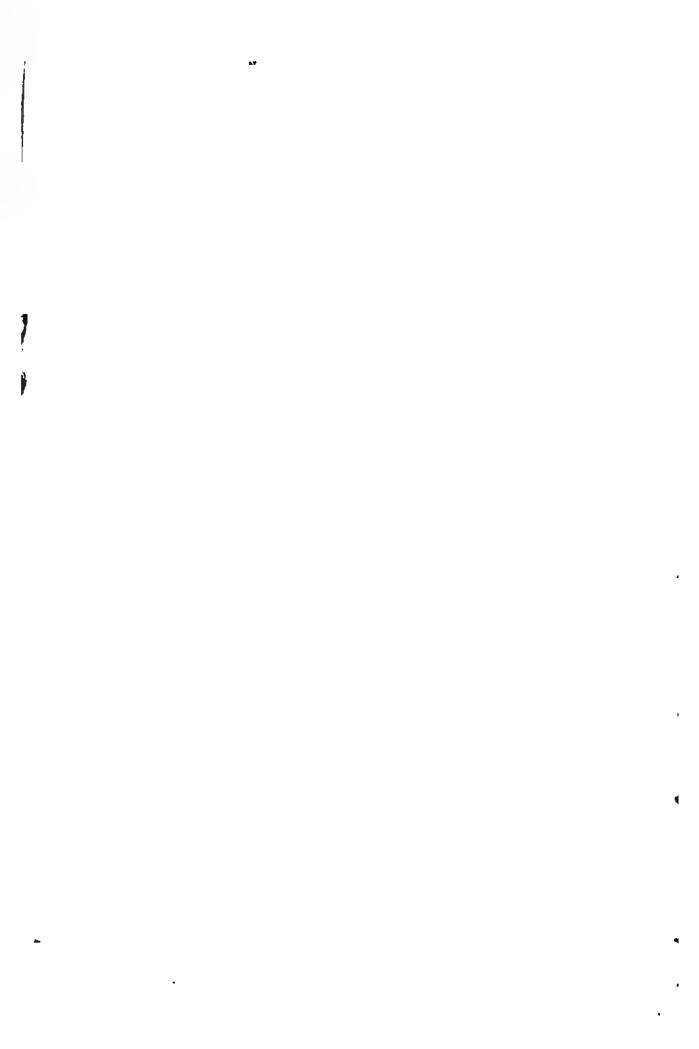

# TABLE DES GRAVURES®

|                | POITOU                                                 |                   | Argenton-Cha      | <b>1-</b>                                                              |            |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|                |                                                        |                   | teau              | . Eglise. Portail O                                                    | 81         |
|                | VIENNE                                                 |                   | Breuu-sous-Ar-    | •                                                                      |            |
| Arcay          | . Dolmen de Rochebillaude.                             |                   | genton (Le).      | . Ruines du Château de                                                 |            |
|                | Côté S                                                 | 46                | Brancina          | l'Ebeaupinay                                                           | 94         |
| Bournand       | . Allée couverte de la Pierre-                         |                   | Bressuire         | Ruines du Château. Vue                                                 |            |
|                | Folle                                                  | 44                |                   | <b>SO</b>                                                              | 83         |
|                | Eglise. Portail O                                      | 45                |                   | - Intérieur Fglise. Ensemble SO                                        | 86         |
| Charroux       | . Abbaye. Tour; partie infe-                           |                   | Celles-sBelle     | Eglise et ancien Monastère                                             | 91         |
|                | rieure                                                 | 27                | Limalonge         | Dolmen                                                                 | 67<br>63   |
| ChAtallanault  | Abbaye. Tour. Ensemble Pont sur la Vienne avec         | 29                | Marnes            | Eglise, Ensemble NO                                                    | 78         |
| Chatcherault . | tours                                                  | £.A               | Melle             | Eglise St-Hilaire. Ensem-                                              | •••        |
| Chauvigny      | . Vue générale                                         | 41<br>35          | ·                 | ble O                                                                  | 54         |
| —              | Château d'Harcourt. En-                                | 00                | ,, <del>-</del> , | <ul> <li>Porte S</li> </ul>                                            | 55         |
|                | semble                                                 | 38                | Melle             | Eglise St-Pierre. Abside                                               | 57         |
| Civray         | • Eglise Portail O. (fragment)                         | 24                | Welleren          | Abside et clocher.                                                     | 59         |
| Jazeneuil      | Eglise. Ensemble SO                                    | 19                | менеган           | Eglise. Clocher. Côté SE.                                              | 70         |
|                | Portail O                                              | 18                | Ménigoute         | <ul> <li>Bases du clocher .</li> <li>Chapelle. Ensemble SO.</li> </ul> | 72         |
| Lencioitre     | Eglise. Abside et clocher .                            | 43                | Niort             | Château (rive g. de la                                                 | 75         |
| Liguge         | Eglise. Ensemble S                                     | 21                |                   | Sèvre)                                                                 | 2.1        |
| Loudun         | Portail O                                              | 20                | _                 | Eglise ND. Clocher, côté                                               | 51         |
| Loudun         | Eglise St-Hilaire du Martray.                          | 37<br>40          |                   | SE                                                                     | 50         |
| Lusignan       | Eglise. Clocher et abside.                             | 40<br>17          | Oyron             | Château. Vue générale                                                  | 93         |
| Moncontour     | . Chapelle du Château                                  | 39                | _                 | <ul> <li>Cheminée</li> </ul>                                           | 92         |
| Montmorillon   | . Petit Octogone                                       | 30                | -                 | Eglise. Tombeau des Gouf-                                              |            |
| _              | Chapelle sépulcrale (Octo-                             | •                 |                   | fler                                                                   | 95         |
|                | gone)                                                  | 33                | Parthenay         | Porte de l'Horloge.                                                    | 64         |
| Nouaillé       | . Ancienne Abbaye                                      | 14                | <del>-</del>      | Vieilles Maisons (Basse                                                |            |
| Poitiers       | . Vue générale (rive g. du                             |                   | -                 | Ville)                                                                 | 65         |
|                | Clain)                                                 | 3                 |                   | Porte St-Jacques (côté intr).                                          | 66         |
| <del>-</del> · | Temple St-Jean. Façade O.                              | $\frac{2}{\cdot}$ | Parthenay-le-     | — (côté ext <sup>r</sup> ).                                            | 69         |
| _              | - Ensemble SE. Eglise de Montierneuf. Ab-              | 4                 | Vieux             | Eglise. Abside                                                         | 74         |
|                | side                                                   | 12                |                   | - Porte de gauche                                                      | 73         |
| _              | Cathédrale St-Pierre. Façade                           | 12                | St-Jouin-de-Mar-  |                                                                        |            |
|                | 0                                                      | 9                 | nes               | Eglise. Façade O                                                       | 80         |
|                | Eglise St-Porchaire. Clo-                              | Ĭ                 | St-Loup-sur-      |                                                                        |            |
|                | cher                                                   | 11                | Thougt            | Chateau. Façade principale.                                            | 77         |
|                | Eglise Ste-Radegonde. Fa-                              |                   | St Mairont        | Chateau et Donjon                                                      | 76         |
|                | çade O                                                 | 13                | St-Marc-la-Lando  | Eglise. Façade O Eglise. Façade O                                      | 53         |
|                | Eglise NDla-Grande. Fa-                                |                   | Thouars           | Château. Vue générale S.                                               | 60         |
|                | çade ()                                                | 8                 | _                 | - Ste-Chapelle                                                         | 88<br>85   |
| _              | <ul><li>Façade S.</li><li>Façade O. (partie)</li></ul> | 6                 | _                 | Donjon de la Porte au Pré-                                             | 99         |
|                | supérieure)                                            |                   |                   | vôt                                                                    | 87         |
|                | Palais de Justice (Extérieur)                          | 5 7               | _                 | Eglise St-Laon. Ens. SO.                                               | 89         |
| _              | Porte d'une maison (R. du                              | ' [               | _                 | Vieux pont sur le Thouet.                                              | 90         |
|                | Marché)                                                | 10                |                   | HENDÓN                                                                 |            |
|                | Hötel Fumey                                            | 16                |                   | VENDÉE .                                                               |            |
| Pressac        | Eglise, Facade O                                       | 25                | Apremont          | Château. Tour d'angle et                                               |            |
| St-maurice     | Eglise. Ensemble N.                                    | 22                |                   | chapelle                                                               | 118        |
| Sanvay         | — Portail N                                            | 25                | Benet             | Eglise. Ensemble                                                       | 103        |
| Junay          | Ruines du Théâtre romain.                              | 15                | Boupere (Le)      | Eglise fortifiée                                                       | 119        |
|                | DEUX-SÈVRES                                            | ı                 | Chaiz & Giraud    | Folias Dantail C                                                       | 100        |
|                |                                                        | J                 | Fontenav-le-Cte   | Eglise. Portail O Eglise ND. Ensemble NE.                              | 120        |
| Aiffres        | Croix dans le cimetière                                | 52                | -                 | - Abside. Côté S.                                                      | 105<br>104 |
| Mrvault        | Pont du Vernay (partie                                 |                   | Foussais          | Eglise. Façade O                                                       | 104        |
|                | centrale).                                             | 62                | Lucon             | Cathédrale, Facade O                                                   | 109        |
|                | Eglise. Façade O                                       | 61                | Maillezais        | Arcien abbaye (Intérieur)                                              | 99         |
|                |                                                        |                   |                   | <b>5</b> ()                                                            |            |

<sup>1.</sup> Les légendes composées en caractères gras se rapportent aux gravures en couleurs.

|                   | Eglise. Ensemble NO                  |            | Cognac             | Eglise St-Léger. Façade O.               | 201        |
|-------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------|------------|
|                   | Cloitre. Intérieur                   | 98         |                    | <ul> <li>Fragment de la</li> </ul>       |            |
| Noirmoutier       | Eglise St-Philbert. Façade S.        | 125        |                    | porte centrale.                          | 200        |
|                   | Donjon et fortifications.            | 126        |                    | Porte de Ville                           | 203        |
|                   | Eglise. Ensemble NO                  | 102        |                    | Eglise. Ensemble NO                      | 189        |
| Pouzauges         | Donjon. Côté SO                      | 117        |                    | Ruines de l'Abbaye                       | 187        |
|                   |                                      | 116        |                    | Eglise. Ensemble SO                      | 193        |
|                   | Chenal du port                       | 115        |                    | Eglise. 2 chapiteaux                     | 199        |
| St-Nicolas-de-    |                                      |            |                    | Eglise. Portail O                        | 196        |
|                   | Eglise. Abside                       | 121        | Mouthiers - sur -  |                                          |            |
|                   | Ruines du Château                    | 110        | Boeme              | Eglise. Façade N. et abside              | 190        |
|                   | Ruines du Château                    | 107        | Plassac            | Eglise. Façade O                         | 183        |
| Vouvant           | Eglise. Pignon du transept           |            |                    | Château. Vue générale                    | 179        |
|                   | N                                    | 113        | (La)               | — Façade intérieure.                     | 181        |
| Yeu (lie d')      | Vieux Château. Vue SE.               | 123        | Rullec             | Vieille maison                           | 191        |
| CHAR              | ente-inférieure                      |            |                    | Eglise. Façade O                         | 193        |
| <b>G1311</b>      |                                      |            | St-Amand - de -    | n. n. 11 v. o                            |            |
| Avy               | Eglise. Portail O                    | 160        |                    | Eglise. Ensemble NO.                     | 188        |
| Chadenac          | Eglise. Portail O                    | 157        |                    | Eglise. Clocher et abside.               |            |
|                   | Croix de l'ancien cimetière.         | 167        |                    | Vue générale                             |            |
| Douhet (Le)       | Eglise. Portail O                    | 173        | Trois-Palis        | Eglise. Ensemble SO                      | 182        |
|                   | Eglise. Façade O                     | 161        |                    | LIMOUGH                                  |            |
| Echillais         | Eglise. Façade O                     | 144        |                    | LIMOUSIN                                 |            |
| Ecoyeux           | Eglise. Ensemble O                   | 158        | F                  | IAUTE-VIENNE                             |            |
|                   | Eglise. Portail O                    | 172        | D-11               | 7711 - D                                 | ~~=        |
|                   | Eglise. Portail O                    | 136        |                    | Ville Basse et Eglise                    |            |
| Fénioux           | Ancienne Abbaye. Clocher.            | 149        |                    | Vue générale NO                          | 226        |
| Marennes          | Eglise. Clocher. Côté SO.            | 145        | Dorat (Le)         | Eglise. Ensemble S                       | 258        |
|                   | Monument dans le cimetière           | 130        | _                  | - Ensemble NO                            | 237        |
| Nieul-lès-Saintes | Eglise. Portail O                    | 168        |                    | Porte-Bergère                            | 239        |
|                   | Donjon                               | 159        | Limoges            | Vue générale                             | 211        |
| Pont-l'Abbé       | Eglise. Portail O                    | 153        | _                  | Pont Saint-Martial                       | 214        |
| Rétaux            | Eglise. Abside                       | 169        | _                  | Place Jourdan.                           | 219        |
| Rochelle (La).    | Entrée du port                       | 134        | _                  | Cathédrale. Ensemble N                   | 221        |
| _                 | Port de Pêche. Porte de              |            | _                  | - Glocher                                | 222        |
|                   | l'Horloge                            | 131        | _                  | — Contrefort décoré.                     |            |
|                   | Tour de la Lanterne                  | 139        | -                  | Musée National                           | 212<br>213 |
| _                 | Hôtel de Ville. Façade int∽.         | 133        |                    | Rue de la Boucherie                      | 213        |
|                   | Nouvelle jetée. Foncillon.           | 155        | Bochechouart       | Château. Vue générale.                   | 235        |
|                   | Eglise. Portail O                    | 152        | -                  | - Ensemble sur cour.                     | 233        |
| St-Jean-d'Ange    | Porte de l'Horloge                   | 147        | St.Tean.Ligoure    | Château de Chalucet                      | 230        |
|                   | Puits (Place du Pilori)              | 146        |                    | Eglise. Ensemble N                       | 229        |
|                   | Eglise. Ensemble O                   | 150        |                    | - Nef                                    | 228        |
| St-Martin de Ré   | Eglise. Abside                       | 137        | Solignac           | Eglise. Façade S                         | 216        |
| Saintes           | Cathédrale St-Pierre. Vue            |            | bonghac            | - Abside et transept N.                  | 217        |
|                   | NE.                                  | 163        |                    | Limousine coiffée du barbi-              |            |
|                   | Portail O.                           | 165        |                    | chet                                     | 210        |
| _                 | Eglise St-Eutrope. Clocher           | 171        |                    |                                          |            |
| _                 | — Chapiteau.                         | 170        |                    | CORRÈZE                                  |            |
| _                 | Arènes (Partie restaurée).           | 166        | Ambanis -          | Engamble do l'Abbana                     | 010        |
|                   | Petite Chapelle. Fenetre             | 162        | Audazine           | Ensemble de l'Abbaye                     | 246        |
| Surgeres          | Porte de Ville et clocher            |            | _                  | Abbaye. Abside de l'Église.              |            |
|                   | Folias Foods O                       | 142        | _                  | Eglise. Groupe en pierre                 | 242        |
| Mh i na a         | Eglise. Façade O                     |            | _                  | — Panneau sculpté                        | 248        |
| I Hezac           | Eglise. Ensemble SO                  | 1/1        | Avon               | — 2 Miséricordes Eglise. Ensemble SE     | 250<br>265 |
|                   | ANCOUNCIE                            |            | Deculion           | Eglise. Portail S                        | 257        |
|                   | ANGOUMOIS                            |            | Bort               | Roches basaltiques                       | 256        |
|                   | CHARENTE                             |            |                    | Grottes de Lamouroux                     | 259        |
| Angouldma         | Cathédrale. Ensemble SO.             | 181        | DI146              | Eglise St-Martin, Abside.                | 261        |
| Angouleme         | - Abside et clocher.                 | 185        | Malemort           | Eglise. Ensemble SO                      | 264        |
| Pesser            |                                      | 206        | St.Cyr.la.Rocha    | Eglise. Ensemble N                       | 254        |
|                   |                                      |            |                    |                                          |            |
| Callafronia       | Clocher de l'Eglise                  |            | St-Robert          | Eglise, Ensemble N -F                    | 270        |
|                   | Lanterne des morts                   | 194        | St-Robert          | Eglise. Ensemble NE                      | 270<br>249 |
| Chalais           | Lanterne des morts Eglise. Portail O | 194<br>197 | St-Robert          | Eglise. Ensemble NE Cathédrale. Façade O | 249        |
| Chalais           | Lanterne des morts                   | 194        | St-Robert<br>Tulle | Eglise. Ensemble NE                      |            |

308

535

St-Vincent-de-

Pertignas . . . Eglise. Ensemble S.-O.. . .

St-Vivien . . . . Eglise. Abside. Côté S. . .

Carennac. . . . Vue d'ensemble . . . . .

Figeac . . . . . Aiguille. (hors la ville) . . .

Portail de la Maison de

 405

408

409

| Figenc (quite)   | Chapelle NDde-Pitié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 412                                                                                                                                      | Candenac-Garo                             | Vue générale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 511                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rigeac (suite)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
|                  | Eglise St-Sauveur. Abside.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 413                                                                                                                                      | Compeyre                                  | Château de Cabrières                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 494                                                                                                                                                                                |
| Gourdon          | Eglise St-Pierre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400                                                                                                                                      | Conques                                   | Vue générale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 491                                                                                                                                                                                |
| 7.1              | Halias Clasher at shaids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
|                  | Eglise. Clocher et abside.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 414                                                                                                                                      | _                                         | Eglise. Portail O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 490                                                                                                                                                                                |
| Padirac          | Orifice du Gouffre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 398                                                                                                                                      | _                                         | <ul> <li>Façade latérale S</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 495                                                                                                                                                                                |
|                  | Gouffre. Rivière souterraine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 399                                                                                                                                      |                                           | <ul> <li>Trésor. Vierge en or.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 492                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| Rocamadour       | Le Rocher et la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 395                                                                                                                                      | Entraygues                                | Vue générale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 510                                                                                                                                                                                |
| Budalla          | Eglise. Ensemble NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 410                                                                                                                                      |                                           | Eglise de Pers. Façade S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 501                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | Espanon                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| Soullac          | Eglise. Côté S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 401                                                                                                                                      |                                           | Ancien Palais de Justice .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 502                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | Estaing                                   | Vue générale (en aval du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
| T.(              | T-ET-GARONNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                           | I ot)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FAR                                                                                                                                                                                |
|                  | 71-E1-GARONNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                           | _ Lot)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 505                                                                                                                                                                                |
| <b>A</b>         | Cath Classes Of Casses!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101                                                                                                                                      | _                                         | Vue générale (en amont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
| Agen             | Cathédrale St-Caprais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 421                                                                                                                                      |                                           | du Lot)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EAR                                                                                                                                                                                |
| Aiguillon        | Tour dite la Tourrasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                      | ~ .                                       | uu Lot)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 507                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | Gabriac                                   | Château et Tour de Tholet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500                                                                                                                                                                                |
|                  | Moulin des Tours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 445                                                                                                                                      | Laguiole                                  | Château du Bousquet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 509                                                                                                                                                                                |
| Gavaudun         | Château. Ensemble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 425                                                                                                                                      | Water                                     | The state of the s |                                                                                                                                                                                    |
| o —              | - Tour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 424                                                                                                                                      | Najac                                     | Vue générale de la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 499                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | Rodez                                     | Cathédrale. Façade O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 483                                                                                                                                                                                |
| Lannes           | Eglise. Ensemble NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 446                                                                                                                                      |                                           | Maison dite d'Armagnac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
| Lavrac           | Eglise. Ensemble SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 419                                                                                                                                      | _                                         | maison dite d Armagnac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 482                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | _                                         | Maison (R. St-Just)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 484                                                                                                                                                                                |
|                  | Cloitre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 436                                                                                                                                      |                                           | Maison (Pl. du Bourg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 485                                                                                                                                                                                |
| Mas d'Agenais    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                           | Malaan Was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
|                  | Eglise. Façade S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 435                                                                                                                                      |                                           | Maison. Vue sur cour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 486                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | Roque - Ste - Mar-                        | Chaos de Montpellier-le-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
| Mėzin            | Eglise. Ensemble SO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 455                                                                                                                                      | guerite (La)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 496                                                                                                                                                                                |
| Moirax .         | Eglise. Façade O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 422                                                                                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 480                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | Villefranche - de -                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
|                  | Eglise. Façade S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 429                                                                                                                                      | Ronergue                                  | Clocher de l'Eglise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 497                                                                                                                                                                                |
| Nérac            | Vieilles Maisons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 437                                                                                                                                      | Model gue                                 | Table 1 T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 401                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 442                                                                                                                                      |                                           | Vallée du Lot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 504                                                                                                                                                                                |
| _                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| _                | Pont sur la Baïse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 438                                                                                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| _                | Maison de Sully                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 440                                                                                                                                      |                                           | LANDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 441                                                                                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| _                | Promenade de la Garenne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | Aire-sur-l'Adour                          | Cathedrale. Façade NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 539                                                                                                                                                                                |
|                  | Château. Façade sur cour.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 445                                                                                                                                      |                                           | Eglisedu Mas-d'Aire. Abside.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
|                  | Ruines du Château de Nazareth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VI                                                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 541                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | -                                         | Façade O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 542                                                                                                                                                                                |
| Saint-Front      | Château de Bonaguil. Ens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 430                                                                                                                                      | Dax                                       | Adour, en amont du Pont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
|                  | <ul> <li>Pont-Levis.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 452                                                                                                                                      |                                           | de Tille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
| 37/110000000 000 | Porte de Pujols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 427                                                                                                                                      |                                           | de Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 523                                                                                                                                                                                |
| A THEHERAG - BM. | rorte de rajota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 441                                                                                                                                      |                                           | Adour on ovel du Dont de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
|                  | 777 5 4 7 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                           | Auoui, on avai du l'ont de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| Lot              | Vieux Pont sur le Lot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 426                                                                                                                                      |                                           | Adour, en aval du l'ont de Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 599                                                                                                                                                                                |
| Lot              | Vieux Pont sur le Lot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 426                                                                                                                                      |                                           | Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 528                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 426                                                                                                                                      | -                                         | Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 528<br>525                                                                                                                                                                         |
|                  | Vieux Pont sur le Lot  RN-ET-GARONNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 426                                                                                                                                      |                                           | Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |
| TA               | RN-ET-GARONNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | _                                         | Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 525                                                                                                                                                                                |
| TA               | RN-ET-GARONNE Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 462                                                                                                                                      | =                                         | Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 525<br>526                                                                                                                                                                         |
| TA               | RN-ET-GARONNE  Rue principale  Vieille Maison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464                                                                                                                               | <del>-</del><br>-                         | Ville . Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E Fontaine Chaude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 525<br>526<br>527                                                                                                                                                                  |
| TA               | RN-ET-GARONNE Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 462                                                                                                                                      |                                           | Ville . Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 525<br>526                                                                                                                                                                         |
| TA               | RN-ET-GARONNE  Rue principale  Vieille Maison  Château. Côté NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 462<br>464<br>465                                                                                                                        |                                           | Ville . Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 525<br>526<br>527<br>529                                                                                                                                                           |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale Vieille Maison Château. Côté NO — Cheminée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 462<br>464<br>465<br>466                                                                                                                 | -<br>-<br>Hagetmau                        | Ville . Cathédrale. Ancien porche . Eglise St-Paul. Ensemble NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 525<br>526<br>527<br>529<br>532                                                                                                                                                    |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE           Rue principale           Vieille Maison           Château. Côté NO           — Cheminée           Eglise. Façade O                                                                                                                                                                                                                                                                         | 462<br>464<br>465<br>466<br>459                                                                                                          | <br><br>Hagetmau                          | Ville . Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>533                                                                                                                                             |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale Vieille Maison Château. Côté NO — Cheminée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 462<br>464<br>465<br>466                                                                                                                 | <br><br>Hagetmau                          | Ville . Cathédrale . Ancien porche . Eglise St-Paul . Ensemble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 525<br>526<br>527<br>529<br>532                                                                                                                                                    |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>467                                                                                                   | <br><br>Hagelmau                          | Ville . Cathédrale . Ancien porche . Eglise St-Paul . Ensemble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>533<br>535                                                                                                                                      |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>467<br>469                                                                                            | <u>-</u>                                  | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble Chapiteaux Chapiteau Abside                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>533<br>535<br>534                                                                                                                               |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>467                                                                                                   | <u>-</u>                                  | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble Chapiteaux Chapiteau Abside Vue de la Lagune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>533<br>535<br>534<br>517                                                                                                                        |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>467<br>469                                                                                            | —<br>—<br>—<br>Mimizan                    | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble Chapiteaux Chapiteau Abside Vue de la Lagune Porche de l'ancienne Eglise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>533<br>535<br>534                                                                                                                               |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale Vieille Maison Château. Côté NO Cheminée Eglise. Façade O Abbaye de Beaulieu Nef de l'église Clottre. Galerie N                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>467<br>469<br>461                                                                                     | —<br>—<br>—<br>Mimizan                    | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble Chapiteaux Chapiteau Abside Vue de la Lagune Porche de l'ancienne Eglise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>533<br>535<br>534<br>517<br>521                                                                                                                 |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>467<br>469<br>461<br>460<br>451                                                                       | —<br>—<br>—<br>Mimizan                    | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble Chapiteaux Chapiteau Abside Vue de la Lagune Porche de l'ancienne Eglise. Vue générale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>535<br>534<br>517<br>521<br>515                                                                                                                 |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale Vieille Maison Château. Côté NO Cheminée Eglise. Façade O Abbaye de Beaulieu Nef de l'église Clottre. Galerie N                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>467<br>469<br>461                                                                                     | —<br>—<br>—<br>Mimizan                    | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>535<br>535<br>534<br>517<br>521<br>515<br>518                                                                                                   |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>467<br>469<br>461<br>460<br>451                                                                       | Mimizan                                   | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude. Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble. — Chapiteaux. — Chapiteau. — Abside. Vue de la Lagune. Porche de l'ancienne Eglise. Vue générale. Formation de la Midouze. La Midouze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>535<br>534<br>517<br>521<br>515<br>518<br>543                                                                                                   |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>467<br>469<br>461<br>460<br>451<br>452                                                                | Mimizan                                   | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude. Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble. — Chapiteaux. — Chapiteau. — Abside. Vue de la Lagune. Porche de l'ancienne Eglise. Vue générale. Formation de la Midouze. La Midouze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>535<br>534<br>517<br>521<br>515<br>518<br>543                                                                                                   |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>467<br>469<br>461<br>460<br>451                                                                       | Mimizan                                   | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>535<br>535<br>534<br>517<br>521<br>515<br>518<br>543<br>537                                                                                     |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>467<br>469<br>461<br>460<br>451<br>452                                                                | Mimizan  Mont-de-Marsan  St-Sever         | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble Chapiteaux Chapiteau Abside Vue de la Lagune Porche de l'ancienne Eglise. Vue générale Formation de la Midouxe. La Midouze Eglise. Abside Eglise. Chapiteau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>535<br>534<br>517<br>521<br>515<br>518<br>543<br>537                                                                                            |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>467<br>469<br>461<br>460<br>451<br>452                                                                | Mimizan  Mont-de-Marsan  St-Sever         | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble Chapiteaux Chapiteau Abside Vue de la Lagune Porche de l'ancienne Eglise. Vue générale Formation de la Midouxe. La Midouze Eglise. Abside Eglise. Chapiteau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>535<br>534<br>517<br>521<br>515<br>518<br>543<br>537                                                                                            |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>467<br>469<br>461<br>460<br>451<br>452<br>453                                                         | Mimizan  Mont-de-Marsan  St-Sever         | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble Chapiteaux Abside Vue de la Lagune Porche de l'ancienne Eglise. Vue générale Formation de la Midouze. La Midouze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>535<br>534<br>517<br>521<br>515<br>518<br>543<br>537<br>536<br>531                                                                              |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>467<br>469<br>461<br>460<br>451<br>452<br>453                                                         | Mimizan  Mont-de-Marsan  St-Sever         | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble Chapiteaux Chapiteau Abside Vue de la Lagune Porche de l'ancienne Eglise. Vue générale Formation de la Midouxe. La Midouze Eglise. Abside Eglise. Chapiteau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>535<br>534<br>517<br>521<br>515<br>518<br>543<br>537<br>536<br>531                                                                              |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>467<br>469<br>461<br>460<br>451<br>452<br>453                                                         | Mimizan  Mont-de-Marsan  St-Sever         | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble Chapiteaux Abside Vue de la Lagune Porche de l'ancienne Eglise. Vue générale Formation de la Midouze. La Midouze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>535<br>534<br>517<br>521<br>515<br>518<br>543<br>537<br>536<br>531                                                                              |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>467<br>469<br>461<br>460<br>451<br>452<br>453                                                         | Mimizan  Mont-de-Marsan  St-Sever         | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble Chapiteaux Chapiteaux Abside Vue de la Lagune Porche de l'ancienne Eglise. Vue générale Eglise. Abside Eglise. Abside Eglise. Chapiteau Eglise. Chapiteau Résinier au travail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>535<br>534<br>517<br>521<br>515<br>518<br>543<br>537<br>536<br>531                                                                              |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>461<br>460<br>451<br>452<br>453<br>454<br>456<br>457                                                  | Mimizan  Mont-de-Marsan  St-Sever         | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble Chapiteaux Abside Vue de la Lagune Porche de l'ancienne Eglise. Vue générale Formation de la Midouze. La Midouze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>535<br>534<br>517<br>521<br>515<br>518<br>543<br>537<br>536<br>531                                                                              |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>467<br>469<br>461<br>460<br>451<br>452<br>453<br>454<br>456<br>457                                    | Mimizan  Mont-de-Marsan  St-Sever  Soorts | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble — Chapiteaux — Abside Vue de la Lagune Porche de l'ancienne Eglise. Vue générale Formation de la Midouze. La Midouze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>533<br>535<br>534<br>517<br>521<br>518<br>543<br>537<br>536<br>531<br>514                                                                       |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>461<br>460<br>451<br>452<br>453<br>454<br>456<br>457                                                  | Mimizan  Mont-de-Marsan  St-Sever  Soorts | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E Fontaine Chaude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>535<br>534<br>515<br>521<br>518<br>543<br>537<br>536<br>531<br>514                                                                              |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>467<br>469<br>461<br>460<br>451<br>452<br>453<br>454<br>456<br>457                                    | Mimizan  Mont-de-Marsan  St-Sever  Soorts | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble — Chapiteaux — Abside Vue de la Lagune Porche de l'ancienne Eglise. Vue générale Formation de la Midouze. La Midouze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>535<br>534<br>515<br>521<br>518<br>543<br>537<br>536<br>531<br>514                                                                              |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>467<br>469<br>461<br>460<br>451<br>452<br>453<br>454<br>456<br>457<br>475<br>477                      | Mimizan  Mont-de-Marsan  St-Sever  Soorts | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble — Chapiteaux — Chapiteau — Abside Vue de la Lagune Porche de l'ancienne Eglise. Vue générale Eglise. Abside La Midouze La Midouze La Midouze Eglise. Chapiteau Etang d'Osségort Résinier au travail  GERS Pont sur l'Osse. Cathédrale. Ensemble SE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>533<br>535<br>534<br>517<br>521<br>518<br>543<br>537<br>536<br>531<br>514                                                                       |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>467<br>469<br>461<br>460<br>451<br>452<br>453<br>454<br>456<br>457                                    | Mimizan  Mont-de-Marsan  St-Sever  Soorts | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble — Chapiteaux — Chapiteau — Abside Vue de la Lagune Porche de l'ancienne Eglise. Vue générale Eglise. Abside Eglise. Chapiteau Etang d'Osségort Résinier au travail  GERS Pont sur l'Osse. Cathédrale. Ensemble SE. — Façade O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>533<br>535<br>534<br>517<br>521<br>518<br>543<br>537<br>536<br>531<br>514                                                                       |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>467<br>469<br>461<br>460<br>451<br>452<br>453<br>454<br>456<br>457<br>475<br>477                      | Mimizan  Mont-de-Marsan  St-Sever  Soorts | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble — Chapiteaux — Chapiteau — Abside Vue de la Lagune Porche de l'ancieune Eglise. Vue générale Formation de la Midouze. La Midouze. Eglise. Abside Eglise. Chapiteau Etang d'Osségort Résinier au travail  GERS Pont sur l'Osse. Cathédrale. Ensemble SE. — Façade O — Bas-Côté N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>535<br>534<br>517<br>515<br>518<br>543<br>537<br>536<br>531<br>514<br>548<br>548<br>549                                                         |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale Vieille Maison Château. Côté NO. Cheminée Eglise. Façade O. Abbaye de Beaulieu Nef de l'église. Cloître. Galerie N. Arcatures Pont sur le Tarn Hôtel de Ville. Façade Salle du Prince Noir. Eglise St-Jacques. Ensemble SO. Place Nationale Galerie  Eglise. Façade NO. Hôtel de Ville Egrise. Côté N. Château                                                                       | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>467<br>469<br>461<br>460<br>451<br>452<br>453<br>454<br>456<br>457<br>473<br>477<br>470<br>472<br>474 | Mimizan  Mont-de-Marsan  St-Sever  Soorts | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble — Chapiteaux — Chapiteau — Abside Vue de la Lagune Porche de l'ancienne Eglise. Vue générale Eglise. Abside Eglise. Chapiteau Etang d'Osségort Résinier au travail  GERS Pont sur l'Osse. Cathédrale. Ensemble SE. — Façade O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>533<br>535<br>534<br>517<br>521<br>518<br>543<br>537<br>536<br>531<br>514                                                                       |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>461<br>460<br>451<br>452<br>453<br>454<br>456<br>457<br>470<br>472<br>474<br>475                      | Mimizan  Mont-de-Marsan  St-Sever  Soorts | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble — Chapiteaux. — Chapiteau — Abside Vue de la Lagune Porche de l'ancienne Eglise. Vue générale Formation de la Midouze. La Midouze Eglise. Chapiteau Etang d'Osségort Résinier au travail  GERS  Pont sur l'Osse. Cathédrale. Ensemble SE. — Façade O. — Bas-Côté N. — Stalles du chœur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>535<br>534<br>517<br>521<br>518<br>543<br>537<br>536<br>531<br>514<br>548<br>547<br>548<br>549<br>555                                           |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale Vieille Maison Château. Côté NO. Cheminée Eglise. Façade O. Abbaye de Beaulieu Nef de l'église. Cloître. Galerie N. Arcatures Pont sur le Tarn Hôtel de Ville. Façade Salle du Prince Noir. Eglise St-Jacques. Ensemble SO. Place Nationale Galerie  Eglise. Façade NO. Hôtel de Ville Egrise. Côté N. Château                                                                       | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>467<br>469<br>461<br>460<br>451<br>452<br>453<br>454<br>456<br>457<br>473<br>477<br>470<br>472<br>474 | Mimizan                                   | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble Chapiteaux Chapiteau Abside Vue de la Lagune Porche de l'ancienne Eglise. Vue générale Eglise. Abside Eglise. Abside Eglise. Chapiteau Etang d'Osségort Résinier au travail  GERS Pont sur l'Osse. Gathédrale. Ensemble SE. Bas-Côté N. Stalles du chœur. Porte latérale S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>535<br>534<br>517<br>521<br>518<br>543<br>537<br>536<br>531<br>514<br>543<br>547<br>548<br>549<br>549<br>549<br>549<br>555                      |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>461<br>460<br>451<br>452<br>453<br>454<br>456<br>457<br>470<br>472<br>474<br>475                      | Mimizan                                   | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble Chapiteaux Chapiteau Abside Vue de la Lagune Porche de l'ancienne Eglise. Vue générale Eglise. Abside Eglise. Chapiteau Etang d'Osségort Résinier au travail  GERS Pont sur l'Osse. Cathédrale. Ensemble SE. Façade O. Bas-Côté N. Stalles du chœur Porte latérale S. Donjon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>535<br>534<br>517<br>521<br>518<br>543<br>537<br>536<br>531<br>514<br>548<br>547<br>548<br>549<br>555                                           |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale Vieille Maison Château. Côté NO. — Cheminée Eglise. Façade O. Abbaye de Beaulieu — Nef de l'église. Cloître. Galerie N. — Arcatures Pont sur le Tarn Hôtel de Ville. Façade — Salle du Prince Noir. Eglise St-Jacques. Ensemble SO. Place Nationale — Galerie  Eglise. Façade NO. Hôtel de Ville Porte de Ville Eglise. Côté N. Château Une Vieille Rue Eglise. Gontreforts. Côté S. | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>461<br>460<br>451<br>452<br>453<br>454<br>456<br>457<br>470<br>472<br>474<br>475                      | Mimizan                                   | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble Chapiteaux Chapiteau Abside Vue de la Lagune Porche de l'ancienne Eglise. Vue générale Eglise. Abside Eglise. Chapiteau Etang d'Osségort Résinier au travail  GERS Pont sur l'Osse. Cathédrale. Ensemble SE. Façade O. Bas-Côté N. Stalles du chœur Porte latérale S. Donjon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>533<br>535<br>534<br>515<br>518<br>543<br>537<br>536<br>547<br>548<br>549<br>548<br>549<br>548<br>549<br>555<br>555<br>555                      |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>461<br>460<br>451<br>452<br>453<br>454<br>456<br>457<br>470<br>472<br>474<br>475                      | Mimizan                                   | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble Chapiteaux Chapiteau Abside Vue de la Lagune Porche de l'ancienne Eglise. Vue générale Eglise. Abside Eglise. Chapiteau Etang d'Osségort Résinier au travail  GERS Pont sur l'Osse. Cathédrale. Ensemble SE. Façade O. Bas-Côté N. Stalles du chœur. Porte latérale S. Donjon. Vue générale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>533<br>535<br>534<br>517<br>518<br>543<br>537<br>536<br>547<br>548<br>549<br>555<br>552<br>558<br>568                                           |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>461<br>460<br>451<br>452<br>453<br>454<br>456<br>457<br>470<br>471<br>472<br>475<br>478               | Mimizan                                   | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble — Chapiteaux. — Chapiteau — Abside Vue de la Lagune Porche de l'ancienne Eglise. Vue générale Eglise. Abside Eglise. Abside Eglise. Chapiteau Eglise. Chapiteau  Etang d'Osségort Résinier au travail  GERS Pont sur l'Osse. Cathédrale. Ensemble SE. — Façade O. — Bas-Coté N. — Stalles du chœur. — Porte latérale S. Donjon. Vue générale. Ruines du Château                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>533<br>535<br>534<br>517<br>515<br>518<br>543<br>537<br>536<br>531<br>514<br>548<br>549<br>553<br>552<br>553<br>554<br>555<br>555<br>556<br>557 |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale Vieille Maison Château. Côté NO. — Cheminée Eglise. Façade O. Abbaye de Beaulieu — Nef de l'église. Cloître. Galerie N. — Arcatures Pont sur le Tarn Hôtel de Ville. Façade — Salle du Prince Noir. Eglise St-Jacques. Ensemble SO. Place Nationale — Galerie  Eglise. Façade NO. Hôtel de Ville Porte de Ville Eglise. Côté N. Château Une Vieille Rue Eglise. Gontreforts. Côté S. | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>461<br>460<br>451<br>452<br>453<br>454<br>456<br>457<br>470<br>472<br>474<br>475                      | Mimizan                                   | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble Chapiteaux Chapiteau Abside Vue de la Lagune Porche de l'ancienne Eglise. Vue générale Eglise. Abside Eglise. Chapiteau Etang d'Osségort Résinier au travail  GERS Pont sur l'Osse. Cathédrale. Ensemble SE. Façade O. Bas-Côté N. Stalles du chœur. Porte latérale S. Donjon. Vue générale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>533<br>535<br>534<br>517<br>518<br>543<br>537<br>536<br>547<br>548<br>549<br>555<br>552<br>558<br>568                                           |
| Bruniquel        | RN-ET-GARONNE  Rue principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462<br>464<br>465<br>466<br>459<br>461<br>460<br>451<br>452<br>453<br>454<br>456<br>457<br>470<br>471<br>472<br>475<br>478               | Mimizan                                   | Ville Cathédrale. Ancien porche. Eglise St-Paul. Ensemble N.E. Fontaine Chaude Vieux remparts. Eglise. Crypte. Ensemble — Chapiteaux. — Chapiteau — Abside Vue de la Lagune Porche de l'ancienne Eglise. Vue générale Eglise. Abside Eglise. Abside Eglise. Chapiteau Eglise. Chapiteau  Etang d'Osségort Résinier au travail  GERS Pont sur l'Osse. Cathédrale. Ensemble SE. — Façade O. — Bas-Coté N. — Stalles du chœur. — Porte latérale S. Donjon. Vue générale. Ruines du Château                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 525<br>526<br>527<br>529<br>532<br>533<br>535<br>534<br>517<br>515<br>518<br>543<br>537<br>536<br>531<br>514<br>548<br>549<br>553<br>552<br>553<br>554<br>555<br>555<br>556<br>557 |

|                            | TABLE                                                                                                                  | DES                                                  | GRAVURES                                     | 645                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Lavardens Lectoure         | Eglise (ex-Goltégiale) Cloître Château Fontaine Houndéhe Clocher de la Cathédrale Vue générale Eglise Fines du Château | 566<br>572<br>550<br>564<br>565<br>561<br>559<br>560 | — — 2 Chapiteaux,                            | 594<br>596<br>591<br>581 |
| Romesquivu                 | Ruines du Château Edicule - la Montjoie                                                                                | 557                                                  | BÉARN                                        |                          |
| St-Jean-Poutge<br>Ste-Mère | Moulin de Herreboue Château                                                                                            | 555<br>563                                           | Basses-Pyrénées                              |                          |
| -                          | Vue générale                                                                                                           |                                                      | <ul> <li>Façade O. et porche.</li> </ul>     | 632<br>633               |
| HA                         | utes-ptrėnėes                                                                                                          |                                                      |                                              | 621<br>638               |
| Argelès                    | <b>Vue sur le Canal</b>                                                                                                | 598                                                  |                                              | 616                      |
| gorre                      | Vue générale                                                                                                           | 584<br>585                                           | (L') Eglise. Côté de l'abside (              | 625<br>613               |
| Bartrès                    | Dolmen sous tumulus                                                                                                    | 586                                                  |                                              | 614                      |
| Beaucens<br>Retnouev       | Ruines du Château, Pic du Midi-de-Bigorre                                                                              | 597<br>605                                           |                                              | 615                      |
| Gaube                      | Lac                                                                                                                    | 607<br>606                                           |                                              | 618                      |
|                            | Eglise. Ensemble NO                                                                                                    | 582                                                  |                                              | 616                      |
|                            | Vue générale                                                                                                           | 587                                                  | <ul> <li>Eglise Ste-Marie. Ensem-</li> </ul> |                          |
| _                          | Donjon du Fort                                                                                                         | 589<br>590                                           |                                              | 619<br>617               |
|                            | Eglise des Templiers, Ens.                                                                                             | 605                                                  |                                              | 622                      |
| -                          | Tombeau d'enfant                                                                                                       | 604                                                  |                                              | 650                      |
| _                          | Mur d'enceinte                                                                                                         | 602<br>600                                           |                                              | 611<br>612               |
|                            | Eglise, Ensemble SE                                                                                                    |                                                      | Ste-Engrace Eglise, Ensemble S               | 629<br>627               |
|                            | Vue générale.                                                                                                          |                                                      |                                              | 610                      |
| St-Savin                   | Eglise. Ensemble S                                                                                                     | 595                                                  |                                              | 635                      |
| _                          | Engemoie (V.II)                                                                                                        | nury (                                               |                                              |                          |

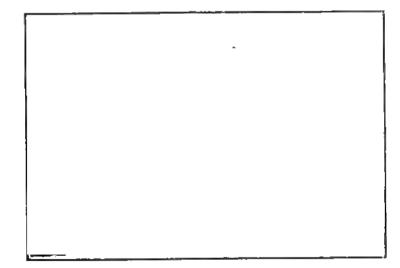

## TABLE DES CARTES

| Département | de la Vienne           |       |  | 48 [ | Département | du Lot               |   |   | <br>416   |
|-------------|------------------------|-------|--|------|-------------|----------------------|---|---|-----------|
| _           | des Deux-Sèvres        |       |  | 96   |             | de Lot-et-Garonne    |   |   | . 448     |
| _           | de la Vendée.          |       |  | 128  |             | de Tarn-et-Garonne . |   |   | <br>. 484 |
| _           | de la Charente-Inférie | ure . |  | 176  | -           | de l'Aveyron         | - | - | . 515     |
|             | de la Charente         |       |  |      | _           | des Landes           | - |   | 544       |
|             | de la Haute-Vienne     |       |  |      | _           | du Gers              |   |   | <br>. 576 |
|             | de la Corrèze          |       |  |      |             | des Hautes-Pyrénées. |   |   | 601       |
|             | de la Gironde          |       |  |      |             | des Basses-Pyrénées. |   |   |           |
| _           | de la Dordogne         |       |  |      |             | •                    |   |   |           |

BIARRITZ. - Grande Plage.

## TABLE DES MATIÈRES

| Préface                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POITOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANGOUMOIS<br>CHARENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VIENNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nom. Situation. Histoire.       1         Géologie. Topographie.       18         Hydrographie.       20         Climat. Divisions administratives.       28         Cultes. Armée. Justice. Instruction publique.       51         Agriculture.       52         Industrie.       55         Commerce.       34         Voies de communication       56         Description des villes       56         Liste des monuments historiques.       47 | Nom. Situation. Histoire.       177         Géologie. Topographie.       180         Hydrographie.       185         Climat. Divisions administratives       192         Cultes. Armée. Justice. Instruction publique.       194         Agriculture.       196         Industrie.       197         Commerce       202         Voies de communication       206         Description des villes.       206         Liste des monuments historiques.       207                                             |
| DEUX-SÈVRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LIMOUSIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nom. Situation. Histoire 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HAUTE-VIENNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rom. Situation. Instore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nom. Situation. Histoire.         209           Géologie. Topographie.         215           Hydrographie.         215           Climat. Divisions administratives.         218           Cultes. Justice.         218           Armée. Instruction publique.         220           Agriculture.         220           Industrie.         225           Commerce. Voies de communication         251           Description des villes.         251           Liste des monuments historiques.         239 |
| <b>V</b> ENDÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CORRÈZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nom. Situation. Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nom. Situation. Histoire. 241 Géologie. Topographie. 248 Hydrographie. 250 Climat. Divisions administratives. 258 Cultes. Armée. Justice. Instruction publique. 260 Agriculture. 265 Industrie. 266 Commerce. Voies de communication. 268 Description des villes. 268 Liste des monuments historiques. 271                                                                                                                                                                                                |
| AUNIS-SAINTONGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GUYENNE-GASCOGNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GIRONDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CHARENTE-INFÉRIEURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nom. Situation. Histoire 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nom. Situation. Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Géologie. Topographie         290           Hydrographie maritime         295           Hydrographie fluviale         500           Climat. Divisions administratives         311           Cultes. Armée         312           Marine. Justice. Instruction publique         314           Agriculture         319           Commerce         522           Voies de communication         324           Description des villes         324           Liste des monuments historiques         335        |

| DORDOGNE                                      | ı          |                                       | 508        |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Nom. Situation. Histoire                      | 337        |                                       | 508        |
| Géologie. Topographie                         | 546        | Liste des monuments historiques       | 511        |
| Hydrographie                                  | 351        |                                       |            |
| Climat. Divisions administratives.            | 356        | LANDES                                |            |
| Cultes. Armée. Justice. Instruction publique. | 359        | Nom. Situation. Histoire              | 513        |
| Agriculture                                   | 359        |                                       | 519        |
| Industrie                                     | 362        |                                       | <b>520</b> |
| Commerce                                      | 361<br>367 |                                       | 522        |
| Description des villes                        | 367        |                                       | 530        |
| Liste des monuments historiques.              | 583        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 532<br>535 |
| Diste des monuments motoriques :              | 333        | Industrie                             | 556        |
| LOT                                           |            |                                       | 558        |
| Nom. Situation Histoire                       | 385        |                                       | 540        |
| Géologie. Topographie                         | 392        | Liste des monuments historiques       | 543        |
| Hydrographie                                  | 394        |                                       |            |
| Climat. Divisions administratives.            | 599        | GERS                                  |            |
| Cultes. Armée. Justice. Instruction publique. | 402        | Nom. Situation. Histoire              | 545        |
| Agriculture                                   | 402        |                                       | 554        |
| Industrie                                     | 407        |                                       | 556        |
| Commerce. Voies de communication              | 408        | Climat                                | 561        |
| Description des villes                        | 408<br>415 |                                       | <b>562</b> |
| Liste des monuments historiques               | *10        |                                       | 562        |
| LOT ET-GARONNE                                |            |                                       | 564        |
|                                               |            | O .                                   | 564<br>567 |
| Nom. Situation. Histoire                      | 417        |                                       | 568        |
| Géologie. Topographie                         | 423        |                                       | 568        |
| Hydrographie                                  | 425<br>431 |                                       | 575        |
| Armée. Justice. Instruction publique          | 432        |                                       |            |
| Agriculture                                   | 434        | HAUTES-PYRÉNÉES                       |            |
| Industrie                                     | 437        | No. Citarian Historia                 |            |
| Commerce                                      | 439        | =                                     | 577<br>583 |
| Voies de communication                        | 440        |                                       | 586        |
| Description des villes                        | 440        |                                       | 593        |
| Liste des monuments historiques               | 447        |                                       | 594        |
| TARN-ET-GARONNE                               |            |                                       | 596        |
|                                               | i i        |                                       | 599        |
| Nom. Situation. Histoire                      | 449        | •                                     | 600<br>602 |
| Géologie. Topographie                         | 457        |                                       | 602        |
| Hydrographie                                  | 458<br>465 |                                       | 607        |
| Cultes                                        | 463        |                                       |            |
| Armée. Justice. Instruction publique          | 466        | Basses-Pyrėnėes                       |            |
| Agriculture                                   | 468        | N Cituation                           | 200        |
| Industrie. Commerce ,                         | 469        | =                                     | 609<br>610 |
| Voies de communication                        | 471        |                                       | 621        |
| Description des villes                        | 471<br>479 |                                       | 623        |
| Liste des monuments instoriques               | 410        |                                       | 624        |
| AVEYRON                                       | - 1        | Climat                                | <b>626</b> |
|                                               |            |                                       | 628        |
| Nom. Situation. Histoire                      | 481        |                                       | 631        |
| Géologie. Topographie                         | 487        |                                       | 63 I       |
| Hydrographie                                  | 492<br>498 | G-01                                  | 634<br>636 |
| Armée. Justice. Instruction publique          | 500        |                                       | 636        |
| Agriculture. Industrie                        | 505        |                                       | 639        |
| Č                                             |            | •                                     | 641        |
|                                               |            |                                       | 041<br>646 |
| Table des Matières                            |            |                                       | 647        |

Gravé et imprimé par Gillot, 79, rue Madame, Paris.

is H

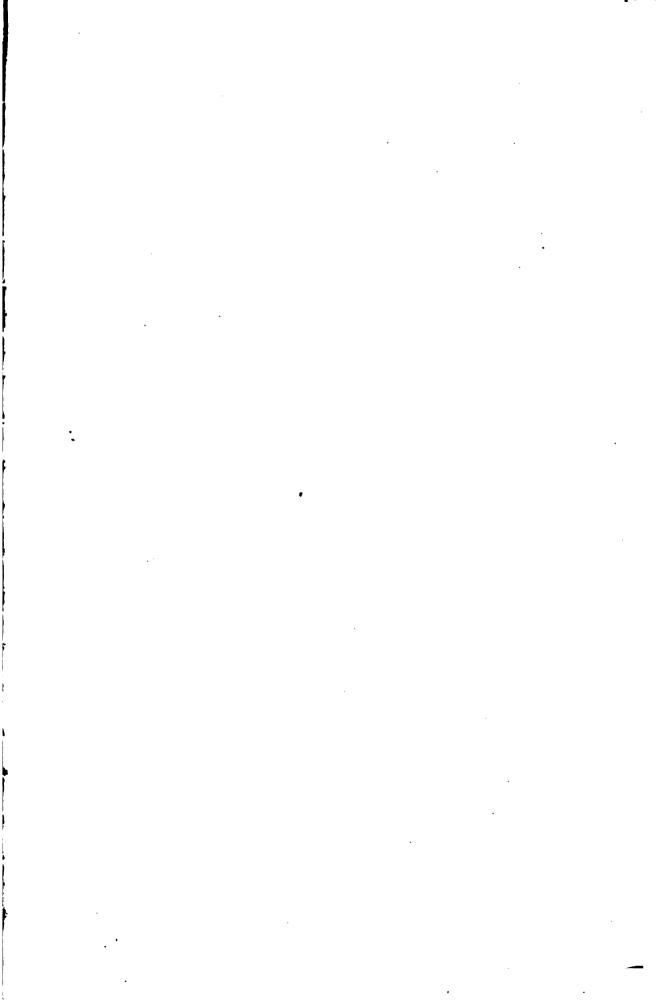

| DORDOGNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                             | Commerce. Voies de communication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 508                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom. Situation. Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 337                                                                                                                                                           | Description des villes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 508                                                                                                                                      |
| Géologie. Topographic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 546                                                                                                                                                           | Liste des monuments historiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 511                                                                                                                                      |
| Hydrographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 351                                                                                                                                                           | LANDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
| Climat. Divisions administratives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 356                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
| Cultes. Armée. Justice. Instruction publique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 359<br>359                                                                                                                                                    | Nom. Situation. Histoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 513                                                                                                                                      |
| Agriculture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 362                                                                                                                                                           | Géologie. Topographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 519                                                                                                                                      |
| Commerce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 364                                                                                                                                                           | Hydrographie fluviale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 520<br>522                                                                                                                               |
| Voies de communication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 367                                                                                                                                                           | Climat. Divisions administratives. Cultes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 530                                                                                                                                      |
| Description des villes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 567                                                                                                                                                           | Armée. Justice. Instruction publique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 532                                                                                                                                      |
| Liste des monuments historiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                                           | Agriculture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 535                                                                                                                                      |
| LOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               | Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 536<br>538                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | Description des villes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 540                                                                                                                                      |
| Nom. Situation. Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 385                                                                                                                                                           | Liste des monuments historiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 543                                                                                                                                      |
| Géologie. Topographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 392<br>394                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
| Climat. Divisions administratives.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 599                                                                                                                                                           | GERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |
| Cultes. Armée. Justice. Instruction publique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 402                                                                                                                                                           | Nom. Situation. Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 545                                                                                                                                      |
| Agriculture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 402                                                                                                                                                           | Géologie. Topographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 554                                                                                                                                      |
| Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 407                                                                                                                                                           | Hydrographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 556                                                                                                                                      |
| Commerce. Voies de communication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                                           | Climat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56i                                                                                                                                      |
| Description des villes Liste des monuments historiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 408<br>415                                                                                                                                                    | Divisions administratives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 562                                                                                                                                      |
| Liste des monuments matoriques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110                                                                                                                                                           | Cultes. Armée. Justice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 562                                                                                                                                      |
| LOT ET-GARONNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                             | Instruction publique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 564<br>564                                                                                                                               |
| Many Citystian Illatains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               | Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 567                                                                                                                                      |
| Nom. Situation. Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 417                                                                                                                                                           | Commerce. Voies de communication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 568                                                                                                                                      |
| Hydrographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 425                                                                                                                                                           | Description des villes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 568                                                                                                                                      |
| Climat. Divisions administratives. Cultes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 431                                                                                                                                                           | Liste des monuments historiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 575                                                                                                                                      |
| Armée. Justice. Instruction publique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 432                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
| Agriculture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 434                                                                                                                                                           | hautes-pyrénées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
| Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 437                                                                                                                                                           | Nom. Situation. Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 577                                                                                                                                      |
| Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 437<br>439                                                                                                                                                    | Nom. Situation. Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 583                                                                                                                                      |
| Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 437                                                                                                                                                           | Nom. Situation. Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 583<br>586                                                                                                                               |
| Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 437<br>439<br>440                                                                                                                                             | Nom. Situation. Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 583<br>586<br>593                                                                                                                        |
| Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 437<br>439<br>440<br>440                                                                                                                                      | Nom. Situation. Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 583<br>586                                                                                                                               |
| Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 437<br>439<br>440<br>440                                                                                                                                      | Nom. Situation. Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 585<br>586<br>593<br>594                                                                                                                 |
| Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 437<br>439<br>440<br>440                                                                                                                                      | Nom. Situation. Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 583<br>586<br>593<br>594<br>596<br>599<br>600                                                                                            |
| Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 437<br>439<br>440<br>440<br>447<br>447                                                                                                                        | Nom. Situation. Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 585<br>586<br>593<br>594<br>596<br>599<br>600<br>602                                                                                     |
| Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 437<br>439<br>440<br>440<br>447<br>447<br>447                                                                                                                 | Nom. Situation. Histoire.  Géologie. Topographie.  Hydrographie.  Climat. Divisions administratives.  Cultes. Armée. Justice. Instruction publique.  Agriculture.  Industrie.  Commerce.  Voies de communication.  Description des villes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 585<br>586<br>593<br>594<br>596<br>509<br>600<br>602<br>602                                                                              |
| Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 437<br>439<br>440<br>440<br>447<br>447<br>447<br>457<br>458<br>465                                                                                            | Nom. Situation. Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 585<br>586<br>593<br>594<br>596<br>599<br>600<br>602                                                                                     |
| Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 437<br>439<br>440<br>440<br>447<br>447<br>447<br>457<br>458<br>463<br>463                                                                                     | Nom. Situation. Histoire.  Géologie. Topographie.  Hydrographie.  Climat. Divisions administratives.  Cultes. Armée. Justice. Instruction publique.  Agriculture.  Industrie.  Commerce.  Voies de communication.  Description des villes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 585<br>586<br>593<br>594<br>596<br>509<br>600<br>602<br>602                                                                              |
| Industrie. Commerce Voies de communication Description des villes. Liste des monuments historiques.  TARN-ET-GARONNE  Nom. Situation. Histoire. Géologie. Topographie. Hydrographie. Climat. Divisions administratives Cultes Armée. Justice. Instruction publique Agriculture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 437<br>439<br>440<br>440<br>447<br>447<br>447<br>457<br>458<br>465                                                                                            | Nom. Situation. Histoire.  Géologie. Topographie.  Hydrographie.  Climat. Divisions administratives.  Cultes. Armée. Justice. Instruction publique.  Agriculture.  Industrie.  Commerce.  Voies de communication.  Description des villes.  Liste des monuments historiques.  BASSES-PYRÉNÉES                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 583<br>586<br>593<br>594<br>596<br>599<br>600<br>602<br>602                                                                              |
| Industrie. Commerce Voies de communication Description des villes. Liste des monuments historiques.  TARN-ET-GARONNE  Nom. Situation. Histoire. Géologie. Topographie. Hydrographie. Climat. Divisions administratives Cultes Armée. Justice. Instruction publique Agriculture. Industrie. Commerce                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 437<br>439<br>440<br>440<br>447<br>447<br>457<br>458<br>463<br>466<br>468<br>469                                                                              | Nom. Situation. Histoire.  Géologie. Topographie.  Hydrographie.  Climat. Divisions administratives.  Cultes. Armée. Justice. Instruction publique.  Agriculture.  Industrie.  Commerce.  Voies de communication.  Description des villes.  Liste des monuments historiques.  BASSES-PYRÉNÉES  Nom. Situation.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 583<br>586<br>593<br>594<br>596<br>599<br>600<br>602<br>602<br>607                                                                       |
| Industrie. Commerce Voies de communication Description des villes. Liste des monuments historiques.  TARN-ET-GARONNE  Nom. Situation. Histoire. Géologie. Topographie. Hydrographie. Climat. Divisions administratives Cultes Armée. Justice Instruction publique Agriculture. Industrie. Commerce Voies de communication                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 437<br>439<br>440<br>440<br>447<br>447<br>457<br>458<br>463<br>463<br>466<br>468<br>469<br>471                                                                | Nom. Situation. Histoire.  Géologie. Topographie.  Hydrographie.  Climat. Divisions administratives.  Cultes. Armée. Justice. Instruction publique.  Agriculture.  Industrie.  Commerce.  Voies de communication.  Description des villes.  Liste des monuments historiques.  BASSES-PYRÉNÉES  Nom. Situation  Histoire.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 583<br>586<br>593<br>594<br>596<br>600<br>602<br>602<br>607<br>609<br>610                                                                |
| Industrie. Commerce Voies de communication. Description des villes. Liste des monuments historiques.  TARN-ET-GARONNE  Nom. Situation. Histoire. Géologie. Topographie. Hydrographie. Climat. Divisions administratives Cultes. Armée. Justice. Instruction publique. Agriculture. Industrie. Commerce Voies de communication. Description des villes.                                                                                                                                                                                                                                                       | 437<br>439<br>440<br>440<br>447<br>447<br>457<br>458<br>463<br>463<br>466<br>468<br>469<br>471<br>471                                                         | Nom. Situation. Histoire.  Géologie. Topographie.  Hydrographie.  Climat. Divisions administratives.  Cultes. Armée. Justice. Instruction publique.  Agriculture.  Industrie.  Commerce.  Voies de communication.  Description des villes.  Liste des monuments historiques.  BASSES-PYRÉNÉES  Nom. Situation  Histoire  Géologie. Topographie.  Hydrographie maritime                                                                                                                                                                                                                       | 583<br>586<br>593<br>594<br>596<br>599<br>600<br>602<br>602<br>607                                                                       |
| Industrie. Commerce Voies de communication Description des villes. Liste des monuments historiques.  TARN-ET-GARONNE  Nom. Situation. Histoire. Géologie. Topographie. Hydrographie. Climat. Divisions administratives Cultes Armée. Justice Instruction publique Agriculture. Industrie. Commerce Voies de communication                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 437<br>439<br>440<br>440<br>447<br>447<br>457<br>458<br>463<br>463<br>466<br>468<br>469<br>471                                                                | Nom. Situation. Histoire.  Géologie. Topographie.  Hydrographie.  Climat. Divisions administratives.  Cultes. Armée. Justice. Instruction publique.  Agriculture.  Industrie.  Commerce.  Voies de communication.  Description des villes.  Liste des monuments historiques.  BASSES-PYRÉNÉES  Nom. Situation  Histoire.  Géologie. Topographie.                                                                                                                                                                                                                                             | 583<br>586<br>593<br>594<br>596<br>600<br>602<br>602<br>607<br>609<br>610<br>621                                                         |
| Industrie. Commerce Voies de communication. Description des villes. Liste des monuments historiques.  TARN-ET-GARONNE  Nom. Situation. Histoire. Géologie. Topographie. Hydrographie. Climat. Divisions administratives Cultes. Armée. Justice. Instruction publique. Agriculture. Industrie. Commerce Voies de communication. Description des villes.                                                                                                                                                                                                                                                       | 437<br>439<br>440<br>440<br>447<br>447<br>457<br>458<br>463<br>463<br>466<br>468<br>469<br>471<br>471                                                         | Nom. Situation. Histoire.  Géologie. Topographie.  Hydrographie.  Climat. Divisions administratives.  Cultes. Armée. Justice. Instruction publique.  Agriculture.  Industrie.  Commerce.  Voies de communication.  Description des villes.  Liste des monuments historiques.  BASSES-PYRÉNÉES  Nom. Situation  Histoire.  Géologie. Topographie.  Hydrographie maritime  Hydrographie fluviale  Climat.                                                                                                                                                                                      | 583<br>586<br>593<br>594<br>596<br>599<br>600<br>602<br>602<br>607<br>609<br>610<br>621<br>623<br>624<br>626                             |
| Industrie. Commerce Voies de communication. Description des villes. Liste des monuments historiques.  TARN-ET-GARONNE  Nom. Situation. Histoire. Géologie. Topographie. Hydrographie. Climat. Divisions administratives Cultes. Armée. Justice. Instruction publique. Agriculture. Industrie. Commerce Voies de communication Description des villes. Liste des monuments historiques.                                                                                                                                                                                                                       | 437<br>439<br>440<br>440<br>447<br>457<br>458<br>463<br>463<br>466<br>468<br>469<br>471<br>471<br>479                                                         | Nom. Situation. Histoire.  Géologie. Topographie.  Hydrographie.  Climat. Divisions administratives.  Cultes. Armée. Justice. Instruction publique.  Agriculture.  Industrie.  Commerce.  Voies de communication.  Description des villes.  Liste des monuments historiques.  BASSES-PYRÉNÉES  Nom. Situation  Histoire.  Géologie. Topographie.  Hydrographie maritime  Hydrographie fluviale  Climat.  Divisions administratives. Cultes. Armée.                                                                                                                                           | 583<br>586<br>593<br>594<br>596<br>599<br>609<br>602<br>602<br>607<br>609<br>610<br>621<br>623<br>624<br>626<br>628                      |
| Industrie. Commerce Voies de communication. Description des villes. Liste des monuments historiques.  TARN-ET-GARONNE  Nom. Situation. Histoire. Géologie. Topographie. Hydrographie. Climat. Divisions administratives Cultes. Armée. Justice. Instruction publique. Agriculture. Industrie. Commerce Voies de communication. Description des villes. Liste des monuments historiques.  AVEYRON  Nom. Situation. Histoire.                                                                                                                                                                                  | 437<br>439<br>440<br>440<br>447<br>447<br>457<br>458<br>463<br>463<br>466<br>468<br>469<br>471<br>471<br>479                                                  | Nom. Situation. Histoire.  Géologie. Topographie.  Hydrographie.  Climat. Divisions administratives.  Cultes. Armée. Justice. Instruction publique.  Agriculture.  Industrie.  Commerce.  Voies de communication.  Description des villes.  Liste des monuments historiques.  BASSES-PYRÉNÉES  Nom. Situation  Histoire  Géologie. Topographie.  Hydrographie maritime  Hydrographie fluviale  Climat.  Divisions administratives. Cultes. Armée  Marine. Justice. Instruction publique.                                                                                                     | 583<br>586<br>593<br>594<br>596<br>609<br>602<br>607<br>609<br>610<br>621<br>623<br>624<br>626<br>628<br>631                             |
| Industrie. Commerce Voies de communication. Description des villes. Liste des monuments historiques.  TARN-ET-GARONNE  Nom. Situation. Histoire. Géologie. Topographie. Hydrographie. Climat. Divisions administratives Cultes. Armée. Justice. Instruction publique. Agriculture. Industrie. Commerce Voies de communication Description des villes. Liste des monuments historiques.                                                                                                                                                                                                                       | 437<br>439<br>440<br>440<br>447<br>457<br>458<br>463<br>463<br>466<br>468<br>469<br>471<br>471<br>479                                                         | Nom. Situation. Histoire.  Géologie. Topographie.  Hydrographie.  Climat. Divisions administratives.  Cultes. Armée. Justice. Instruction publique.  Agriculture.  Industrie.  Commerce.  Voies de communication.  Description des villes.  Liste des monuments historiques.  BASSES-PYRÉNÉES  Nom. Situation  Histoire.  Géologie. Topographie.  Hydrographie maritime  Hydrographie fluviale  Climat.  Divisions administratives. Cultes. Armée.                                                                                                                                           | 583<br>586<br>593<br>594<br>596<br>599<br>609<br>602<br>602<br>607<br>609<br>610<br>621<br>623<br>624<br>626<br>628                      |
| Industrie. Commerce Voies de communication Description des villes. Liste des monuments historiques.  TARN-ET-GARONNE  Nom. Situation. Histoire. Géologie. Topographie. Hydrographie. Climat. Divisions administratives Cultes Armée. Justice. Instruction publique Agriculture. Industrie. Commerce Voies de communication Description des villes. Liste des monuments historiques.  AVEYRON  Nom. Situation. Histoire. Géologie. Topographie. Hydrographie. Climat. Divisions administratives. Cultes                                                                                                       | 437<br>439<br>440<br>440<br>447<br>447<br>457<br>458<br>465<br>465<br>466<br>468<br>469<br>471<br>471<br>479                                                  | Nom. Situation. Histoire.  Géologie. Topographie. Hydrographie. Climat. Divisions administratives. Cultes. Armée. Justice. Instruction publique. Agriculture. Industrie. Commerce. Voies de communication. Description des villes. Liste des monuments historiques.  BASSES-PYRÉNÉES  Nom. Situation Histoire Géologie. Topographie. Hydrographie maritime Hydrographie fluviale Climat. Divisions administratives. Cultes. Armée Marine. Justice. Instruction publique. Agriculture. Industrie Commerce. Voies de communication.                                                            | 583<br>586<br>593<br>594<br>596<br>600<br>602<br>602<br>607<br>609<br>610<br>624<br>626<br>628<br>631<br>634<br>636                      |
| Industrie. Commerce Voies de communication Description des villes. Liste des monuments historiques.  TARN-ET-GARONNE  Nom. Situation. Histoire. Géologie. Topographie. Hydrographie. Climat. Divisions administratives Cultes Armée. Justice. Instruction publique Agriculture. Industrie. Commerce Voies de communication Description des villes. Liste des monuments historiques.  AVEYRON  Nom. Situation. Histoire. Géologie. Topographie. Hydrographie. Climat. Divisions administratives. Cultes Armée. Justice. Instruction publique.                                                                 | 437<br>439<br>440<br>440<br>447<br>457<br>458<br>463<br>463<br>466<br>468<br>469<br>471<br>471<br>471<br>479<br>481<br>487<br>492<br>498<br>500               | Nom. Situation. Histoire.  Géologie. Topographie. Hydrographie. Climat. Divisions administratives. Cultes. Armée. Justice. Instruction publique. Agriculture. Industrie. Commerce. Voies de communication. Description des villes. Liste des monuments historiques.  BASSES-PYRÉNÉES  Nom. Situation Histoire. Géologie. Topographie. Hydrographie maritime Hydrographie fluviale Climat. Divisions administratives. Cultes. Armée Marine. Justice. Instruction publique. Agriculture. Industrie Commerce. Voies de communication. Description des villes.                                   | 583<br>586<br>593<br>594<br>596<br>600<br>602<br>602<br>607<br>609<br>621<br>624<br>628<br>631<br>634<br>636<br>636<br>636               |
| Industrie. Commerce Voies de communication Description des villes. Liste des monuments historiques.  TARN-ET-GARONNE  Nom. Situation. Histoire. Géologie. Topographie. Hydrographie. Climat. Divisions administratives Cultes Armée. Justice. Instruction publique Agriculture. Industrie. Commerce Voies de communication Description des villes. Liste des monuments historiques.  AVEYRON  Nom. Situation. Histoire. Géologie. Topographie. Hydrographie. Climat. Divisions administratives. Cultes Armée. Justice. Instruction publique. Agriculture. Industrie                                          | 437<br>439<br>440<br>440<br>447<br>449<br>457<br>458<br>463<br>463<br>466<br>468<br>469<br>471<br>471<br>471<br>479<br>481<br>487<br>498<br>500<br>505        | Nom. Situation. Histoire.  Géologie. Topographie. Hydrographie. Climat. Divisions administratives. Cultes. Armée. Justice. Instruction publique. Agriculture. Industrie. Commerce. Voies de communication. Description des villes. Liste des monuments historiques.  BASSES-PYRÉNÉES  Nom. Situation Histoire. Géologie. Topographie. Hydrographie maritime Hydrographie fluviale Climat. Divisions administratives. Cultes. Armée Marine. Justice. Instruction publique. Agriculture. Industrie Commerce. Voies de communication Description des villes. Liste des monuments historiques.   | 583<br>586<br>593<br>594<br>596<br>600<br>602<br>602<br>607<br>609<br>610<br>624<br>626<br>628<br>631<br>634<br>636                      |
| Industrie. Commerce Voies de communication. Description des villes. Liste des monuments historiques.  TARN-ET-GARONNE  Nom. Situation. Histoire. Géologie. Topographie. Hydrographie. Climat. Divisions administratives Cultes Armée. Justice. Instruction publique Agriculture. Industrie. Commerce Voies de communication Description des villes. Liste des monuments historiques.  AVEYRON  Nom. Situation. Histoire. Géologie. Topographie. Hydrographie. Climat. Divisions administratives. Cultes Armée. Justice. Instruction publique. Agriculture. Industrie Table des Gravures.                     | 437<br>439<br>440<br>440<br>447<br>457<br>458<br>463<br>463<br>466<br>468<br>469<br>471<br>471<br>479<br>481<br>487<br>498<br>500<br>505                      | Nom. Situation. Histoire.  Géologie. Topographie. Hydrographie. Climat. Divisions administratives. Cultes. Armée. Justice. Instruction publique. Agriculture. Industrie. Commerce. Voies de communication. Description des villes. Liste des monuments historiques.  BASSES-PYRÉNÉES  Nom. Situation Histoire. Géologie. Topographie. Hydrographie maritime Hydrographie fluviale. Climat. Divisions administratives. Cultes. Armée Marine. Justice. Instruction publique. Agriculture. Industrie Commerce. Voies de communication. Description des villes. Liste des monuments historiques. | 583<br>586<br>593<br>594<br>596<br>600<br>602<br>602<br>607<br>609<br>610<br>624<br>626<br>628<br>631<br>634<br>636<br>636<br>636<br>636 |
| Industrie. Commerce Voies de communication. Description des villes. Liste des monuments historiques.  TARN-ET-GARONNE  Nom. Situation. Histoire. Géologie. Topographie. Hydrographie. Climat. Divisions administratives Cultes. Armée. Justice. Instruction publique. Agriculture. Industrie. Commerce Voies de communication Description des villes. Liste des monuments historiques.  AVEYRON  Nom. Situation. Histoire. Géologie. Topographie. Hydrographie. Climat. Divisions administratives. Cultes Armée. Justice. Instruction publique. Agriculture. Industrie Table des Gravures. Table des Cartes. | 437<br>439<br>440<br>440<br>447<br>447<br>457<br>458<br>463<br>463<br>466<br>468<br>469<br>471<br>471<br>471<br>479<br>481<br>487<br>492<br>498<br>500<br>505 | Nom. Situation. Histoire.  Géologie. Topographie. Hydrographie. Climat. Divisions administratives. Cultes. Armée. Justice. Instruction publique. Agriculture. Industrie. Commerce. Voies de communication. Description des villes. Liste des monuments historiques.  BASSES-PYRÉNÉES  Nom. Situation Histoire. Géologie. Topographie. Hydrographie maritime Hydrographie fluviale Climat. Divisions administratives. Cultes. Armée Marine. Justice. Instruction publique. Agriculture. Industrie Commerce. Voies de communication Description des villes. Liste des monuments historiques.   | 583<br>586<br>593<br>594<br>596<br>600<br>602<br>602<br>607<br>609<br>610<br>621<br>624<br>626<br>628<br>631<br>631<br>636<br>636<br>636 |

Gravé et imprimé par Gillot, 79, rue Madame, Paris.

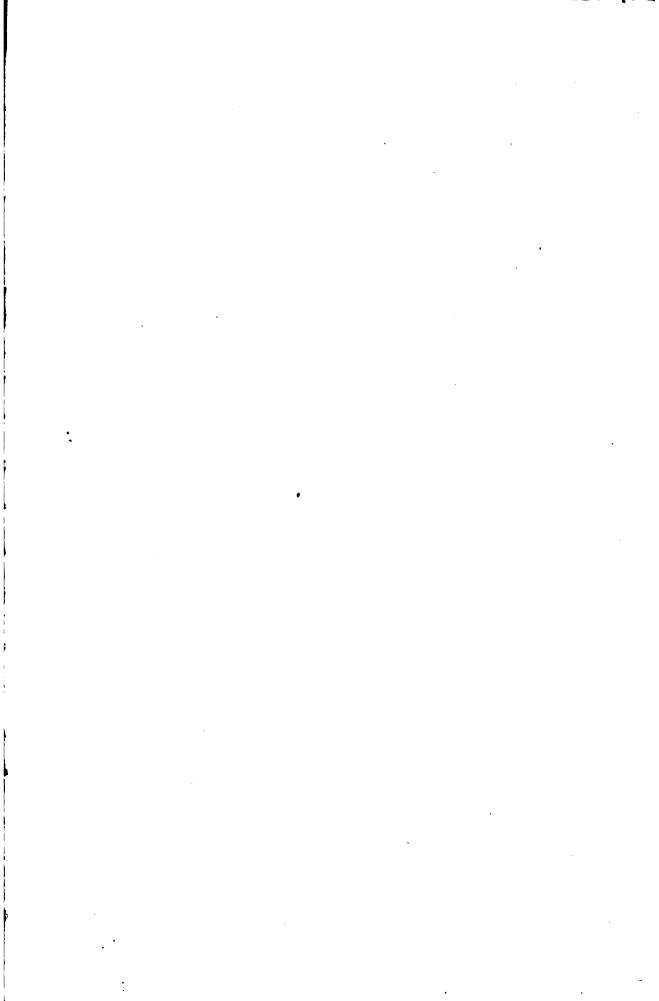



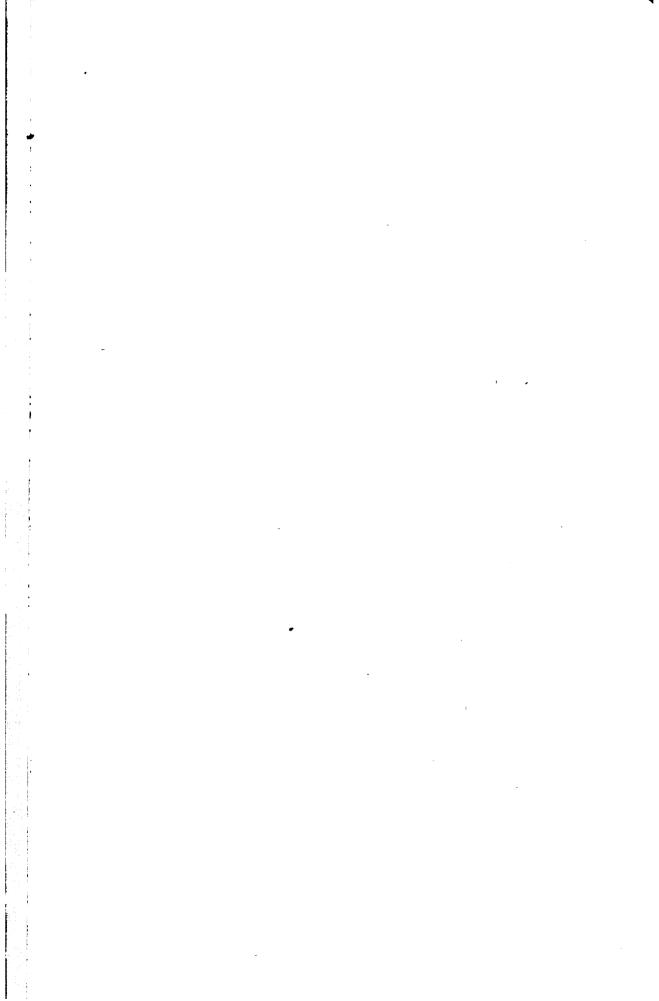